

Reu Je Manini) C. 300

1013

# HISTOIRE

# NAPOLÉON.









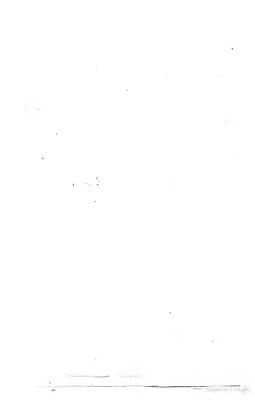

## HISTOIRE

DE L'EMPEREUR

# **NAPOLÉON**

P.-M. LAURENT DE L'ARDÈCHE,

\*\*\*\*\*\*





PARIS,

J.-J. DUBOCHET ET C', ÉDITEURS,

4839.

b .



#### INTRODUCTION

s hummes ne manquent jamais aux circonstances, a dit Montesquien. Toutes les fois que le monde a eu besoin d'une pensée nouvelle, pour ne pas périr avec les croyances, les institutions et les empires, dont la vitalité était épuisée et la destinée accomplie, vil s'est trouvé des spéculateurs transcendants, dont on a fait, suivant les temps et suivant la profondeur ou l'élévation de lenr les dieux, des prophètes on des sages; il s'est tronvé des penseurs ablimes pour concevoir l'idée génératrice, dans l'isolement et le mystère de l'inspiration; des philosophes pour l'enseigner dans les écoles, des tribuns pour la porter sur la place publique, des législateurs pour lui donner la consécration politique, et des conquérants pour étendre la sphère de se propagation et de sa puissance. Jnsqu'à présent, ce n'est guère, il est vrai, pour cette coopération, souvent

involontaire, à l'œuvre de la civilisation universelle, que les grands capitaines

de l'antiquité et des temps modernes ont obtenu l'admiration de leurs contemporaius et de la postérité. Le nombre ou l'éclat des triomphes , l'art de gagner des batailles, la science des retraites, le mérite des difficultés vajueues et des dangers bravés, les gigantesques expéditions et les vastes conquêtes, tout ce qui révêle le génie et donne l'illustration militaire, voilà ee que l'histoire a surtont mis en relief, et ee qui éblouit encore les peuples, dans la vie des hommes extraordinaires qui rument on fondent des empires par la puissance des armes. Aussi, à défaut de comprendre la valeur philosophique de leur propagande meurtrière, et pour ne savoir reconnaître en eux que de magnifiques dévastateurs, plus d'un écrivain célèbre, affectant le paradoxe et bravant l'engouement et le préjugé classiques , a-t-il essavé de renverser le piédestal de leurs statues et de frouder l'autorité des siècles. C'est ainsi que Roussean le lyrique a refusé d'admirer dans Alexandre ee qu'il abhorre en Attita; et que Boileau, si prodigue d'encens envers Louis XIV, n'a voulu voir dans le disciple d'Aristote, vainqueur de Darins, qu'un ecervelé qui mit l'Asie en cendres.

Cette réprobation absolne, de si hant qu'elle vienne, manque de raison et d'équité. si l'on n'a pas assez songé aux désastres de la guerre, dans l'apothéose des guerriers; si, en exaltaut l'héroisme du soldat, on ne s'est pas assez souvenu que,

> Près de la borne où chaque état connueuce, Ancum épi n'est pur de sang humain , FERASORI

ce serait combattre cette exagération apologétique par une autre exagération, plus injuise et moins exensable pout-être, que de nier compétement la légitimité de la glorre militaire, et de ne considèrer l'immortelle renomniée des compétants que comme une longue surprise faite à l'immanité, comme le produit d'un preside mineste ou d'une fascaniates sechalement.

que l'ou proclane, à bou droit, la supériorité rationnelle de notre sques une les ages anticries, ou c'est pas noise, sectaters réde à persévantatde la perfecibilité lumaine, qui hésiterous à la reconsultre. Mais il y sursianable que d'luer, et à taxer le temps possé d'aberration et d'insaine dans esujagements historiques et ses opsinon rationnelles le plus universellement et le plus anciennents ascrédies, quand les peuples can accordé, avec tel plus anciennents ascrédies, quand les peuples can accordé, avec tant de constance et d'unamité, au grand lomme de guerre l'oration pendant avi et le bonneurs du Brethino à sa mort, e' nois que la édantion de la gioire qui les a ponseis toute seule à cette admiration et à cette reconnaissance inaltérathies. A l'influence du problage sur les nobles couraire de imaginations arbetines, a giuginati la prévision instituctive que les hauts fails et les événements immenses, qui cullammatent les atmes génétresses et reversient patront la sastient de l'enthorissame populaire, boin d'être perdus pour la sainte cause du progrès social, et de ne joter qu'un étérité pétat sur la curière de aprelage nations ou de quéroles hommes, surnient nécessairement des conséquences non moiss utiles à la familie lumaine tont editré que abéroises pour queluteurs une des marbors.

En effet, que le penple d'Egypte déborde sur l'Asie, on qu'il établisse ses colonies victoriences dans des lles et sur le continent de la Grèce, c'est la civilisation de Thèbes et de Memphis qui marche à la suite de Sésostris on de Cécrons.

Que l'épée d'Alexandre brise le trêne de Cyras et soumette l'Orient jusqu's l'Inde, c'est la civilisation d'Athénes qui triemphe sous le non et par le bras de l'élère du Stagyrite; c'est le siècle de l'éricles, dont la computér traine après elle la trace lumineuse; c'est l'art et la science de l'Attique, c'est la philosophie de l'Académie et du Lycée, dont la victoire étend le reflet dans des contrées foitaines et de vaster empires.

que Cèxe subjegue le Parthe et le Germain; qu'il plante le suigles romaines du nommet de Causeau en monté de la Calchoire; qu'il guese de Gaules en Italie, de Rome en Mechônie, des plaines de l'Harsade aux côtes d'Afrigne, des ruines de Carthage aux bords de Nul et de Flarair, qu'il franchiac tour à tour le Roudeure et le Rhin, le Taurns et les Alpes, l'Atlaet les Pyrènes; dans toutes es courres triomphels, il ne fait que promuere, sons la pretection de sa gloire personnelle, le nom. la lungue, les meurs, la civiliention de Rome; il porte avre în île siécle d'Auguste, qui est prérêdigore; il inité les pepties l'additres à ce sespérieme qui ne premet plas aux naguers romains de se regarder sans vire; il fonde la plus grande unité plutique que la terre ait comme, et pérgère, per la fission de vignt royamme en un seul empire, l'établissement de l'immense association que l'Egischérième dui former dans l'ordre spairiet. Alsout d'égaler out é-surpasser. Alexandre, qu'il admire, et de continuer l'enver des tribans dont il a revesiti l'héring; ail garantie, par les proligies du faire. In a plêtre on à se désère on à se lopper pacifiquement une doctrine qui, mieux que les Gracques et Marius, sanra relever les humbles et abaisser les superbes.

Eh bien! de tous ees magnifiques conquérants, nul n'a autant secondé que Napoléon, par ses armes victoricuses, les grands enseignements, les initiations pratiques et toutes les communications civilisatrices que la guerre établit entre les penples. Si Alexandre porte avec lui le siècle de Périclès, et César, celui d'Anguste; s'ils sont accompagnés l'un et l'autre, dans lenrs triomphes, par le génie d'Homère et de Sophoele, de Platon et d'Aristote, de Cicéron et de Lucrèce, de Virgile et d'Horace; Napoléon porte avec lui trois siècles que les arts, les sciences et la philosophie ont également illustrés, et son entourage n'est pas moins brillant que celui de ses devanciers. Il traverse l'Europe avec Montaigne et Descartes, avec Corneille et Racine, avec Voltaire et Rousseau. Son quartier-général forme une véritable université ambulante, où préside l'esprit du dix-huitième siècle, et qui visite les nations arriérées du septentrion et du midi, ponr les sonmettre à l'influence des mœurs et des doctrines do la nation que le monde policé reconnaît pour sa REINE. Il a bean caresser en France les souvenirs de l'aristocratie et flatter les préjugés mouarchiques, par un replâtrage éphémère d'institutions croulées sous le poids de la vétusté, il n'eu est pas moins le plus puissant des démocrates, le plus redoutable des novateurs, le propagandiste le plus dangereux pour la vieille Europe, le représentant et le verbe de cette grande révolution dont Mirabeau donna le signal avec les foudres de l'éloquence, que le comité de salut public défendit avec les fondres de la terreur, et que lui, Napoléon, doit affermir et propager avec les foudres de la guerre : révolution qu'on appela française à sou berceau, mais qui a déjà suffisamment montré, en grandissant, qu'elle était destinée à devenir UNIVERSELLE.

Voilà l'homme prodigieux dans lequel les gens de cour, les oisis de solon et les disgues de tillage, na senziario un re voulaitet usir qu'un despote olicux et un comprisant inscitable, Inades que l'artison, le laborer et le soldat, dont l'instinte était plus s'or que le rationalisme de ces vainset impuissante critiques, voyaient et vioint encore en lai l'Bomme-perplé, l'envoyé e su le protégé de Dieu, le produit le plus gérierax de l'émancipation politique du mérier de al geire, la percondication de l'espri d'égatté qui réganit dans l'administration et dans les camps, et qui travaille aujourd'hui la octéét emopéement out entière.

#### INTRODUCTION.

Voilà l'homme dont le souvenir sera gardé religieusement sous le chaume, selon l'expression du plus populaire de nos poètes.

Voila l'homme dont nous essayons de refaire succinctement l'histoire et de résumer la vie, après tant d'histoires, de biographies et de mémoires, dans lesquels l'esprit de parti a épuisé toutes les formules hyperboliques de la louange ou de la haine.





#### HISTOIRE

### L'EMPEREUR NAPOLÉON.

#### CHAPITRE PREMIER.

Origine et Enfance de Napoléos



axus que Voltaire et Rousseau, inclinés vers la tombe, allaient être enlevés au siècle qu'ils avaient rempti du bruit de leur nom, et que Mirabeau, destiné à faire passer de la philosophie à l'éloquence politique le sceptre de 21 opinion, se rendait fameux par ses excès et ses désordres de jeunesse, en attendant

d'obtenir pour son âge môr la célébrité et la gloire de l'orateur et de l'homme d'état; la Providence, qui, par des voies dont elle seule a le secret, même tonjours le monde aux fins qu'éle a conçues; la Proxidence, qui, finna le succession des généralisse des empires, a merciellemement tout disposé pour le progrès des idées et le succès des grandes révolutions; la Providence fait naître, dans ou cois obseur de la Madiferrance; l'itomme qui devait mettre les piris de la guerre au service de l'esprit de réferrare, et d'ore le dix-huitieme siecle, déjà ai orguelleux de ses complète rationnelles et de se triomples du forum, par des prodiges militaires plus échanuts que tout ce qui avait frappé d'ommement l'anaptie et le moyen que



Napoléon Bonaparte naquit à Ajaccio (die de Corse), le 15 noût 1769, de Charles Bonaparte et de Lucitia Romodino. Si nous eussions véen des temps quis favorables au merveilleux, les prédictions populaires et les signes célestes n'auraient pas manqué à cet évenement. «Sa mère, cemme furle ou moral et au physique, et qui vanit fait la guerre,

grosse de lui, voului, dit M. de Las-Cares, aller à la messe à causse de la solennité du jour; elle fut obligée de revenir en toute hâte, ne put atteindre sa chambre à caucher, et déposs son enfant sur un de ces vieux tapis antiques, à grandes figures de ces héros de la fable ou de l'Ilidaé peu-létre: c'était Napoléon.



Quelques cerviains, profitant de la noblesse incontestable de la famille Bonaparte, imaginérent, sous le consulat et à la velle du réablissement de la monarchie, de fabriquer une généalogie de princes pour le futur empereur, et de lui trouver des aleux parmi d'anciens rois du Nord. Mais le solatat, qui sentait vivre en lui la révolution française, et qui n'oublishit point que son mérite seul l'avait porté, sous le règne de l'égalité, des granés inférieurs de l'armée au rang supréme, fit répondre par ses journaux que sa noblesse ne reposait que sur les services qu'il avuit redust so no pres, et qu'el ne adaitiq que de Monateatte.

Le piere de Napoléon avait étudié à Pise el à Rome. Cédait un lomme instruit et disert, qui montra aussi beaucoup de chaleur et d'énergie en diverses circonstances fort importantes, et notamment à la cousulte extraordinaire de Corse, relative à la soumission de cette lie à la France. Charles Bonaparte parut plus tard à Versailles, à la téte de la députation de sa province et à Coression des différends qui s'échaite.

élevés entre les deux généraux français qui commandaient en Corse, M. de Marbeuf et M. de Narbonne Pelez.

Le crédit de ce dernier, si puissant à la cour, échoua contre la franchise et l'autorité du témoignage de Charles Bonaparte, qui, pour rester fidèle à la vérité et à la justice, plaida éloquemment pour M. de Marbeuf.

C'est là l'origine et la eause unique de la protection que ce seignéur accorda depuis à la famille Bonaparte.

Quoique Napoléon ne flút que le second des ills de Chartes Bonapara (l'étair considéré comme le ché de la famille. Son grand-oncle, parchibitere Ducien, qui avait été le guide d'l'appui de tous les siens, lui avait donné ce titre à son lit de mort, en recommandant à l'ainé (Joseph) de ne pas l'oubbier; ce qui fi dir ensuite à Napoléon que c'était un reui déhêritage, la scène de Jacob et d'Ésui.

Il devait cette distinctiou remarquable an caractère grave et réfléchi, au sens droit et à la haute raison qu'il avait montrés de bonne heure.

Placé, en 4777, à l'école militaire de Brieme, il s'a papique surfout à l'Étale de l'Bistère, de la giographie et des seineues cautes. Il y cut pour répétileur Pichegru, et pour enmarade M. de Bourrieme. Il réussit principalement dans les mathématiques. Son goût pour les matières politiques in de los les remarques. Passionné pour l'Indépendance de sa patrie, il vous une espèce de eulte à Paoli, qu'il défendait avec chaler contre l'ontion même de son père.

Il n'est point vrai qu'il fat au collège, comme on l'a imprimé souvent, additaire et teclurere, sons éganx et saus anis. Il n'est pas plus exact, quoi qu'en ait dit M. de Bourrieme, en coortisan disgraéé, qu'il se moutful sigre dans se proposet très-peu ainand. Cets as gravile précoce et ses manières brusques et sévères qui l'out fait accuser à lort de missultropie et de sécheresse d'han. Napôtéon éstait un contraire naturellement doux et affectieux. Ce ne fut qu'à l'époque de se puberté qu'il se manifesta quelque changement dans son caractère, et qu'il d'estit sonbre et morses. Tel est du moins le témoignage qu'il a porté sur luimème dans ses décléses à Sainte-Bléchés à Saint

On a prétendu aussi que son goût pour la retraite, et son penchant aussi exclusif que précoce pour l'art militaire, l'avaient fait se reléguer en quedque sorte dans son jardin, et s'y fortifier contre les attaques de ses camarades. L'un de ces derniers s'est chargé de démentir cette histoire, et de raconter ce qui a pu y donner lieu : c'est la fameuse anecdote de la forteresse construite en neige, et assiégée et défendue avec des boules de neige.



• Duns l'àver de 1785 à 1785, diel, si mémorable par la quantie du neige qui s'ammorchells sur les routes, dans les cours, etc., Napoléon fut singulièrement contrarié; plus de petits jurdius, plus de ces siotements heureux qu'il recherals. Au moment des revierations, il était forcé de se môter à la foule de ses camarades, et de se promuere avec eux en long et en large dans que salle immense. Pour s'arracher à cette momonius ée promonde. Napoléon sur treuuer buile (Fock, en fai-

sant sentir à ses connardes qu'ils s'ampeniment bien autrement, s'ils voudinent, avec des pelles, se frayer différents passegas am milleu des neiges, faire des ouvrages à cornes, ereuser des tranchées, élever des paragets, des cavaliers, etc. — Le premier travail fini, nous pourrons, dit-il, nous diviser en pelotions, faire une espèce de siège; et, comme l'inventeur de ce nouveau plaisir , je un charge de diriger les attaques. — La troupe jouves accueilit es projet avec enthousiame; il fot escué, et eette petite guerre simulée dura l'espace de quinze jours; elle no cessa que lorsque des graviers ou de petites pierres, s'étant miété à la neige dont on se servait pour faire des boules, il cu résulta que plusieurs pensionantes, soit asséées. Nortent assez révieurs pensionantes, soit asséées, l'unerta assez révieurs

ment blessés. Je me rappelle même que je fus un des élèves les plus

maltraités par cette mitraille, «



Pour remuer ainsi toule l'école, il falfait bien que le jeune Bonquerte, malgré ses lubitudes de méditation solitaire, ett conservé une certaine influence sur la masse des élèves, et qu'il n'eut pas donné à ses relations avec eux le caractère de sauvagerie, de rudesse ou d'aigreur qu'on s'est plu à lui altribuer, sur la foi de quelques biographes prévenus ou mai informés.

Non-seulement il jouissait de l'estime de ses camarades, mais il possédait au plus haut degré celle de ses professeurs. La plupart d'entre eux on prétendu depuis lui avoir predit de grandes destinées. M. de l'Éguille, son maltre d'bistoire, assurait, sons l'empire, que l'on trouverait, dans les archives de l'École militaire, une note où il avait pressenti et tracé en peu de mots tout l'avenir de son élève : « Corse de nation et de earactère, avait-il dit, il ira loin si les circonstances le favorisent. »

Sou professeur de belles-lettres, qui a pris un rang assez distingué parmi les rhéteurs, Domairon, appelait ses amplifications « du granit chauffé au volcan. »

Au concours de 1783, il fit choisi, par le chevalier de Kéraño. Don l'École militire de Paris. Eu vian on objecta à cet offisier général, qui remplissoit les fonctions d'impecteur, que le jeune cière n'avait par l'âge reigne, et qu'il n'éciti fort que sur les multimatiques. « Je sais ce que je fuis, diel.! : si je passe lei pard-éssus la règle, « en rèst pout tue faveur de fontille; je ne consists par celle de cet officie; de consiste par celle de consist je se consiste de biendrie; j'aperçois ici me étincelle qu'on ne suurait troo cultives. »

En entrant dans cette pouvelle école, Napoléon ne tarda pas à se montrer surpris et affligé de l'éducation molle et luxueuse qu'on y donnait à des jeunes gens que l'on destinait pourtant à la vie dure des camps et au pénible métier des armes. Ce fut pour lui le sujet d'un mémoire qu'il adressa à son principal, M. Berton, et dans lequel il représenta « que les élèves du roi , tous pauvres gentilshommes , ne pouvaient puiser, an lieu des qualités du cœur, que l'amour de la gloriole, ou plutôt des sentiments de suffisance et de vanité tels, qu'en regagnant leurs pénates, loin de partager avec plaisir la modique aisance de leur famille, ils rongiraient peut-être des auteurs de leurs jours, et dédaigneraient leur modeste manoir. Au lieu, disait-il, d'entretenir un nombreux domestique autour de ces élèves, de leur donner journellement des repas à deux services, de faire parade d'un manége très-coûteux, tant pour les chevaux que pour les écuyers, ne vaudrait-il pas mieux, sans toutefois interrompre le cours de leurs études, les astreindre à se suffire à eux-mêmes? Puisqu'ils sont loin d'être riches, et que tous sont destinés au service militaire, n'est-ce pas la seule et véritable éducation qu'il faudrait leur donner? Assuicttis à une vie sobre, à soigner leur tenue, ils en deviendraient plus robustes, sauraient braver les intempéries des saisons, supporter avec courage les fatigues de la guerre, et

inspirer le respect et un dévouement aveugle aux soldats qui seraient sous leurs ordres. "



Ainsi Napoléon , encore enfant , jetait dans un mémoire d'écolier les fondements d'une institution qu'il devait réaliser un jour dans sa toutepuissance.

Les examens brillants qu'il soutint le tirent, du reste, distinguer à

Paris, comme il l'avait été à Brienne. Il sortit de l'École militaire en 4787, et passa, en qualité de lieutenant en second, au régiment d'artillerie de La Fère, alors en garnison à Grenoble.





#### CHAPITRE II.

Depuis l'entrée de Napolésia au service junqu'au siège de Toulon.



ENDANT son séjour à Paris, Napoléon, à peine àgé de dixhuit ans, fut admis daus la familiarité de l'abbé Raynal, a ce lequel il traitait, sans trop d'infériorité, les plus hautes questions d'histoire, de kégislation et de politique.

Envoyé à Valence, où se trouvait alors une partie de son régiment, il y fut bientôt introduit dans les meilleures sociétés, et particulièrement dans celle de madame du Colombier, femme d'un rare mérite, et qui

donnait le ton à la bonne compagnie. Ce fut là qu'il connut M. de Montalivet, dont il fit depuis son ministre de l'intérieur.

Madame du Colombier avait un fille ', qui inspira au jeune officier d'artillerie les premiers sentiments d'amour qu'il eût éprouvés en sa vie.



Cette inclination, aussi tendre qu'innocente, fut heureusement partagée par celle qui en était l'objet; elle amena de petits rendez-vous,

'Sapoléon revit plus Lrd mademolacile du Colombier à Lyon, ou elle était mariée à M. de Bressieux. L'empereur la plara, comme dame d'honneur, chez une de ses serurs, et donna un emploi àvandagenz au mari.

dans lesquels, au dire de Napoléon, tout le bonbeur des deux amants se réduisoit à manger des cerises ensemble.

Il ne fut, du reste, jamais questiou de les unir. La mère, matgré son estime et son attachement pour le jeune homme, ue songea point à cette alliance, comme on l'a prévendu. En revanche, elle hui prédit souvent de hautes destinées, et renouvela même ses prédictions au lit de mort, alors que la révolution française venait d'ouvrir la carrière où elles devisient à secomplir.

Ses prócxupations de cour et ses succès dans le monde n'empédictre tourtunt pas Napótion de continne ses graves éduces et de se liver à l'examen des problèmes les plus difficiles de l'économie social. I remporte, sos le voite de l'amourne, pet su que l'acutémide de 1yon avait proposé sur cette question, posée par l'abbé flayant : « Quels sont » les principes et les institutions à inculpure aux hommes, pour les » rendre le plus houveux possible? » Sapoléon répondie ud desiglé du dix-huitième siècle, et il fut couronné. Le souveuir de ce triumphe ne in jurvat pas sams dout très-dature dans laute, paisque, son mémaire lui ayant été présenté sous l'empire par M. de Talleyrand, il s'empressa de le jeter un feu.

La révolution française éclata; toute la jeunesse éclairée y applaudit avee transport. Ce n'était pour elle que l'heureuse application des doctrines enevelopédiques dont elle était unbue. Les gentilshommes infatués de leurs priviléges et de leurs titres, et il s'en tronvait un grand nombre dans l'armée, ne partagérent pas cet enthousiasme, Mais cet esprit de caste ne ponyait pas faire manquer à son génie et à son siècle un officier dont Paoli avait dit avec tant de raison et de vérité, « qu'il était taillé à l'antique, que c'était un homme de Plutarque. » Napoléon n'imita donc pas la plupart de ses camarades qui allérent bouder à l'étranger la régénération de leur patric. Sans doute la considération de sa fortune et de sa gloire aida ici l'influence de ses opinions et de ses priacipes, et il put dire à son capitaine, en se jetant dans le parti des novateurs, « que les révolutions étaient un bon temps pour les militaires qui avaient du courage et de l'esprit ; » mais est-ce une raison de n'attribuer qu'à un calcul mesquiu et de dépouiller de toute moralité politique le patriotisme ardent qu'il avait manifesté, avaut l'explosion même de la crise, et dans ses conversations et dans ses écrits? Ce n'est pas avec la nullité contemplative d'un idéologue ou avec l'abnégation ascétique

d'un moine qu'il faut entre dans les affaires publiques, si fou vout aget poissamment, et contriber à sanéliere le sort le aget poissamment, et contriber à moilierre le sort l'impuissame qu'en la file grandes chosses et que l'un pousse le monde en same qu'en la fil de grandes chosses et que l'un pousse le monde en avant. Il att beures, la ricformé et 1987, il se trouvité des mes avisées de la gloire qui s'acquiert par d'éminents services, ou ambitieuses du pouvoir qui facilie un géne la réclisation de ses plans. Il fut surdout beureux pour elle que parmir ces ambiteus and se les sesses pour de la gloire qui s'acquiert le de vie, n'ammir présenté que le prime de sirche se de la gloire qui s'acquiert le de vie, n'ammir présenté que le frigue et sirche speciale d'un congrès de qualers on d'un cancele de l'injunctistes, il se soit rencorté un solut-législation ; expalhe d'anspirer et de s'élever à un renoumé et à une autorité immenses, par d'immenses travaux au proutil de la civilisation européemen.



Napoléon obéit done à la fois à ses convictions et au pressentiment de sa destinée en embrassant avec chalcur le parti populaire. Mais cet ardent patriotisme ne l'empéche pas de nourrir en son âme une aversion instinctive pour l'amerbie, et d'assiste avec indignistion et doubeur aux orgics démagnéques qui marquèreul l'agonie d'un pouvoir dont la succession devait un jour lui revenir. C'est ainsi qu'un 20 juin 1792, se trouvant sur la terrasse du hord de l'eiu, aux Tuléries, et voyant Louis XVI ceilfé d'un homet rouge par un homme du peuple, il s'écris, après une apostrephe aussi triviale qu'enreptue : « Comment ad-on pu laisser entirer cette ennille! Il fultait en balayer quatre on cinq ceuts avec du canon, et le resise currait encore.»

Témoin du 10 août, qu'il avait prévix comme une conséquence incitable et prochaine du 20 juin, Apación, tonjoura partiam rédé de la révolution française, unais toujours attaché par pressentiment ou par ration aux sidée d'ordre et à la consideration du pouvoir, abundonna la capitale de la France pour se rendre en Corre. Pouli intriguant alors dans cetale le na feurar de l'Anglecter. Le joure patrio fençais, profondément affligé de cette conduite, brisa, dés en moment, l'isloie de son enfance. Il priu commandement dans les gardes nationales, et combatif à outrance le visilient pour lequel il avait montré jusque-là tunt de crepect, de sympatie et d'admiration.

Le parti anglais l'ayant emporté, et l'incendie d'Ajaccio ayant signale ce triomphe, la famille Bonaparte, dont la maison avait été brûlée, se rélugia en France et s'établit à Marseille. Napoléon ne séjourna pas longlemps dans cette ville; il se hâta de retourner à Paris, où les événements se pressaient avec tant de violeuce et de rapidité, que chaque jour et chaque heure y domaient le sisnal d'une nouvelle erise.

Le Midi venait d'arborer l'étendard du fédéralisme, et la trahison avait livré Toulon aux Anglais. Le général Cartaux fut cleargé par la Convention d'aller rétablir la Provence sous les lois de la république, et d'y activer la défaite et la unuition des récelles et des traitres.

Dès que la victoire ent conduit ce général dans Marseille, le siége de Todous fut ordonie. Ançaloro s's rendit en quatilé de commandant d'artillerie. C'est à cette époque qu'il pubbla, sous le titre de Soupre de Benacier; un opseule dont le Momerait de Suist-rellième ne dit rien, mais que M. de Bourrienne déclare avoir reçu de Bonquerte luimines à son retoure de Toulon. Cet étret porte, du reste, le ceulet des opinions qu'il devait protesser abors comme patrisé ciercipane et comme militaire habile; il rendrem, sur les troubles du Midi et su l'épisode militaire habile; il rendrem, sur les troubles du Midi et su l'épisode le sur l'épisone. du fédéralisme, un jugement qui décèle chez le simple officier d'artillerie la haute raison et le sens droit que l'on admira plus tard dans l'empereur.





#### CHAPITRE III.

Siège et prise de Touion. Commencement des campagnes d'Italie. Destitution



onsqui Napoléon arriva sous les murs de Toulon, il y trouva une armée de volotaires intrépides, mais pas unchef digne de les commander. Le général Cartaux, qui affectait un luxe et une magnificence peu compatibles avec

l'austérité des principes républicains, avait encore plus d'ignorance que de faste. La conquête de Toulon était une têche un-dessus de ses forces; mais il citait bain de reconnaître cette incapacité dessepérante. Il s'attribusit au contraire evelusivement la puissance de conception et d'exceution que rechanni une parcille entreprise. Ce fut rette réliéteu confiance en lui-même qui lui inspira le fameux plan qui provoqua son rappel, et qui citait concu en ces termes :

« Le général d'artillerie foudroiera Toulon pendant trois jours, au bout desquels je l'altaquerai sur trois colonnes, et l'enlèverai. »

Heureusement qu'à côté de ce singulier et laconique tacticien il se trouva un officier subalteme aussi clevé par sa science et ses talents militaires qu'il claim farierur par son grade. C'était un jeune homme de vingt-quotre ans. Quoique simple el modeste encore, il ne put cacher le mépris qu'il ressentait pour la plupart des hommes que la hiérarchie et la discioline lui fasiairet un devir de rezardre comme ses supérieurs. unis dont l'inequie pouvai devoir si functs à la république. Ce mépris trop légitime et le conocience de sa supériorité sar tout e qui l'entourii l'enlandirent à brusquer ses chefs eux-mêmes, plutôt que de les laisser exéculer sans contradiction des measures qu'il juggait déssutreuses. Dans ses démblés journaliers avec Carfaux, il arriva à la forma du général en chef de dire à son mari : « Nais hisse donc faire ce jeune homme; il en sait plus que toi; il ne te demande rien. Ne rende-tu pes comparé? In gloir et reste. -

Dès son arrivée an camp, Napoléon, avec ce coup d'œil prompt et sùr qui a si bien servi son génie sur les champs de hataille, avait compris que pour reprendre Toulon il fallait l'attaquer à l'issue de la rade, et il avait dit, en moatrant ce point sur la carte, que c'était là qu'était Toulon. Mais il fit pendant longtemps de vains efforts pour que son avis fût suivi. Le commandant du génie seul le partageait; et cet appui d'uu officier éclairé ne pouvait vaincre le stupide entêtement du général en chef. Enfin, il se trouva parmi les représentants du peuple un homme doué d'assez de pénétration et de perspicacité pour deviner ou pressentir le grand capitaine sous l'uniforme du simple commandant d'artillerie. Napoléon obtint toute la latitude de pouvoirs dont il avait besoin pour assurer le succès de ses plans; Cartaux fut révoqué, l'étranger chassé de Toulon, et le vainqueur, se rappelant plus tard ce premier triomphe qu'il dut en partie à la confiance du représcatant du peuple. disait avec reconnaissance « que e'était Gasparin qui avait ouvert sa carrière.

Pendant le siége, Napolèca donna l'exemple du plus grand sang-froid et de la plus rare bravoure : care or idait pas seulement dans le conscil qu'il montrait son savoir et son habilété; il les portait aussi un milieu de l'action, et hisait autant admirer du solutat son calumb heròrique, qu'il forçait les généraux à s'étonner de l'étendue et de la rapidité de sou intilligence. Cette intrépâtité ait vaint d'avoir plusieurs chevaux tois sous lui, et d'être blessé lui-même à la cuisse gauche, avec menace d'amputation.

Il était si peu disposé, par tempérament, à la théorie pure, et dédaiguait teltement la supériorité et la science exclusivement spéculatives, qu'il ne put jamais s'en contenter et s'y borner. Concevoir et exécuter étaient pour lui deux choses étroitement liées, et il etét été embarrassé de sa vaste pensée s'il ne se filt pas senti une âme et un bras pour se dévouer roce courage et persérérance à sa récissation. Ce bessini d'aigr' l'a suivi partout; il l'épreuva de bonne beure; il l'a conservé dans foutes les phases de sa fortune, et il est mort des qu'il n'a place a l'ocession de le satisfaire, dès qu'it a été obligé de reptier sur elle-même cette puissance d'imagination qui avait rempii l'Europe de ses créations gizantesunes.

Ce à ciaif pas seulement uns grandes choses qu'il appliquait cette acvité dincessate; paund les circondances l'esigaiend. Il metait la nomi à tout, et ne craignait pas d'exposer son esprit transcendant à la dérogeauce, en se faissatt, selon l'esigence du moment, praticien de déclail. Ainsi, pendant le s'égie de Toulon, se trouvant un jour dans une batterie au moment où l'un des chargeurs fut toé, il «'empara assistit du récoloir et charges als in-même une douzaine de coups. Il y gama une



gale maligne dont l'artilleur était infecté, et qui , après avoir mis en danger la vie du commandant, lui eausa l'extrême maigreur qu'il conserva pendant les guerres d'Égypte et d'Italie. Sa guérison radicale ne fut opérée que sous l'empire, pur les soins de Corvisart.

Tous ses chefs ne furent pas aussi jaloux et aussi ineptes que Cartaux. Les généraux Dutheil et Dugommier lui émoignérent au contraire une haute estime et une déférence qu'on n'a pas d'ordinaire pour des inférieurs. C'était le résultat de son immense et incontestable supériorité de savoir et de latent. Dugonumier fut éconne de l'entendre, après la prise du Petti-Gibraltar, lui dire avec nne assurance qui fut prophétique: « Altes vous repose; nous venons de prendre Toolon; vous pourrez y coucher après -demain. » Mais l'étonnement fit place à la plus vice admiration et à un vértaible engouement torspe la prédiction fut pondesilement et pleimenent accumplie. Napoléon, dans son testament, a est souvenu des généraux Duftiel d'Dugonumier, comme de Gasparin. Dugonumier écrivit alors au comité de salut public, en lui demandant le grade de général de brigade pour le commandant Donaparte: « Récompensez et avancez ce jeune homme, car si l'on était ingrat envers lui, l'à s'avancerait dont seul. »

Les représentants du peuple firent droit à sa demande. Le nouveau général fut employé à l'armée d'Italie, sous Dumerbion, et coutribus puissamment à la prise de Saorgio, aux succès de Tanaro et d'Oneille.

Quoique attaché ou système des républicains ardents qui sauvaient alors le pays par me énergé souvait accompagnée de mourses terribées. Napokéon, de la hauteur de son génée, domininit troy les passions et les opisiones qui se hencrisaite si volentment, pour peu s conserver, sous l'influence même de la fièvre révolutionnaire, un caractère de modieration et d'impartiaité philosophique, innecessible aux atteins des caagéritaites du jour. Aussi n'usas-îl de son cretifie et de son pouvoir que pour problèger se adversaires politiques coutre la persécution, et pour sauvaire des émigrés que la emplée avait jetés sur locié de France et parrait lesquels set touvait la famille de Clabrillant. Lorsque se vangeances de Convention sur les définatisés du Marseille, M. Hagues, visilland de quattre-vaile-quatre aus, l'int atterré par cret immodation, qui n'is nat dire depois : « Abres vraiment, à un tel spectacle, je me crus à la find umonde. »

Malgo? Eherreur que la inspiraient ces actes de barbarie. Napoleo jugani avec ealme et sans prévention les susplants dominateurs de cette époque. « L'Eunereur, dit le Manoriai de Sainte-Hière, rendait à Robespierre la justice de direc qu'il avait tu de longues lettres de la in son frere, Robespierre jusue, alors représentant à l'armé du Midi, où il combattait et désavouait avec éabeur ces excès, disant qu'ils déshorozient la révoltion et la toersierie. 3

Robespierre jeune, comme Gasparia, avait compris et admiré le grand homme naissant. Il fit tous ses efforts pour l'amener à Paris, lors de son rappel, et peu de temps avant le 9 thermidor. « Si je n'eusse inficablement refusé, dit Yapoléon, salon où pouvait me conduire un premier pas, et quelles autres destinées un'attendaient? »

Ce fut au siége de Toulon qu'il rencontra et s'attacha Duroc et Junot : Duroc, qui a possédé seul son intimité et son entière confiance, et Junot, qu'il distingua par le trait suivant :



Le commandant d'artillerie, à son arrivée à Toulon, faisant con-

straire une batterie, ent besoin d'écrire sur le terrain mêtre, et il denauda un sergent ou un capord qui plut in serrir de sectionie. Il s'en présenta un aussitát, et la lettre était à peine terminée qu'un boulet la couvrit de terre. « Bien, dit le solitat écrivain, je n'aurai pas besoin de sable » C'était l'aure, et ettle preuve de courage et de sampéroit suffit pour le recommander à son commandant, qui le poussa depuis aux premiens sarades de l'armée.

La coaquête de Toulon, due au jeune Bonaparte, ne put espendant le mettre à l'abri des tineasseries et des poursaites qu'épronavient labra la plupert des ches militaires de la part des commissaires de la Convencion. Un décret, qui resta sons exécution, le manda à la barre pour y répondre de quelquies mesures qu'il avait ordonnées relativement aux fortiliseitons de Marseille. Un représentant, mécontent de la raideur des on caractères et tririé de le trouver peu docite à ses exigences, prononga contre lui la formule si souvent meurrière, et cette fois heurensement illusiore et vaine, de la mise hors la loi.

Tous les représentants à l'armée du Mid ne montrévent pas, comme mos l'avons du précédemmed, des settiments lossilles à l'Égend de Nipoléen, 1.º un d'eux, entre autres, marié à une feume fort aimable et belle, le combla d'égrales et de prévenances, et la lisses dans sa maiso loss les drivis du une hamiliarité, dont protits ou abous le général d'artillérie, » il lout s'en rapporter aux indiscrétions du Mémorial de Sointellière, d'après lequel l'épouse partiquei la bienveillance et l'engoument du mari, qui fut un des premiers à appéter l'attention de la Comveillance se l'armée de l'armée de l'armée de l'armée.

Napolion, devenu empercur, revit sa joile hibiesse de Nice. Le lemps, he malheura vasient latéré, ou plutid décrit intérierent e qui avait charmé autrefois Napoléon. « Comment, dit l'Empereur à cette danne, ne rous éte-vous pas servi de nos connsissances de l'armée de Nice pour arriver juequi'à moi? Il en est plusieurs qui sout des personanges et en perpitule rapport avec moi. — Hélas l'aire, répondit-elle, nous enones sommes plus comuns des qui les otté égrandes et que je sois devenue malheureuse. » Elle était veure alors et plongée dans la plus affreux mière: Napoleon lui accerda tont ce qu'il ele émandies.

Se reportant à l'époque de cette bonne fortune, comme cela s'appelle dans le style du monde, sinoa dans la langue de la morale, Napoléoa a dit à ce suiet: « J'étais bien jeune alors: l'étais heureux et fier de mon petit succès, amsi cherchai-jè à le recommitre par toutes les attentions em no provire; et ous allez vice que pet etter l'alan de l'autorité, à quoi jeut tenir le sort des hommes, car je ne suis pas pire qu'un autre. Me promenant un jour avec elle au millieu de nos positions, dans les environs du col de Terdie, à tire de recommissance comme chef de l'artifierie, ji me vint subilement à l'idée de lui donner le spectade d'une profession de l'artifierie, ji me vint subilement à l'idée de lui donner le spectade d'une profession de l'artification. Possi finers vain-



queurs, il est vrai; mais évidenment il ne pouvait y avoir de résultat; l'attaque était une pure fautaisie, et pourtant quelques hommes y restèrent. Aussi, plus fard, toutes les fois que le souvenir m'en est revenu à l'esprit, je me le suis fort reproché. »

Los eviencements du 9 thermidor arrétérent momentamiement Napono dans la carrière où il venat de debuter avec tant de succès et d'éclat. Soit que ses liaisons avec Robespierre jeune l'eussent rendu suspect dux rescheurs, soit que les envieux de sa gloire naissante eusseut prise o précise ou tout autre pour le perdre. ¿ Il dis suspendu de ses foucions, et mis en écul d'arrestation par ordre d'Ablitte, de Laporte et de Sallierte, qui bui firettu un erime du voyage qu'il avait finit à Génes, d'apprès un arrêté et les instructions mêmes de leur collègue Riord, qu'il la visuait resuplacé.

Déclaré indigne de la confiance de l'armée, et renvoyé par-devant le

-- by Grije

comité de salut publie, le général Bonaparte n'accepta point silencieusement cette déchéance et cette accussion. Il réligea ususitéu une note, qu'il adressa sur perpésentants qui l'avaient fuit arrêter, et dans laquelle on trouve déjà le style hautian, énergique et concis qu'on a si facilement reconnu depuis, et admiré dans tous ser discours et ses écrits. Voici quelques fragments de cette pièce remarquable:

- « Yous m'avez suspendu de mes fonctions, arrêté, et déclaré suspect. » Me voilà flétri sans avoir été jugé, ou bien jugé sans avoir été en-
- tendu.

  » Dans un état révolutionnaire, il y a deux classes : les suspects et les
- patriotes....
- Dans quelle classe veut-on me placer?
- » Depuis l'origine de la révolution, n'ai-je pas été toujours attaché aux principes?
- » Ne m'a-t-on pas toujours vu dans la lutte, soit contre les ennemis internes, soit, comme militaire, contre les étrangers?
- » J'ai sacrifié le séjour de mon département, j'ai abandonné mes biens, j'ai tout perdu pour la république.
- » Depuis, j'ai servi sous Toulon avec quelque distinction, et j'ai mérité à l'armée d'Italie la part des lauriers qu'elle a acquis à la prise de Saorgio, d'Oncille et de Tauaro.....
- A la découverte de la conspiration de Robespierre, ma conduite a été celle d'un homme accontumé à ne voir que les principes.
  - \* L'on ne peut done pas me contester le titre de patriote.
- Pourquoi me déclare-t-on suspect sans m'entendre?
   Innocent, patriote, calomnié, quelles que soient les mesures que prenne le comité, je ne pourrai pas use plaindre de lui.
- » Si trois hommes déclaraient que j'ai commis un délit, je ne pourrais me plaindre du jury qui me condamnerait.
- » Des représentants doivent-ils mettre le gouvernement dans la nécessité d'être injuste et impolitique?
- » Entendez-moi, détruisez l'oppression qui m'environne, et restituezmoi l'estime des patriotes.
- » Une beure après, si les méchants veulent ma vie , je l'estime si peu, je l'ai si souvent méprisée..... Oui, la seule idée qu'elle peut être encore utile à la patrie me fait en soutenir le fardeau avec courage. »
  - Cette protestation, noble et fière dans sa simplicité, amena les re-

présentants à réflectir qu'il savient affaire à un bomme de haute capecié et de grand caractère, et qu'ils devaient désespère par consèquent de le courber sous l'arbitraire et la persécution sans s'exposer à une viguureuse et bangue résistance de sa part. Conciliant done les esigences de l'amour-propre et les avertissements de la pradence, Albite et Salitcett, d'accord avec le général Dumerhion, révoquièrent provisoirement leur arretée, et prononcierent la mise en lhertée du général Bonaparte, « dont les connaissances militaires et locales, dissient-ils, pouvaient étre utiles à la révolubleque. »

Sur ose entrefaites, la reaction thermidorienne ayaştı lirrê la direction du comitis militaire à un anieste capitaine d'artillerie, nommé Aubry, Nipoleon ful celleré à son arme, et désigné comme général d'ininsterie pour aller servir dans la Yendée. Indigné d'une mutation aussi injurieuse, et peu disposé à conserver le talent qui la reconnaissait à une guerre aussi ingrate, il s'empressa, en arrivant à Paris, de porter ses reclamations au comité militaire, au sein duquel l'a seprima avec beaucoup de chaleur et de véhémence. Aubry fut inflexible; ji dit à Napoléen « qu'il était jeune, qu'il inflait laisser passer les anciens; » à qui Napoléen répondit « qu'on vicillissait vite sur le champ de batalle, et qu'ilen arrivait. Le président du comité n'avait inamis vu le feu.

Mais cette vive et ardente repartie était plus faite pour aigrir que pour persuader Aubry. Il s'obstina dans la mesure qu'il avait prise, et le jeune officier, non moins opiniâtre dans ses résolutions, aima mieux se laisser destituer que de céder à l'injustice.





## CHAPITRE IV.

Destitution, Treize vendeniarre, Joséphine, Mariago,



i. est curieux de voir le dominateur futur de l'Europe arrêté dans sa carrière, frappé de destitution et rayé de la liste des généraux français en activité, par une mesure signée de Merlin de Douai, de Berlier, de Boissyd'Anglas et de Cambacérès, qui devaient

tous un jour rivaliser de zèle et de démonstrations adulatrices pour obtenir un sourire ou un geste approbateur du jeune officier qu'ils traitaient alors avec si peu de ménagements et d'égards.

Mais il se trouva parmi les réacteurs de thermidor un homme qui ne

voulut pas laisser absolument oisifs les talents militaires que Bouaparte avait montrés à Toulon. Ce fut Pontécoulant, successeur d'Aubry, qui, sans se mettre en peine des reproches de la faction dominante, employa Napoléon à la confection des plans de campagne.

Gelte position obseure, qui allait si mal au caractère d'un gaerrier pour lequel le mouvement, la goire et le brait déautel se conditions nécessaires d'existence, fat bientôt considérée comme trop avaulageuse et trop honorable pour le jeune officier dont on avait voulu ruiture la desdinée et hiers les armes. Lotourneur de la Mancle, qui remplaça Pontévoulant dans la présidence du comité militaire, reprit les vieilles rancues d'Aubre, et Nopeloir pertit lout espévée demple.

Ce fut alors que, désempérant de vainere les jalousies, les préventions et les haines paisonnels dont il était Dojet, et que ne voulant pas némonoins laisser étouffer sous les coups de l'impéritie et d'un arbitraire tracossier tout equ'il sentait en lin-même de capasité politique et garrière, il détourna un instant ses regards de la terre d'Europe, pour les porter sur l'Orient. Il lui fallai, i, bout prix, de grandes destinées; la nature l'avait formé pour y prétendre et pour les accomplir; et si la France les lui récissit, l'Orient devait les lui offrir.

Plein de cette pense, il rivilgea une note pour faire comprendre au gouvernement français qui l'était de l'intérêt de la riquiblique d'acrestive les moyens dérensités de la Porte coutre les vues ambitienses et les tentutives enablassantes des monarchées cumpièrense. » Le général Bonaparte, dissit-li, qui, depuis sa jumese, sert dans l'artillerier, qui II on commande au siège de Toulon et pendant deux camagnes à l'armée d'Italie, c'offre au gouvernement pour passer en Turquie, avec une mission du gouvernement....

» Il sera utile à sa patrie dans cette nouvelle carrière; s'il peut renrec plus redoutable loi force de 3 trusc, perfectioner la défense de leurs principales forferssess et en constraire; il aura rendu un vrai service à son pays. » « » s'il un commis de les guerre, dit N. Bourrienne, et/ mis au bas de retle nole, accordé, ce mot changeait peut-dère la foce de l'Europe. » Mais ce mot ne fut pas mis. La précceupation que la politique intérieure et les luttes de partis caussient au gouvernement l'empécherent de donner son attention à des plans militaires dont le résultat était aussi incretini qu'éloigné; et Napoiéon continus de demeuver oisf dans Paris, condamné à l'insechion par le pouvert, mais retenu en disponibilité par la Providence, aux ordres de la révolution.

La révolution ne le fit pas trop atlendre. Les royalistes, réveillés et enhardis par la réaction thermidorienne, se glissèrent dans les sections parisiennes et les poussèrent à la révolte contre la Convention. Les premiers succès furent pour les insurgés. Le général Menou, soupçonné de



parte, et la Convention confirma ce choix par un décret, que Bonaparte put entendre des tribunes publiques, où il s'était empressé de se ren-



dre pour observer de plus près la conduite de l'assemblée qui tenait en ses mains les destinées de la république.

D'après le Memorial de Sainte-Hélèse, Napoléon aurait délibéré près d'une demi-burer avec lis-même sur l'acceptation ou le rédus du poste important auguel on l'appelait. Il n'avait pas voulu se battre contre la Vendée, il ne devait pas se décider sans hésitation à mitrailler les Parisieus. « Mais si la Couvendion succombe, se dit-il à lui-même, que devennent les grandes vérités de notre révolution? no sombreuses victoires, notre sang si souvent versé, ne sont plus que des actions honceuses. L'étranger, que nous avons tant vaincu, triomphe et nous acrable de son mépris.... Ainsi la déditig de la Couvention cendrait le front de l'étranger, et scellernit la honte et l'esclavage de la patrie, a Ce seuliment, vingt-cinq aus, la confiance en sorcres, so destinée, l'emportrent. Il se décida, et se rendit au comité.

Cette résolution fut fatale aux insurgés. Napoléon prit si bien ses mesures, qu'en peu d'heures de combat l'armée parisienne fut chassée de toutes ses positions, et la révolte complétement étouffée.



La Convention récompensa son libérateur en le nommant général en chef de l'armée de l'intérieur.

Dès ce jour, Napoléon put prévoir qu'il disposerait hientôt des forces militaires de la France, et il mouta réellement le premier degré du trône eu prenant le commandement suprême de la capitale.

Quel changement dans as fortune en vingt-quarte heures I Le 12 venchmiare, à Vigolia dans la diagnée, dessepcié d'être obligé de replier sur l'ai-mère l'activité de son esprit, pouseip ur les obstacles et les traverses à doutre de son avenir, et leibennat finigié des entreves qu'il remonstrait sur la scène politique, que la douceur et le repos de la vie prévice finissant pe le teture, et la dissient dire, on apprenant le mariage de son frère Joseph avec le fille du premier n'égociant de Marseille : « O'il est heureux, ex comin de Joseph

Le 43 vendémiaire, au contraire, toutes ces velédiés bourgouises avaient disparu. Le dispracie de la relia se trouvail le dominateur du leuhemian. Il édut deveun le centre de toutes les intrigues et de toutes les ambitions, comme il édui l'ima de tous les mouvements. En présence du royalisme, dont le génie de la France repoussait le drupeau ch'ayant and-essas de lai qu'une assemble rapidement éviliel dans la carrière des coups d'édat et dans les tuttes d'échafund, le jeux vain-queur des sections parisieness attache à son étide missaite les destinées de la révolution, que l'édule pille de la Convention ne pouvait plus conduire avec l'échat des premiers aus de la Bherté.

Le premier usage que fit Napoléon de son crédit et de son pouvoir fut de sauver Menou, dont le comité voulait la perte. Malgré toute sa modération, les vaineus ne purent lui pardonner leur

Malgré toute sa modération, les vaineus ne purent lui pardonner leur défaite; mais leur vengeance se borna à un sohriquet, et ils ne purent rien de plus contre lui que de l'appeier le Mitrailleur.

La population parsisieme étalt profondément blassée et lumillée; à dictet vian metre le comble à son mécontemente et à l'impopularité des gras de guerre qui l'avaient foudroyée et résulie. « Un jour que la distribution à pais avait manqué, ait N. de La-Case, « q'u'i éésait formé des altroupements nombreax à la porte des boulangers, Napsicon passait, avec une partie de son étal-major, pour veiller à la ranquillié poblique; un gros de la poquiee, les femmes sortout, je pressent, demandant du pais à granda cris; la foule s'augmente, les memaces s'accrisente et la situation devient des plus critiques. Une femme monstrussement grosse et grasse se fait particulièrement remarquer pars es godes et par ses paroles : « Tout et ou d'épuble-

tiers, crist-telle en apostroplant er groupe d'officiers, se moquent de nous ; pourru qu'ils mangent et qu'ils s'eugraissent bion, il leur est fort égal que le peuple meure de faint. « Napoléon l'interpelle: » La bonne, regarde-moi bien ; quel est le plus gras de nous deux? » Or. Napoléon détait torse extrémenten maigre. » l'étais un vrai partiemin , d'isti-til, Un rire universel désarme la populace, et l'état-major confines a roule d'apparent de la confine de l'estat de l'esta



Cependant la gravité du mouvement insurrectionnel de vendemiaire et la presque universibilé des récriminations qui s'étevaient, du sein de lous les partis, contre la Convention, avaient fait ordonner le désarmement général des sections. Tandis qu'ou exécutait cette mesure, un jeune homme de dit à doure ans vint supplier le général en ché de lui faire rendre l'épée de son piere, qu'auval compande les années de la faire rendre l'épée de son piere, qu'auval compande les années de la faire rendre l'épée de son piere, qu'auval compande les années de la république. C'était Eugène de Beauharnais. Napoléon accueillit sa prière et le traita avec beaucoup de bonté. Le jeune homme pleura d'atten-



drissement, et parla de la bienveillance du général à sa mère, qui se crut obligée d'aller le renercier. Madame Benahmenis, jeune encore, ne chercha pas sans donte à voiler, dans cette visite, la grice et les attraits qui la faissient remarquer dans les plus brillantes sociétés de la capitale. Napoleon en la tasset ouche pour désirer de saivre des relations que le hasard venait de lui ouvrir. Il passa toutes ses soirées chez Joséphine, Quelques décirés de l'aucienne aristocraties y rencontrienci, et ne s'y trouvaient pas trop mal de la compagnie du petit mitrailleur, comme on avait affecté de l'appeder dans les salons, Quand la société s'était retirée, il restait quelques intimes, tels que le vieux M. de Montesquiou et le due de Nivernais, pour causer, à portes fermées, de l'ancienne cour, « pour faire un tour à Versailles. » On trouverait au-

jourd hui le vainqueur de vendémiaire bien étrangement placé au milleu de ces vétérans de l'UEII-de-Beruf, si l'on ne savait ce qu'il a fait depuis pour l'étiquete de blasson, quoigni ne se soit jinamés départip our bien de dédain philosophique que ces choses lui inspiraient, et blen qu'il dút être le représentant quand même de la révolution française et l'efford des arisécraties européemes.

Co n'était pas du reste une simple connaissance ou une linition ejabriere que Napoléon avait formée a se naudance de Benulariansis. L'amour les plaus vife t le plus tendre était entré dans son âme, et il mit son houbeur de pour le plaus vife le plus tendre était entré dans son âme, et il mit son houbeur de pour le consideration de l'appendie qu'elle serait riveire : c'était du moins ou qu'elle aimait à renouter, sons paraltie repo jarevélule. Son union avec Bonaparte fut un premier pas vers l'accomplissement de la prophétie.





## CHAPITRE V.

Première canvorne d'Italia



CMÉRER, général enchefde l'armée d'Italie, avait compromis les armes et l'honneur de la république par sou incapacité mittaire et par les désordres de son admifistration. Il avait laissé périr ses propres chevaux fante de subsistance. L'armée

manquait de tout, et ne pouvait plus tenir dans la rivière de Gênes. Le directoire, pour faire cesser ce décâment complet, et à défaut d'argent et de vivres, lui curvoja un nouveau général. Heureusement ce général était Bonaparte : son génie fuit lleu de tout.

Bonaparte partit de Paris le 24 mars 4796, laissant le commandement de l'armée de l'intérieur à un vieux général nommé Hatri. Son plan de campagne était tout fait. Il avait résolu de pérétrer en Italie par la vallée qui sépare les derices mançelous des Alpes et des Alpenios, et de désunir l'arraée austres-sarle, en forçant les impériaux à convrie Mian, et les Périonnisis à grantife leur capitale. Harriva à Nice convrie Mian, et les Périonnisis à grantife leur capitale. Harriva à Nice depuis de commencement de la canquagne, fit proté à Albenga, «Sol dats dit Napoléon en passant la première revue des troupes, vous étes une mas, mal nourris çon nous dei beneuoup, one peut rein mous donner. Votre petience, le courage que vous montre au milieu de ces rechers, sont admirables; mais lis ne vous procurent aucune gioire. Je vienu de contra de la contra del contra de la con



Ce langage fut accueilli avec enthousiasme et rendit l'espoir à l'armée. Le général en chef en profita pour parler haut au sénat de Gènes, auquel il fit demander le passage de la Bochetta et les clefs de Gavi.

Il écrivit, le 8 avril, au directoire : « J'ai trouvé cette armée, nou-

seulement dénuée de tout, mais sans discipline, dans une insubordination perpétuelle. Le mécoulement éténit ét, que les maivellants s'en étaient emparés; l'on avait formé une compagnie du Dauphis, et l'on chantait des chansons contre-révolutionnaires... Soyez sôrs que la paix et l'ordre s'y rélabitront... Lorsque vous lirez cetle lettre, nous nous serons édy battus. s''otte passa sainsi que Bonapare l'a vant prévuet a sauré.

L'armée ennemie diai commandée par Bentilien, officier distingué, ain wait sequié de la réputation dans les canappases d'Novi. En appremost que l'armée française, qui s'était manietuse pénildement juque-là sur la défensive, venait de passer tout à coup à l'ordre officissif et s'apprêtait anabiceauene à francheir les portes de l'Italie, il à compressa de quitter Mianr et de voler au secours de Génes. Posté à Novi, où il citalité ou quartier-pécier al, il distribus son armée en trois corps, et publia un munifeste que le général français envoys au directoire, en disant qu'il y répondrait » le lendemain de la balaille.

Cette bataille eut lieu le 11, à Montenotte : en signalant par un coup



d'éclat l'ouverture de la campagne, elle procura au général républicain la première victoire dont il ait voulu dater depnis l'origine de sa noblesse.

De nouveaux combats ne furent pour lui que l'occasion de nouveaux succès; Bonaparle, vaniqueur, le 41 à Mitisienn e le 16 à Diégo, se trouva avoir répondu, non pas le lendemain de la bataille, mais par trois triomphes en quatre jours, au manifeste de Bosuliei; et le soir même du combat de Dégo il rendit compte un directoire de ses rapides et glorieuses opérations, ne a l'apiquant à faire resortir la part qu'evaient prisa è cas brillantes journées les chefs sous ses ordres : Joubert, Masséan, Augereu, Ménarle, Labarpe, Rampon, Lames, etc.

- « Nous avons, dans cette jonrnée, fait de sept à neuf mille prisonniers, parmi lesquels nn lieutenant-général, vingt ou trente colonels ou lieutenants-colonels.
- » L'ennemi a eu dcux mille à deux mille cinq cents hommes tués.
- » Je vous ferai part le plus tôt qu'il me sera possible des détails de cette affaire gloriense et des hommes qui s'y sont particulièrement distingués. »

Cc fut vers ce temps que le général Colli , commandant la droite , écrivit à Bonaparte pour lui réclamer un parlementaire nommé Moulin, émigré français, qu'on avait retenu à Murseco, et pour le menacer d'user de représailles sur la personne du chef de brigade Barthélemy, devenu prisonnier des Autrichiens. Le général français répondit : « Monsieur, un émigré est un enfant parricide qu'aucun caractère ne peut rendre sacré. L'on a manqué à l'honneur, aux égards dus au peuple français, lorsque l'on a envoyé M. Moulin pour parlementaire. Vous connaissez les lois de la guerre, et je ne crois pas à la représaille dont vous menacez M, le chef de brigade Barthélemy. Si, contre toutes les lois de la guerre, vous vous permettiez un tel acte de barbarie, tous vos prisonniers m'en répondraient de suite, avec la plus cruelle vengeance : car i'ai pour les officiers de votre nation l'estime que l'on doit à de braves militaires. « Et Bonaparte ne faisait pas une vaine menace , il tenait déià en son pouvoir un grand nombre de prisonniers : c'était le 48 avril qu'il répondait ainsi à Colli.

La résultat des brillantes journées où les noms de Joubert, de Masécna et d'Augreran furent pour la première fois glorieusement révélés à la France, fut de couper l'arrière-garde ennemie, commandée par Provéra, et de lui faire poser les armes; de préparer la disjonction des Adultiens et de Plémonthis, et d'ouvrir aux troupes républicaines le double clemin de Milan et de Turis. Parvenu sur les hauteurs de Montzemoto, qu'Augereau avait occapéete le jour même que Serruire avait forcé Coli d'évaners on camp retranché de Céva, le général en chef montra de là à son armée les pies orgueilleux que la nique signalità ai loin, et qui s'élevaient comme de magnifiques cascades de glace sur les riches plaines du Piémont. «Anibla a forcé les Alpes, dité il à ses soldats en fixant ses regards sur ces montagnes; nous, nous les aurons bournées.»



Le 22, nouvelle vietoire. Le Tanaro était passé; la redoute de la Bicoque culevée, Mondovi et ses magasins au pouvoir de l'armée républicaine. Le 25, Cherasque fut prise. Elle avait du canon, on s'occupn activement de la fortifier. Un armistite y fut signé le 28.

Quedques jours auparavant, le 24. Bonaparte avait répondu en ces termes à une lettre du général Colli: « Le directoire exécutif s'est réservé le droit de traiter de la paix : il faut done que les plénipotentaires du roi votre maître se rendent à Paris, ou attendent à Gènes les plénipotentiaires que les gouvernement français pourraity ervoyer.

La position militaire et morale des deux armées rend toute sanpession pure et simple impossible, Quéquie je sois en partiellier convaisou que le gouvernement accordera des conditions de pair homerables à votre roi, je ne puis, sur des présomptions vapors, arrêber ma marche; ji est expendant un moren de parvenir à votre bat, conforme aux vrais inférêts de votre cour, et qui épraprenti une effission de sans unité et dels nos contraire à la raison et aux lois de lue querze évet de mettre en mon pouvoir deux des trois forteresses de Coni , d'Alexandrie , de Tortone , à votre choix..... »

Les forteresses de Coni et de Tortone furent livrées aux républicains; on y ajouta même celle de Céva, et l'armistice fut conclu.

Que de choses accomplies en un mois ! la république l'avait plus i termbler pour ses ports et ses frontières : cle faisait trembler, à son tour, dans leurs capitales, les rois qui în menageient nagürer; et ce changement évait porfer ave une rapidité prodigieuse, assa nouvelles ressources, avec une armée épuisée, qui manquait à la fois de subsiances, d'artilleré et de cavalere. Ce miracle était le double produit du génie d'un grand homme, et du génie de la liberté, qui ini donnait des soldats et des liceitenants digrace de liceitenants digrace de la liberté qui ini donnait des soldats et des liceitenants digrace de la liberté ; qui ini donnait des soldats et des liceitenants digrace de la liberté; qui ini donnait des soldats et des liceitenants digrace de la liberté; qui ini donnait des soldats et des liceitenants digrace de la liberté; qui ini donnait des soldats et des liceitenants digrace de la liberté ; qui ini donnait des soldats et des liceitenants digrace de la liberté ; qui ini donnait des soldats et des liceitenants digrace de la liberté ; qui ini donnait des soldats et des liceitenants digrace de la liberté ; qui ini donnait des soldats et des liceitenants digrace de la liberté ; qui ini donnait de liberté ; qui liberté ; qui ini donnait de la liberté ; qui ini donnait de liberté ; qui de la liberté ; qui lib



Les étrangers étaient frappés de stupeur. L'armée française, pleine d'admiration pour son jeune chef, s'inquiétait néanmons de son avenir,

.

au milieu de ses succès inonis, en songenat à la futblesse des moyens qu'elle possédait pour suivre le cours de cette brillauté fortune, et pour tenter une extreyire aussi difficile que la conquête de l'Italie. Pour dissiper cette inquiétude et réchauffer de plus en plus l'enthousissune des troupes, Napoléon leur adressa, de Chérasque, la proclamation suivante:

« Solidal vous avec en quanzi jours remporté six victoires, pris vique et un dragenax, ciaquante-ioni pièce de canon, puissers places fortes, et conquis la partie la plus riche du D'érinont; vous avez faitquinza mille primonieres, tudo oblessé plus de dis mille hommes. Vous vous détaz jusqu'ici battus pour des rochers sácriles, illustrés par votre courseç, mais isutiles à la patrie. Vous égate aujourbhi inpar vous vous détaz moie conquérante de la Itoliande et du Rhin. Deuxié de tout, vous avez appicé à tout. Vous avez appicé avez avez et avez de la Riva de la Riva

« Les deux armées qui naguère vous attaquaient avec audace fuient épouvantées devant vous; les hommes pervers qui riaient de votre misère, se réjouissaient, dans leurs pensées, des triomphes de nos ennemis, sont confondus et tremblants, Mais, soldats! il ne faut pas vous le dissimuler, your n'avez rien fait, puisqu'il your reste encore à faire. Ni Turiu, ni Milan ne sont à vous ; les cendres des vainqueurs de Tarquin sont encore foulées par les assassins de Basseville! Vous étiez dénués de tout au commencement de la campagne; vous êtes aujourd'hui abondanment pourvus. Les magasins pris à vos ennemis sont nombreux ; l'artillerie de siège et de campagne est arrivée. Soldats! la patrie a droit d'attendre de vous de grandes choses. Justifierez-vous son attente? Les plus grands obstacles sont franchis sans doute; mais vous avez encore des combuts à livrer, des villes à prendre, des rivières à passer. En estil entre nous dont le courage s'amollisse? en est-il qui préféreraient retourner sur le sommet de l'Apennin et des Alpes essuver pattemment les injures de cette soldalesque esclave? Non! il n'en est pas parmi les vainqueurs de Montenotte, de Millésimo, de Dégo, de Mondovi, Tous

brûlent de porter au loin la gloire du peuple français. Tous veuleut humilier ces rois orgueilleux, qui osaient méditer de nous donner des fers. Tous veulent dicter une paix glorieuse, et qui indemnise la patrie des sacrifices immenses qu'elle a faits. Amis! je vous la promets cette conquête; mais il est une condition qu'il faut que vous juriez de remplir : c'est de respecter les peuples que vous délivrez, c'est de réprimer les pillages horribles auxquels se portent des soélérats suscités par vos enuemis. Sans cela, vous ne seriez point les libérateurs des peuples, vous en seriez les fléaux; vous ne seriez pas l'honneur du peuple français, il vous désavouerait. Vos victoires, votre courage, vos succès, le sang de nos frères morts aux combats, tout serait perdu, même l'honneur et la gloire. Quant à moi et aux généraux qui out votre coufiance, nous rougirions de commander à une armée sans discipline, sans frein, qui ne connaîtrait de loi que la force. Mais, investi de l'autorité nationale, fort de la justice et par la loi, je saurai faire respecter à ce petit nombre d'hommes sans courage, sans cœur, les lois de l'humanité et de l'honneur, qu'ils foulent aux pieds. Je ne souffrirai pas que des brigands souillent vos lauriers. Je ferai exécuter à la rigueur le règlement que j'ai fait mettre à l'ordre. Les pillards seront impitoyablement fusillés ; déjà plusieurs l'ont été. J'ai eu lieu de remarquer avec plaisir l'empressement avec lequel les bons soldats de l'armée se sont portés à faire exécuter les ordres.

» Peuples d'Italie! l'armée françoise vient pour rompre vos chaines: be peuplé françois cell fami de losa les peuples; venez avec confiance au-devant d'elle. Vos propriétés, votre religion et vos usages seront respectés. Nous faisons le guerre et neumenis généreux, et nous n'en voulons qu'oux tyrans qui vous asservissent. »

Ce longue annonquit dans Napoléon plus que le grand capitaine. On y voit déjà l'homme d'état et le politique habile, qui semble pressentir sa destinée de conquérant-législateur, et qui s'efforce d'exider la sympatible non moins que l'admiration des peuples, en leur annonçant leur délivrance, la ponition des pillards et le respect scrupuleux de leur religion et de leurs mocurs.

C'était à dix lieues senlement de Turin que Napoléon partait avec tant d'assurance, et prenait, pour ainsi dire, possession de l'Italie. Le roi de Sardoigne s'en émut; il activa les négociations ouvertes. Les premières conférences eurent lieu chez son maltre d'hôtel Salmatoris, qui fut depais précit du palais de Napoléon, sons l'empire; el l'armissice que nous avons amoncé plus haut o part dé conculs d'écrisque, sons cette condition, entre autres, que le roi de Stralaigne abandonnerait immédiatement la coulition, et qu'il en averait un pleipoispotatière à Paris pour y traiter de la paix définitive, tout cela fut ponchuellement exécule. Le monarque santé écitai servé de torp préspa er l'armér erique-bilienine pour songer à manquer de parole. Il expédia le courte de Revet à Paris avec les instructions les plus possifiques. De son office, Mondéon avant finit dejà partire pour cette capitale le chef d'escadron Murat, chargée de porter la nouvéelle des victoirs qui avaient signalé l'overeture de la campagne, «Yous pouve», évrivai-il on directoire, difere en maîtres la paix une roi de Stranaige... Si votre project est de le détrôme, il flout que vous l'ammére quelques décades et que vous me préveniez de suite; je m'empare de Vélence et je marche sur Turin.

» J'enverrai douze mille hommes sur Rome lorsque j'aurai battu Beaulieu...»

Les représentants de la nation necucilitrent ce message en décrétant, pour la cinquième fois en six jours, que l'armée d'Italie avait bien mérité de la patrie. La paix avec le roi de Sardiagne vint ajouter bientôt à l'aliégresse publique. Elle fut signée le 43 mai, et aux conditions les plus avantageness pour la France.

Bonaparte, n'ayant plus à combattre que les impériaux, se demanda s'il devait garder la ligne du Tésin, ou se porter sur l'Adige avec l'audacieuse célérité qui l'avait rendu maltre en quelques jours des plus belles provinces de la monarchie sarde. Il nous a conservé lui-même . dans une note que le Mémorial de Sainte-Hélène a recueillie, les raisons qui militaient pour l'un et l'autre parti. Le premier, tout de prudence et de réserve, ne convenait ni à la position de la république naissante, qui avait besoin d'intimider la coalition par des coups redoublés et des prodiges incessants, ni au jeune général, que son caractère et son ambition poussaient aux résolutions qui exigeaieut le plus d'activité et d'audace, et qui offraient le plus de chances de difficulté et d'éclat. Bonaparte se porta donc en nyant, après avoir écrit au directoire : « Je marche demain sur Beaulieu; je l'oblige à repasser le Pô; je le passe immédiatement après : je m'empare de toute la Lombardie, et, avant un mois. j'espère être sur les montagnes du Tyrol, trouver l'armée du Rhin, et porter de concert la guerre dans la Bavière. »

Le 9 mai il écrivait au directeur Carnot :

- Nous avons entin passé le Pò. La seconde companne est commence, Benulieu est déconcerté; il calcule assex mal, et il doune constamment dans les pièces qu'on lui leud; peut-étre voudres-t-il livrer une bataille, car cet homme a l'audace de la fureur et non celle du génie... Encore une victoire, et nous somme mattre de l'Etalic... Ce que nons avons pris à l'ennemi est inocludable... Le vous fais passer vingt tableaux des premiers matires, du Corréce et de Michel-Auge.
- » Je vous dois des remerciements partieuliers pour les attentions que vous voulez bien avoir pour ma femme; je vous la recommande, elle est patriote sincère, et je l'aime à la folie.

Le lendemain même de cette lettre, la vietoire nouvelle dont Bonaparte attendait la possession de l'Italie fut acquise à l'histoire. Elle a rendu célèbre le nom de Lodi, que les républicains emportèrent.



Le gain de cette bataille fut le prélude de la conquête de la Lombardie. En peu de jours, Pizzighitone, Crémone et toutes les villes principales du Milanais tombèrent an pouvoir de l'armée française. Du milicu des bivousce et à travers le fraus des armes, Napolous, que l'on aurait pu creire necablé sous ses préoccupations guerrières et politiques, montrait de la sullicitude pour les arts, et demandait un directoire une commission d'articles pour receufille les objets précieux que la compelle metalt à sa disposition. On l'a un plus turi refusier des trésors dont il aurait pu faire se propriécé particulèire, pour conserver un taileux du Corregé, dont il voulait cardrait le muser entaison.



Et en était pas seulement pour le progrès el la prospérité des lomas será soil mandistat de Instêrêt de la solicitatie, tent equi se raitachait au domaine de l'intelligence, à la culture des lettres ou des sciences, à la couse de la civilisation moderne, trouvait place dans sa vaite pensée. Quinze jours après le passage du Pê, cette le bruit du cunon de Lodi et la funée de camp de Mantone, il se dérobait à l'empressement universed dont il était l'ôpel à son quatricégérient de Milan, pour évirre à un célèbre géomètre, au savant Oriani, cette lettre remanuallé:

## AU CITOTEN OBIANI.

« Les sciences , qui honorent l'esprit humain , les arts , qui embellis-

sent la vie et transmettent les grandes actions à la postérité, doivent être spécialement honorée dans les gouvernements libres. Tous les hommes de génie, et tous ceux qui ont obtenu un rang dans la république des lettres, sont frères, quel que soit le pays qui les ait yns naître.

» Les savants, dans Milan, n'y jouissaient pas de la considération qu'ils devande noir. Retirés dans le fond de leurs historisaires, ils s'estimaient heureux que les rois et les prétres voulussent bien ne pas leur faire de mal. Il vien est pas ainsi anjourd'hui i. le passée et devenue libre dans l'Italie; il n'y a plus ni inquisition, ni intolérance, ni despotes. Jinvile les savants à se réunir et à me proposer Leurs vues sur les morpres qu'il y aurait à prendre, ou les beoins qu'ils surraient pour donner aux sciences et aux beaus-aris une nouvelle viet et une nouvelle existence. Tous cent qui voudront aller en France y servou occueillis avec distinction par le gouvernement. Le peuple français ajoute plus de prix à l'acquisition d'un savant mathématicien, d'un peintre en réputation, d'un homme distingué, quel que soit l'état qu'il professe, que de la ville a plus inchée et la pius hoodant.

 » Soyez donc, citoyen, l'organe de ces sentiments auprès des savants distingués qui se trouveut dans le Milanais.

## BONAPARTE. .

Mais ce taet, ce goût, eette aptitude et cette activité qui s'appliquaient à tout et qui décelaient l'universalité du génie, s'ils remplissaient d'étonnement et d'admiration les amis et les ennemis de la France, ne luissaient pas que d'inspirer quelques alarmes au gouvernement ombrageux qui régissait alors la république. Le directoire pressentait son successeur dans le vainqueur de Montenotte et de Lodi , et il voulait éloigner autant que possible l'ouverture de la succession. A cette fin, il essaya de donner un second à celui qui avait prouvé par une série de victoires inespérées qu'il savait agir et vainere tout seul. Bonaparte ne se trompa point sur le sentiment qui lui faisait adjoindre Kellermann, et dans une lettre il confia son mécontentement à celui des directeurs dont le earactère , les services et les connaissances lui inspiraient de l'estime, «Je erois, écrivait-il à Carnot, que réunir Kellermann à moi en Italie, c'est vouloir tout perdre. Je ne puis pas servir volontiers avec un homme qui se eroit le premier général de l'Europe; et d'ailleurs je crois qu'un mauvais général vant mieux que deux bons. La guerre est comme le gouvernement, c'est une affaire de tact. »

Cette lettre envoyée, Napoléon avait continué d'agir selon ses propres vues, et d'exécuter son plan. Il avait fait son entrée triomphale à Milan



le 15 mai, pendant qu'on signat à Paris la paix qu'il avait hui-même imposée à la Sarchigne, à Moutenotte, à Dégo, à Millésimo et à Mondovi. Le directoire rose pas réalises no projet d'adopcion. Kellermann fut nommé gouverneur général des pays cédés à la France par le dernier traité avec sa majesté sarde, et Bonaparte conserva sons parlage le commandement en ché de l'armée d'Italie.

Son premier soin fut de porter le centre des opérations sur l'Adige, et d'établir le blocus de Mantoue. L'armée française ne comptait guère



pourtant que trente mille hommes. L'audace de son général n'en jeta pas moins l'alarme dans le conseil aulique. On songea de suite, à Vienne, à retirer Wurmser des bords du Rhin, et à l'envoyer en Italie avec un renfort de trente mille hommes de ses meilleures tronpes.

De son côdé, Napolóon ne se dissimulati pas que les combats journatiers el tes madades pouvalent finir per reduire son armés, dejá si faible à une trop grande inferiorité de nouthre visà-vis des impériaus, et à me cessait de réclusieme auprès du directier pour qu'on la inervoit des recruss, et que l'armée du Rhin opérênt me puissante diversion en reprenant activement les hostifiés. « les miragine qu'on se bat sur le Rhin, avaisil écrit à Carnot pen de jours après le succès de Lod; si d' l'armistice continuels, l'armée d'Alties ernié écraée; il gareit digne de la république d'aller signer le traité de pais, avec les trois armées réunes, dans le ceur de la Batière no de l'Autrichée donné.

Napoléon avait d'autant plus de raison de demander la coopération des armées du Rhin et de Sambre-et-Neuse, qu'elle lui avait été formellement promise, à son départ de Paris, pour la mi-avril, landis que ces armées ne se mirent en mouvement qu'à la fin de juin, lorsque Wurmser, qu'une diversion moins tardive aurait pu retenir en Allennagne, acrivait en Italia eves se raeforts.

Ceux que réclamait le général français ne furent pas aussi prompts : le directoire, soit impossibilité, soit malveillance, resta sourd à ses instances. Ainsi obligé de faire face avec trente mille hommes à une armée composée de près de cent mille, Napoléon cherche alors en Inimême les movens d'atténuer la supériorité numérique des impériaux. Son génie et sa fortune ne l'abandonneront pas en cette circonstance, Il imagine un plan de marches et de contre-marches, de fausses attaques et de retraites simulées, de manœuvres bardies et de mouvements rapides, à la faveur desquels il espère diviser et isoler les trois corps ennemis, et venir ensuite, au pas de course, toutes ses forces réunies, les attaquer séparément et les battre l'un après l'autre. Le succès le plus complet justifie la pensée et l'espoir du grand capitaine, qui est puissamment secondé par l'intelligence et la bravoure des généraux et des soldats républicains. Tandis que Wurmser le eroit occupé devant Mantoue, il s'échappe pour ainsi dire du siége de cette place, et se portent, avec la rapidité de l'éclair, du Pô sur l'Adige, de la Chiesa au Mincio, il semble se multiplier pour se trouver presque en même temps à la reneontre de toutes les divisions ennemies, qu'il culbute, disperse et ruine dans une suite de combats qu'on appelle la campagne des cinq

jours, et qui se donnèrent à Salo, à Lonadu, à Castiglione, etc. Quosnadovich commandait les Autrichiens dans la plupart de ces défaites, mais Wurmser fut battu en personne dans la plus désastreuse de toutes, celle de Castiglione.



Dans le résumé de cette prodigieuse campagne, que le général victorieux rédiges sur le champ de bataille, et qu'il envoya au directoire le 49 thermidor an IV (6 août 1796), on trouve les détails qui suivent :

Depois plasieurs jours les vingt mille hommes de renfort que l'armée d'Italie étaieut aeri-vés\_ce qui, joint à un nombre considérable de recense et à un grand nombre de bataillons venus de l'intérieur de l'Autriche, rendait cette armée extrêmement redoutable: l'opinion générale était que hientôt les Autrichèus serient dans Milan.

» L'eunemi, en descendant du Tyrol pur Bressia et l'Adige, me mettati au milleu. Si l'eunée républicaine était trup faible pura frier face aux divisions de l'ennemi, elle pouvait battre chaceme d'elles séparéunent, et par ma position je me trouvais entre elles. Il n'était done possible, en rétrogradant rapidement, d'envelopper la division camemie descenda de Bressia, de la preudre prisonière et la battre compétement, et de la revenir sur le Minéo attaquer Wurmer et l'oblige à repasser dans le Tyrol; mais pour excetter e projet il follati, dans vingt-quatres heures lever le ségé de Mantoue, qui était sur le point d'être prèse, cur il n'y avait pas moyen de retarder sè batens. Il follati, pour l'exécution de de ce projet, repasser sur-le-champ le Mineio, et ne pas donner aux divisions camemies le temps de m'enveloper. La fortune a souri à ce projet, et et le combat de Dezenzano, les deux combats de Salo, la bataille de Loando, celle de Castiglione, et sout les résultats...

» Le (16, à la pointe du jour, nous nous trouvâmes eu présence : le genéral Guienz, qui était à notre gauche, devait attaquer Salo ; le général Massen était au centre, et devait attaquer Lonado; le général Massen était au centre, et devait attaquer Lonado; le général Massen était au crite, et vait attaquer par Castiglions. L'emenni, au lieu d'être attaqué, attaqua l'avant-garde de Masséna, qui était à Lonado; déjà elle était inverlopper, et le général llogon prisonnier; on nous avait enlevé frois pièces d'artiflière à cheval. Le fis anssibli former la 18 demolripaiga et la 52 ce nocionne servire par batallisme; et pendant le temps qu'au pas de charge nous cherchiona à percer l'emenni, celui-q'à échendit diavantage pour nous envelopper; as munouvre me paratt un sir garant de la vicioire. Masséna envoys seulement quel-ques tirullicurs sur les ailes des imprésans, pour retaired teur marche; la première colonne arrivée à Lonado força les entemis; je 15º régiment de d'araous charges les houles et vervait no sire acture les houles et vervait no sire acture les foundes et vervait no sire acture les violents et vervait no sire acture les violents et vervait no sire acture les foundes et vervait no sire de d'araous charges les houles et vervait no sire acture les soules et vervait no sire acture les violents et vervait no sire acture les violents et vervait no sire acture les violents et vervait no sire de d'araous charges les houles et vervait no sire de violent de l'est de l'est

Dans un instant l'ennemi se trouva épartible et disséminé. Il vonlui depérer sa retireix sar le Minico i jordonnai à mon dis de enup, chér de hégalet, Jumet, de se mettre à ta téte de ma compagnie des quides, de pouraivre l'ennemi, de le gagner de vitese à Dysemano; il remoutra le colonel Bender avec une partie de son régiment de houlaus, qu'il charges; mais Janott, ne vodant pas s'ammer à charger la quee, fil un décum par la droite, prite o front le régiment, blessa le colonel qu'il vodait prendre prisonnier; Jorsqu'il fat lai-rême endouré; et aprés en avoit et six de sa propre main, il fat fealible, raversé dans un fossé, et blessé de six coups de sabre, dont on me fait espérer qu'aueun ne sera mortel.



- L'ememi opérait sa retraite sur Salo: Salo se trouvant à nous, cette division errant dans les montagnes néé presque toute prisonnière. Pendant ce temps Augereau marchait sur Castiglione, s'emparaît de ce village; toute la journée il livra et soutint des combats opinitères contre des forces doubles des siennes : artillérie, indianterie, cavalerie, tout a fait parfaitement son devoir; el l'ememi, dans cette journée mémorable, a été complétement battu de tous les côttu de tous les côttu.
- Il a perdu dans cette jouraée vingt pièces de caaoa, deux à trois mille hommes tués ou blessés et quatre mille prisonaiers, parmi lesquels trois géaéraux.....
- » Pendant toute la journée du 47, Wurmser s'occupa à rassembler les débris de son armée, à faire arriver sa reiserve, à tirer de Mantoue tout ce qui étail possible, à les runger en batuille dans la plaine, entre le village Seguello, où il appuya sa droite, et la Chiesa, où il appuya sa gauche.
- » Le sort de l'Italie a'était pas encore décidé. Wurmser réunit an corps de vingt-cinq mille hournes, une cavalerie aombreuse, et sentit pouvoir encore balancer le destin. De mon côté, je donnai des ordres pour réunir toutes les colonnes de l'armée.

» Je me readis moi-même à Lonado pour voir les troupes que je pouvais en tirre; mais quelle fut ma surprise en notant dans celte place, d'y recevoir un pariementaire qui sommial le commandant de Lonado de se rendre, parce que, dissil: 4, il était cerré de tous côte i Effectivement, les différentes vedettes de cavalerie n'annonquient que plusieurs colonnes touchainent nos granfigardes, et que dejà la route de Bresch à Lonado dait interceptée ou Pont-San-Marco. Le settia alors que ce ne powruit être que tes débrie de la distina cou-pete, qui, aques sonte erre de Sêtre rejoints, cherchaisent à se faire passe, qui, aques sonte erre de Sêtre rejoints, cherchaisent à se faire passe.

» La circonstance était assez embarrassante : je n'avais à Lonado qu'à peu près douze cents hommes ; je fis venir le parlementaire : je



lui fis débander les yeux; je lui dis que si son général avait la présomption de prendre le général en chef de l'armée d'Italie, il n'avait qu'à avancer; qu'il devait savoir que j'étais à Lonado, puisque tout le monde savait que l'armée républicaine y était; que tous les officiers généraux et officiers supérieurs de la division seraient responsables de l'insulte personnelle qu'ils m'avaient faite; je lui déclarai que si sous buit mimules bute sa division n'avait pas posé les armes, je ne ferais grâce à aucun.

- » Le parlementaire parul fort étonné de me voir là, et un instant apparent de la control de la control de la control de quatre mille hommes, deux pièces de eanon et cinquante hommes de cavalerie; elle venait de Gavardo, et cherchait une issue pour se sauver. N'ayant pu se faire jour le matin par Salo, elle cherchait à se le faire part Louado.
- Le 18, à la pointe du jour, nous nous trouvàmes en présence; cependant il étais heures du maint et rien ne bougeit encree. Je sis faire un mouvement rétrograde à toute l'armée pour attirer l'ennemi à nous, du temps que le général Serrurier, que j'attendais à chaque instant, venait de Murario, et des lors tournait toute la gauche de Wurnser. Ce mouvement eut en partie l'effet qu'on en attendait, Wurnsers ex produçeits urs a droite pour observer.

 Des l'instant que nous aperçàmes la division du général Serrurier, commandée par le général Fiorella, qui attaquait la gauche, j'ordonnai



à l'adjudant-général Verdière d'attaquer une redoute qu'avaieut faite les ennemis dans le milieu de la plaine pour souteuir leur gauche. Je chargeai mon aide de eamp, chef de bataillon, Marmont, de diriger vingt pièces d'artillerie légère, et d'obliger par ce seul feu l'ennemi à nous abandonner ce poste intéressant. Après une vive canonnade, la gauche de l'ennemi se mit en péten retraite.

» Augereau attaqua le centre, appuyé à la tour de Solférino; Massèna attaqua la droite; l'adjudant-général Leclere, à la tête de la 5° demi-brigade, marcha au secours de la 4° demi-brigade.

"Toute la eavalerie, aux ordres du général Beaumont, marcha sur la droite, pour soutenir l'artillerie légère et l'infanterie. Nous filmes partout victorieux, partout nous obtinmes les succès les plus complets.

» Nous avous pris à l'ennemi dix-luit pièces de canon, cent viugle caissous de monitions : as perte va à deux mille houmnes tant turé que prisonniers. Il a été dans une déroute compléte; mais nos troupes, harassées de fatigue, n'ont pu le poursuivre que l'espace de trois licues. L'adjudant-grárell Frontin a été lué : ce brave homme est anort en face de l'ennemi.

» Voils done en ciuj jours une autre campagne finie. Wurmster perdu dans es cia nojurus sokanatelles pièces de canon de campagne, tous ses exissons d'infanterie, douze à quinze mille prisonniers, sis mille tais on blessées, el prespet toutel es troupes venant du thin. Independamment de cela, une grande partie est encore éparquillée, et nous les ramassons en pouraisant l'enomet. Tous les officiers, solidate et ginéraux out déployé dans cette circonstance difficile un grand caractère de bravoure. ... »

Cos évocements merveilleux excilievas no plus bant degré l'enthoussame des peuples d'Italies qui avisent manifesté de la sympathie pour la révolution française. Les partisans de l'Autriche furent attérés; lis avaient en l'improduce-de montre leur joie en vayant arriver Wurmser, et de s'associer à la juelance des impériaux qui , à raison de leur immenses augrichrité de nombre, échéraient d'avant des l'entre des Français et leur expulsion de la Péninsule. Le cardinal Mattei, archevé-que de Ferrare, avait été un de computents. Il avait fuit plus que se réjouir de l'approche des Autrichiens et de nos revers éventhets, il avait pousse la population sur laquelle évacreat sin autorité parsique à des acles d'hostilié contre l'armée française. Après la bataille de Castiligione, Napoleon le la arrêter et conduire à Bersein, Le prêtte

italien, converti par l'insuccès de ses manœuvres insurrectionnelles et par la déroute de ses amis, ne craignit pas de s'humilier devant le vainqueur, et de lui dire: Peccari. Cette contrition apparente lui réussit.



Napoléou se contenta de le faire enfermer pour trois mois dans un séminaire. Il était né prince romain, et fut depuis chargé des pleins pouvoirs du saint-siége, à Toléntino.

Mais le haut sacerdoce était loin de représenter l'esprit et les dispositions de la nation italienne à l'égard de la France. En Piémont , dans la Lombardie et les légations , la propagande révolutionnaire avait trouvé de nombreux prosélytes. Les Milanais surtout s'étaient montrés favorables au drapeau républicain; le général en chef leur on témoigna



hautement sa reconnissance. « Lorsque l'armice lattait en retraite, leur écriti-il, quépus partissas de l'Autriche et les capennis de la liberté la revyalent perdue sous ressource; lorsqu'il était impossible à vous-mêmes de supopomene que cette revitaine (visit qu'une ruse, vous avez montré de l'altachement pour la France, de l'amour pour la liberté; vous avez déployée un ziele et un craetire qui vous ou mérité le l'autriche de l'armée, et vous mériterout la prodection de la république franceise.

Chaque jour votre peuple se rend davantage digne de la liberté; il acquiert chaque jour de l'ênergie. Il paraitra sans doute un jour ave gloire sur la seene du monde. Recevez le témoignage de ma satisfaction, et le vœu sincère que fait le peuple français pour vous voir libres et heureux ».

Napolio na e'en tini pas, avec ces peuples, à de simples Eficiations. Il mid à profit leres bonnes dispositions, et pour enx-mêmes, et pour la république française, et pour la cause de l'émancipation universelle, en compaisant la récoliton au delà des Alpes, par la fondation des républiques transpoalance et cispodance. Ces créations importantes, qu'il imprevioait, en quelges serte, en courant d'un champe de basilia l'autre, ne l'empéchaieut pas de pousser la guerre avec vigavur. A peine delivric de l'armés formatidate que le colinat de Vienne avait chargés de clausser les Français de l'Italie, il se remit à present le siège de Mantone, oi Warmere ne partia las ejeler avec quelques troupes et des provisions, que le jour même de la prise de Leguago (15 septembre et apries avoir élé batut dans dix combats, savoir : le 6 août, à Pecchiera; je 41 à, la Corona; le 24, à Borverdo; le 5 à, Trente, qui fut prise; le 7, à Covolo; le 8, à Basson, et le 25 à Creux.

Le lendemain de son entrée dans Mantoue, les débris de son armée furent encore mis en déroute à *Due Castelli*, et le surlendemain. 13, le combat de Saint-Georges compléta la ruine de l'armée impériale.

Mais Wurmser ne fut point abundonné par sa cour dans cette position difficite. L'emperuer d'Autrénès le considérait comme le plus expérimenté et le plus habile de ses capitaines; il savait ensuite que Mantone était la réd de ses étais. De nouveaux efforts furent done tentés à Vienne pour réparer se dossetres de la première expédition, et pour préparer, par la dévirance de Mantone et de Wurmser, ce que les rois et les nétiscerates curopéens appointent la délivrance de l'Italie.

Une nouvelle armée impériale, forte d'environ soixante mille hommes, sous les ordres du maréchal d'Alvinzi, accourut done au secours de Mantoue.

Au premier bruit de la marche de cette armée, Napoléon dut se plainte maircement de ce que sea sin avaient pas été suivis sur le litàin, où les forces républicaines daineit suffissantes pour opérer une diversion subtaire. Il avait denandé instamat de secours, et ou la ne avait envoje sour. Quòque torjours confiant en lain-time et dans ses troupes, il erut devoir manifester au directoire des craintes sur Piesse de la nouvelle empagne, ain de faire comperente au gouvernement français l'énormité de ses fourbattes de servers l'armée d'Italic, qu'il avait néglée an milleu de ses innoubrablest tromphes.

» Je voas dois compte des opérations qui se sont possées despois de 21 de comos, S III o'est pas sidadisants, vons en attribacere pas la fuste à l'armée : son infériorité, et l'épuisement do étle est des hommes les pubs braves, me font tout entainfre pour del. Peut-être sonnies-nous à la veille de perdre l'Italie. Auveur des soccurs attendas n'est arrière, la set des l'est denières des departements sont arrière à la you et surfout à Marseille. On cruit qu'il est indifférent dels arrêtes l'unit ouit surier, son es songe pas que les désuitées de les arrêtes l'unit ouit s'ours ; onn es songe pas que les désuitées de les arrêtes l'unit ouit s'ours ; onn es songe pas que les désuitées de l'est de l'article s'unit ouit s'ours ; onn es songe pas que les désuitées de l'est de l'article s'unit ou dit s'ours ; onn es songe pas que les désuitées de l'est de l'article s'unit ouit s'ours ; onn es songe pas que les désuitées de l'est d'

I Italie et de l'Europe se décident ist pendant ce temps-la. Tout l'empire aété en mouvement et y set nouve. L'activité de noire pouvemental, au commoncement de la guerre, peut seule donner une hiére de la manière dont on se conduit à Vienne. Il n'est pas de jour oil à l'arrive cinq mille hommes; et, depuis deux mois qu'il est évident qu'il faut des secours sici, il n'est encore arrivé qu'in lastallation de la 16°, mauvaise troupe et non necontamie au feu, tandis que toutes nos vieilles milites de l'arroise d'Italie languissent en repos dans la 8° division. Je fais mon devoir, l'armée fait la sein : mon dime est déchrice, mais ma conscierce est en repos. Des secours ! envoyes-moi des secours! mais li ne faut plus s'en faire un jeu : Il faut, non de l'électif, mais présent sous les armes, annonces vous six mille hommes , le ministre de la guerre annonce six mille hommes (fettier ten sirile hommes précets sous les armes, annonces remois de momes effectier ten sirile hommes; ce n'est de mais de mais de l'activité de l'aguer en annonce six mille hommes frécuts de très mille hommes; ce n'est de mais en mois events hommes; ce n'est donc au cautine ceuts hommes ne recoit I arrois en le roire de l'aguer en sons de me cou l'arrois en le roire de l'aguer en le mois de ce de l'aguer en le roire de l'aguer en le mois de l'aguer en le mois de l'aguer en le mois en recoit l'arrois en le roire de l'aguer en la mois de l'aguer en la l'aguer en la mois en recoit l'arrois en le roire de l'aguer en la mois en recoit l'arrois en le roire de l'aguer en la mois en recoit l'arrois en le roire de l'aguer en la mois de l'aguer en la mois de l'aguer en la mois en roire de l'aguer en la mois de la mais de l'aguer en la mois de l'aguer en l'aguer en la mois de l'aguer en la mois

» Les bissés sont l'élié de l'armée: tous nos officiers supériours, tous nos générous d'éliés sont bros écontals; tout et qui m'arrive est si inspite let lis n'out pas la contiance du soldut. L'armée d'Italie, rèulie à une poignée de monde, est épaicée. Les héros de Loût, de Millesimo, de Gastigliane et de Bassano sont morts pour leur patrie ou soul à l'hôpital; il ne reste plus aux corps que leur reputation et leur orqueil. Joubert, James, Lanness, Vétor, Narrat, Charlot, Dupais, Rampon, Pigeon, Mennd, Chahran, sont blessés; nous sommes almodomés au fond de I'Italie. La précomption de nue forvers nous était attle; on puble à Paris, dans des discours officiels, que nous ne sommes que treute maile houmes.

» I'ai perdu dans cette gaerre peu de monde, mais tous des hommes d'étiles qu'il est impossible de remplacer. Ce qui me reste de braves voit la mort infaillible, au milieu de chances si continuelles et avec eles fores si inférieures; peu-letter bleuere du heave Augereus, de Berthére, de..., est près de sonne: alors 1 alors 1 que desinadrout es braves gaers l'était étile en retard réservé; je nône plus affronter la mort, qui sernit un sujet desécouragement et de malbeur pour qui est l'objet de mes sollicitudes.

» Sous peu de jours nous essaierons un dernier effort : si la fortune nous sourit, Mantoue sera pris, et avec lui l'Italie. Renforcé par mon armée de siège, il n'est rien que je ne puisse tenter. Si j'avais reçu la 85°, forte de trois mille cinq cents hommes connus à l'armée , j'ensse répondn de tout! Peut-être, sous peu de jours, ne sera-ce pas assez da quarante mille hommes.

Les funestes pressentiments de Bonaparte, qu'il n'éprouvait peutêtre pas aussi profondément qu'il affectait de le dire, ne se réalisérent pas, et la fortune sourit encore à nos armes.

Il ne fallut que quedques jours au vainqueur de Lodi pour renuverse toutes les espéranesse que le condition aval que fonder sur la réputation de d'Atinia et sur la force numérique de ses troupes. Une hataille de truis jourse, qui se termina par la mémorable victière d'Accole, acheva de donner et de faire reconnaître aux armes françaises l'incentrealaise apprisenté contre hapedle lutaisent en vain les vieux giuéraux et les vieux soldats del Autriche. C'est à evide bataille que Napeleon, voyant ses grenadiers heister un instant sous le reu terrible de l'enternit qui coupaire la production de l'accole de la contrait de l'échaire, se s'étança sur le pout d'Arcole, où les codures etaient entaissés, en circinnit : Soldats, d'étect-ous plus he braves de Lodi Pairez-moi : Augrerou en fit antant. Ces hérolapse exemples ne furent pas sans intineces sur le résultat de la batallite. Elle it perefre tentre pières de enon, einy mille présonniers et six mille morts à d'Atvinzi; Davidowich reganale El vried vermare return dans Mantoux heir regarde au l'entre dans Mantoux heir regarde l'arcit dans la matoux des l'entre de la contrait de la batalle que de conon, einy mille présonniers et six mille morts à d'Atvinzi; Davidowich reganale El vried vermare return dans Mantoux

Voic comment l'heureux vainqueur de tous ces gerrières allennades équenchai sa satisfacior et sa joie les plus initiuses; commenti les déleusait de ses fatigaces et de ses triemphes, par l'émison de la plus vire tendreuse pour sa fernanc. Il écrit de Véronne à Joséphine: - Faitin, mon adorable Joséphine, je revais. La mort n'est plus desart mes yeax, et la pluire et l'hommeur sont encore dans mon couv. L'ementi est batui à Arvoic. Demain mous réprarols a locité de Vaulicies, qui à alundanne l'itorit ji Manione dans hait joines seria i moss, et je pourrai bientibi, dans terres les pourrais je me rendrai à Milan, Je sais un peut fatigoi. D'ai reque un lettre l'Engine et d'Ilorientes: ess entaits sont charmants. Comme toute una masion est un peu dispersée, du moment que tout m'aura répoir, je le les enverreit.

» Nous avons fait cinq mille prisonniers, et tué au moins six mille hommes aux ennemis. Adieu, mon adorable Joséphine, pense à moi souvent. Si tu cessais d'aimer ton Achille, ou si ton cœur se refroidis-



sait pour lui, tu serais bien affreuse, bien injuste; mais je suis săr que tu seras toujours mon amante, comme je serai toujours tou tendre anui. La mort, eile seule, pourra rompre l'union que la sympatiie, l'amour et le sentiment ont formée. Donne-moi des nouvelles du petit ventre; mille et mille baisers tendres et amoureux.

Le même jour, 29 brumaire (49 novembre), c'est-ù-dire le surlendemain de la bataille d'Arcole, le général victorieux rendait compte au directoire de cette mémorable journée.

« On avait jugé à propos, écrivaiti, d'évaceur le village d'Arcole, et nous nous attendions à la pointe du jour à être attaqués par toute l'armée ennemie, qui se trouvait avoir eu le temps de faire filer ses bagages et ses pares d'artillerie, et de se porter en arrière pour nous recevuir.

» A la petite pointe du jour, le combat s'engagea partout avec la plus grande vivacité. Masséua, qui était sur la ganche, mit en dérout l'ennemi et le poursuivit jusqu'aux portes de Caldero. Le général Robert, qui était sur la chaussée du centre, avec la 65°, culbuta l'ennemi à la



baionnette et couvrit le champ de bataille de cadavres. J'ordonnai à l'adjudant Vial de longer l'Adige avec une demi-brigade, pour tourner

toute la gauche de l'ennemi; mais ce pays offre des obstoeles invincibes; c'est en vinque ce brave algulant-agérient se précipie dans l'eou jusqu'au cou, il ne peut pas faire une diversion suffisionte. Le fis, pondunt lo mit du 36 au 37, jeter des ponts sur les consux et les marris; le général Augereau y passa avec su division. A dix heures du matin, nous finnes on précenc : le général Masséma hà a gauche, le général Robert au centre, le général Augresau à la draite, L'ememi uttaqua vigauresament le centre, q'all fell pler. Je retriera isote la 52 de 16.



gauche, je lo plaçai en ambascade dans les bois, et au moment où l'emment, joussant vigouvemennent le centre, édait sur le grieri de fourner nobre droite. Le grierie Gordanne sortit de son embascade part l'emment en fluse et as fit un enzampe borrible. La gauche de l'emment, étant apayoré à des marsis, et par la supérioriet du nombre, impossit a horte droite : J'ordannai su civojen l'Evrela, efficier de mes gaides, de choisir vingt-cinq hommes dans su compagnie, de longer l'Adige d'une demi-l'euce, de fourner tous les marsis qui apayarisent la gauche des canentis, et de fouller essuile na grand galou sur le dos de l'emeni en faisait a somer plaients. Promptets. Cette manouver évaisif parfailement : l'infanterie se trouve ébrantée ; le général Augereau sut profiler du moment. Cependant elle résiste encore, quoiqui en latitat en retraite, l'orsquire petite colonne de luit à neut ceuts hommes, avec quatre pièces de canon que j'avais fait filer par Porto-Legnap pour prorder une position en arrière de l'ennemi, achers de le mettre en dévoute. Le général Masséan, qui s'était reporté au centre, marcha droit su village d'Arché, dont il s'empars, et poursaivit l'ennemi jusqu'ou village de San-Bonifacio; mais la nuit nous empêcha d'aller plus avant...

- Les généraux et officiers de l'état-major ont montré une activité et une bravoure sans exemple; douze ou quinze out été tacs; c'était véritablement un combat à mort : pas un d'eux qui n'ait ses habits criblés de balles.
- D'Alvinic essaya néamonies de se relever de sa défaite ; il revist, a vec Provéra, par les garges de 1770, el cettle nouvelle agression ne fut qu'une occasion de nouveaux triouphes pour l'armée française et pour son chef. Le hatalité de litròl, les combate de Sain-Georges et de la Favorite, où la victoire resta constamment fidéie ou drapeau républication, rédusièreur Provéra à se rendre avec son corps d'armée, et presque sous les yeax de Wurmser, qui capitula lui-même bientôt après dans Mautoue.
- On lit dans les bulletins dictés par Bonaparte à son quartier-général de Roverbello, les 28 et 29 nivôse an v (47 et 48 jauvier 4797), et renfermant les détails de ces nouvelles victoires:
- « Lo 24, l'ememi jeta brusquement un pont à Anghiari, et y fit possers non avant-garde, à une lieue de Porto-Leguago; en même temps possers non avant-garde, à une lieue de Porto-Leguago; en même temps le général Jouleet un'instruist qu'une colonne assez considérable filiait par Montagan, et menegait de tourners on avant-garde à la Corona. Bifférents indices me firent connaître le véritable projet de l'emmeni, et pir ne doutait plus qu'il n'évé meile d'attaquee, avec ses principeles forces, ma ligne de Rivoli, et par la arriver à Mantone. Je fis partir dans le nuit la plus grande parte de la division du ngierient Manséne, a cije in me rendis moi-même à Rivoli, où l'arrivai à deux beures après minist.
  - « Je fis aussitôt reprendre au général Joubert la position intéressante

de San-Marco; je lis garnir le plateau de Rivoli d'artillerie, et je disposai tout, afin de prendre, à la pointe du jour, une offensive redoutable, et de marcher moi-même à l'ennemi.

» A la pointe du jour, notre aile droite et l'aile gauche de l'ennemi



se rencontrérent sur les hauteurs de San-Marco : le combat fut terrible et opini $\hbar tre \dots$ 

Cependant il y avait dejà trois heures que l'on se battait, et l'eunemi ne nous avail pas encore présenté toutes ses forces; une colonne ennenie qui avait longé l'Atlige, sous la protection d'un grand nombre de pièces, marche droit un plateau de Rivois pour l'enlever, et par là menace de fourner la droite et le centre. J'ordonnai au général de cavaierie Lectere de se porter pour charger l'ennemi si il parvenant à s'emparer du platou de livioli, el j'envoyai le chel d'esculron Lasalle, avec etquante derapso, prendre e flanc l'influetiere, qui altaquai le centre, el la charger vigorressement. Au mêmie instant, le giariezi Londer autif fait descodre des hauteurs de San-Marco quelques batalitans qui plongasient le platous de Rivoli. L'emenni, qui avait duip pénérie sur le platous, attaqué vivement et de tous colés, laises un grant nombre de morts, une partie des on artillères et centre dans la vuille de l'Adige. A peu près au même moment, la colonne qui était dejà depuis longeme en marche pour nous leurer et nous couper tout etraites se ranges en batalite sur des plions derrière nous. J'avais laisei la '75' en reserve, qui non-seciment tint cette colonne ca respect, mais encore en attaqua la gauche, qui victai avancée, et la mit sur-le-champ en découte. La 18' de mêm-legide arriva sur ces ortirétales, dans le leups que le giateria Rey avait pris position derrière le colonne qui nous tournai:



l'attaque, et, en moins d'un quart d'heure, toute cette colonne, composée de plus de quatre mille hommes, fut faite prisonnière.

« L'ennemi, partout en déroute, fut partout poursairi, et pendant toute la nuit on nous amena des prisonniers. Quinze cents hommes qui se sauvaient par Guarda furent arrétés par cinquante hommes de la 18°, qui, du moment qu'ils les current reconnus, marchèrent sur eux avec confiance et leur ordonnièrent de soxer les armes.

» L'ennemi était encore maître de la Corona, mais ne pouvait plus étre dangereux. Il fallait s'empresser de marcher contre la division de M. le général Provera, qui avait passé l'Adige le 21, à Anghiari. Je fis filer le général Victor avec la brave 57\*, et rebrograder le général Messèna, qui, avec une partie de sa division, arriva à Roverbello le 25.

» Je laissai l'ordre, en partant, au général Joubert d'attaquer, à la pointe du jour, l'ennemi s'il était assez téméraire pour rester encore à la Corona.

» Le général Murat avait marché toute la nuit avec une demi-brigade d'infanterie légère, et devait paraître dans la matinée sur les hauteurs



de Montebaldo, qui dominent la Corona , effectivement, après une résistance assez vive, l'ennemi fut mis en déronte, et ce qui était échappé

à la journée de la veille fut fait prisonnier. La cavalerie ne put se sauver qu'en traversant l'Adige à la nage, et il s'en noya beaucoup.

» Nous avons fait, dans les deux journées de Rivoli, treize mille prisonniers, et pris peuf pièces de canon. »

La suite du bulledin est conservée un riveit des combats de Sainlechorge, d'Anghaire de de le Favoritis, colousus courte le général Provera. Au deuxième combat d'Anghairi, un commandant des bulans se présentdernat un escadron du 9º régiment de dragons, et, par une de ces farconnades commense una Autribiens : Rendez-vous ; evici-sil au régiment. Le citoye Durivière fait arreler son escadrou : « Si tu esbruex, viesse me perden, « rivi-ci-sil au commandant enemeni, Les doux



corps s'arrétent, et les deux chefs donnèrent un exemple de ces combuts que nous décrit avec tant d'agrément Le Tasse. Le commandant des hulans fut blessé de deux coups de sabre : ces troupes alors se chargèrent, et les hulans furent faits prisonniers....

« Le 27, à une heure avant le jour, les ennemis attaquèrent la Favorite dans le temps que Wurmser fit une sortie et attaqua les lignes du blocus par Saint-Antoine. Le général Victor, à la tête de la 57° demibrique, culbutat tout ce qui se trouva devant lui. Wurmser fut obligé de restiere dans Mantoue presque aussiblé qu'il en édait sorti, et laisea le champ de baballie couvert de morts et de prisonniers de gaevre, Serurier fit avancer alors le général Victor avec la 57º demi-brigade, afin d'acculer Provera au fundourag de Saint-George, et par là le tenir bloqué. Effectivement, la confusion et le désordre étainet dans les rangs en-



nemis : examérie, infanterie, patá étal péte-mête. La terrible 75 d'emi-brigate d'exit arrelète per ris d'exit arrelète per l'exit price de centon, d'un autre de metalt à pied le régiment de bussanché de l'exit des protes d'eminda à capitaler; il compta sur notre générosité, et ne se trompa pas. Nous bit d'exit de l'exit de sur l'exit de sur l'exit de sur l'exit de sur l'exit d'exit d'exit

» L'armée de la république a donc, en quatre jours, gagné deux batailles rangées et six combats, fait près de vingt-cinq mille prisonniers, parmi lesquels un lieutenant-général et deux généranx, douze à quinze eolonels , etc.; pris viugt drapeaux , soixante pièces de canon , et tué ou blessé au moins six mille hommes. »

Tant de revers devaient préparer Wurmser à une capitulation inévitable, et lui faire comprendre que le siége de Mantoue allait finir comme toutes les autres entreprises de l'armée républicaine.

Lorsqu'il fut question de la reddition, il envoya le général Klenau, son premier side de camp, au quartier-général de Serrurier, qui était à Roverbello, et qui ne voulut entendre aucune proposition sans en avoir référé au général en chef.

Napoléon est finataisie d'assister incognito aux conférences. Il vint à Roverhello, s'enveloppa dans sa capote et se mit à écrire, Inndis que Klema et Serrurier discutaient. Il donnait ses conditions en marge même des propositions de Wurnser, et quand il eut fiui, il dit au gécherla attriébut, qui l'avait pris sans doute pour un simple seribe



d'étal-major : « Si Wurmser avait seulement pour dis-luit ou viogt jours de vivres et qu'il parlàt de se rendre, il ne mériterait aueune capitulation honorable. Voiei les conditions que je lui accorde, ajoutat-il en remetlant le papier à Serrurier. Vous y lirez surtout qu'il sera hirre de sa personne, porce que l'phonore son grand dage et ses mérites,

et que je ne veux pas qu'il devienne la victime des intrigants qui vondrainte le perche à Vienne. S'i ourre se portes demain , il aura les conditions que je viens d'écrire; s'il tarde quinze jours, ou mois, deux, il aura encore les mêmes conditions. Il peut alore désormais attleufer signique dereine renoreau de pain. Je pars à l'instant pour passer le Pô, je marche sur Rome. Yous connaissez mes intentions, allez les dire à votre sérémi.

Surpris de se trouver en présence du général en chef, et plein d'admiration et de reconnissance pour tout cu qu'il vensil d'entendre, klenon avous que Wurmser in visit plas de vivres que pour trois jours. Le viveux marc'hal ne fut pas moins ému que son aide de camp, en apprenant e qui s'était passé aux pourpariers de Roverheilo. Il en témoigna sa graitludé à Napoléon, en le prévenant d'une tentaitre d'empoisonmente qui se tramait alors contre loi en Romagne. Du reste, er fut Servurier qui, en l'absence du général en chef, présida à la reddition de Mantoue («" février 1703).

Trois jours après la capitulation de Mantoue, Bonaparte, mécontent de la conduite du pape, dirigea nue colonne de l'armée française sur Rome, et publia, le 6 février 1797, de son quartier-général de Bologne, une proclamation dont voici le début :

- $\ast$  L'armée française va entrer sur le territoire du pape ; elle protégera la religion et le peuple.
- « Le sodat français porte d'une main le basionnette, site garant de lu victoire, et offre, de funte, en actifiernes villes et village, pais, protetion et sérvicé. " Malheur à evex qui la déchigieraisent, et qui, de painé de ceurs, edistip ar des hommes profondiments hycoristes et sevients, et activaté ... " Malheur à evex qui la déchigieraisent, et qui, de respectable profondiments hycoristes et sevients, et activaté dans leurs muiscons la guerre et ses horreurs, et la verganace d'une armée qui a, dans six mois, fait cle artillige résonaires des meilleures troupes de l'empereur, pris quatre cent pieces de canon, cert dis d'appeaux, et défruit écne parmées...
  - La résistance du saint-siège ne pouvait pas être sérieuse.

Pie VI, menacé dans sa capitale, fit taire ses répugnances et set dispositions hostiles, et se hâta de demander la paix au général républicain, qui la lui accorda par un traité du 19 février, et sous les conditions qui suivent : 4º le page renonce à toutes ses prétentions sur Avignon et le comtat Venaissin ; 2º il cécle à perpétuité à la république française Bologne, Ferrare et la Romagne; 3º il cécle en outre tous les objets d'art demandés par Bonaparte, Lels que l'Apollon du Belvèdère, la Transtiguration de Raphaël, etc.; 4º il rétabit l'évole française à Rome, et puie à titre de contribution militaire 45 millions en argent ou en effets précieux. A ce traité, Pie VI ajouta, le 22 février, un bref remarquable dans lequel il doma à Bonaparte le titre de son cher fits.

Cependant les revers si multipliés des armées autrichiennes avaient humilié et consterné le conseil aulique, sans vainere sa haine opiniâtre contre la révolution française, et sans lui inspirer des idées pacifiques. Épuisé par la guerre, il s'entêta à braver la fortune, et à lutter, avec les débris de ses formidables armées, contre la puissance victorieuse qui les avait si facilement dispersées et détruites quand elles étaient à l'apogée de leur confiance et de leur force. L'archiduc Charles fut envoyé en Italie pour y prendre le commandement en chef des troupes impériales, et pour essayer de réparer les désastres de ses prédécesseurs, Croyant d'abord que Bonaparte, alors occupé à punir le pape de la violation du traité de Bologne, avait emmené avec lui une bonne partic de son armée, il voulut profiter de cette absence pour presser son attaque. et fit repasser la Brenta au général Guyeux. Mais il s'apercut bientôt de son erreur. Napoléon, qui n'avait conduit à Rome que quatre ou cinq mille hommes, reparut sur la Brenta, et porta, au commencement de mars, son quartier-général à Bassano, où il publia la proclamation suivante :

## " Soldats!

- » La prise de Mantoue vient de finir une campagne qui vous a donné des titres éternels à la reconnaissance de la patrie.
- Vous avez remporté la victoire dans quatorze batailles rangées et soixante-dix combats; vous avez foit plus de cent mille prisonniers, pris à l'ennemi cinq cents pièces de campagne, deux mille de gros eulibre, quatre équipages de ponts.
- Les contributions mises sur les pays que vous avez conquis ont nourri, entretenu, soldé l'armée pendant toute la campagne; vous avez en outre envoyé trente millions au ministère des finances pour le soulagement du trésor publie.
- Vous avez enrichi le Muséum de Paris de plus de trois cents objets, chefs-d'œuvre de l'ancienne et nouvelle Italie, et qu'il a fallu trente siècles pour produire,
  - » Vous avez conquis à la république les plus belles contrées de l'Eu-

roge. Les républiques Lombarde et Transpalaue vous doivent leur liberté; les coudeux françaises folitert pour la première fois sor les bords de l'Adriatique, en face et à vingt-quatre heures de navigation de l'ancienne Macédonie; les rois de Sardaigne, de Nayles, je rapre, le due de Parma, se sont déchechés de la coalition de nos entennité; ou outre amilié; vous avez clausé les Anglais de Livourne, de Génes, de la Corse... Mais vous n'avez pas envoir out adenté; une grande destiniée vous est réservée : e'est en vous que la patrie met ses plus chieres espérances; vous confinence à cu diventige une partie met ses plus chieres espérances; vous confinence à cu diventige destiniée.

» De fant d'ennemis qui se coalisérent pour étouffer la république à sa naissance, l'empereur seul reste devant nous. Se dépardant luimeme du ruag d'une grande puissance, ce prince s'est mis à la solde des marchands de Londres; il n'a plus de volonté, de politique, que celle de ces insulaires perilies qui, étrangers aux malheurs de la guerre, sourient avec plaisir aux mant du continent.

I. Le directoire exécutif n'a rien équegate jour donner la paix à l'Europe, ja moderialmo de ses propositions ne er ressentait pas de la force de seu armées; il n'avait pac consulté votre courage, mais l'humanité l'ervisé de vous faire votre dans sos familles; il n'a spe dé écouté à Vienne. Il n'est donc plus d'espérance pour la pais, qu'en allant le clercher dans le cour des étais héréditaires de la muison d'Autriche. Vous y trouvereu n brase quelle, Les liabilants de Vienne et des étais d'Autriche génisses pur la r'aucquément et l'artetaire de leur gouvernement. Il n'en est jus un qui ne soit couvaineu que l'or de l'Angéleren a corruspale sa ministre de l'empreure, Vous respecteve la en région et leurs mours; yous proéignes leurs propriéées; c'est la liberté que vous sporteres à la brave nation longroise.

« La maison d'Autriche, qui, depuis trois sicées, va perdant, à daque gazer, un partio de sa puissance, qui mécondre des se peuples en les dépositlant de leurs priviléges, se trouvera reluite, à la fin de cette sikteme campagne (pinqu'elle nous centrenitait à la faire), à accepter la paix que nous lui accorderons, et à déscendre, dans la réalité, au rang des puissances secondaires, où elle s'est dipi pacée en se metant aux gages et à la disposition de l'Angelorre.

Napoléon, fatigué de vaincre l'empereur en Italie, sans pouvoir l'amener à négocier, avait en effet résolu de porter la guerre en Autriche unéme, afin que la vue du drapeau tricolore, sous les murs de Vienne, produisit sur la chancellerie autriclième une impression plus vice et plus profonde que n'avaient pa le faire les revers Johtains de Beuilleu, de Provers, d'Alvinzi et de Wurmser. Son projet était de pénétrer en Allemagne par la chaussée de la Carinthie, et d'aller prendre position sur le Simmering. Il fit occuper les gorges d'Usopo et de la Ponticha par la chaussée de la Carinthie, et d'aller prendre position sur le Simmering. Il fit occuper les gorges d'Usopo et de la Ponticha par



Massima, qui, après avoir passé la Piave et le Tagliamento, dans les montagnes, battif le prince Charles (d. mans 1972), le poursuivit, l'épée dans les reins, s'empara de Feltre, de Cadore et de Bellune, et ift un grand noubre de prisonniers, parmi lesquels un émigré francis, le périval de Lagianu, qui avait lamilé les compartices misdes dans les hôpitaus de Bressin, à l'époque de la retraite sémulée de l'armé républicaire. Le (d. la hotalité du Tagliamento achevo de faire pentre à l'archiduc les belles sepérances qu'il avait apportées en Italie, et que son commandement avait pu inspirer à sa cour.

Le prince Charles, ainsi battuet humilié, se décida ators à la retraite, et ne parvint à l'effectuer, depuis le Tagliamento jusqu'à la Muer, qu'aprés avoir essuyé des défaites journalières, dans les combats de Lavis, Tramins, Clausen, Tarvis, Gradisea, Villach, Palma-Nova, etc., etc. Lo 51, Apodeon (tatl à Clasgofurt, equitale de la Carinilie. En eutrant dans celle province, il avait als resse une produmation à ses habitants, pour les orgager à regarder les Français comme des libérieleurs et non point comme des cenomies. La Inadio fraçaise, dissibil, est famile de fontes les nations, et parfentiérement des braves peuples de la Gernunie... Vous décisez autant que nous, je le sais, et les Aughis, qui seude gapacet à la guerre actuelle, et votre ministère, qui leur est vendu, »

An milieu de ses triomphes, Napoléon guetialt un ennemi secret, qui, depuis longetungs, n'alternitat qu'une cocsion favorable pour évalete; c'était le sémat de Venine. Ce corps, essentiellement aristocratique et dévoué à la roulition des ruis coutre la révolution française, fomentait l'insurrection et poussait à l'assassiant, dans la haute Iblieu et le territoire veiniteu, contre l'armée républicaine. L'heure de son châment appount être retardée.

Bonaparte écrivit au doge :

 Toute la terre ferme de la séréuissime république de Venise est en armes.

» De tous cotés le cri de ralliement des paysans que vous avez armés est : « Mort aux Français! » plusieurs centaines de soldats de l'armée d'Italie en ont déjà été les victimes. Vous désavouez vainement des rassemblements que vous avez organisés; croiriez-vous que dans un moment où je suis au cœur de l'Allemagne, je sois impuissant pour faire respecter le premier peuple de l'univers? Croyez-vous que les légions d'Italie souffriront le massacre que vous excitez? Le sang de mes frères d'armes sera vengé, et il n'est aucun des bataillous français qui , chargé d'un si noble ministère, ne sente redoubler son courage et tripler ses moyens. Le sénat de Venise a répondu par la perfidic la plus noire aux procédés généreux que nous avons toniours eus avec lui. Je vous envoie mon premier aide de eamp, pour être porteur de la présente lettre. La guerre ou la paix. Si vous ne prenez pas sur-le-champ les moyens de dissiper les rassemblements; si vous ne faites pas arrêter et livrer en mes mains les auteurs des assassinats qui viennent de se commettre , la guerre est déclarée. Le Turc n'est pas sur vos frontières, aucun ennemi ne vous menace; vons avez fait à dessein naître des prétextes, pour avoir l'air de justifier un rassemblement dirigé contre l'armée : il sera dissout dans vingt-quatre heures. Nous ne sommes plus au temps de Charles VIII. Si, contre le

veu bien manifesté du gouvernement françois, vous me réalisée au parti de faire la guerre, ne pensez pas cependant, qu'à l'exemple des soddats que vous avez armés, les soldats français revagent les campagnes du peuple innocent et infortané de la terre ferme; je le protégerai, et il bénir un jour jusqu'anx crimes qui auront obligé l'armée française à le soustraire à voir gouvernement Vrannique. »

Le 7 avril, un armistice fut conclu à Judenburg. Quand le prince Charles se vit tout à fait hors d'état de tenir la campagne . les défilés de Neuwmark et la position d'Hundsmark occupés par Masséna, il commeuca à comprendre que l'inflexibilité monarchique du cabinet autrichien n'était plus de saison. De son côté, Napoléon, qui avait compté sur le concours de l'armée de Sambre-et-Meuse, et qui venait d'apprendre que cette armée n'avait pas bougé et ne bougerait pas , n'osait dépasser le Simmering , de peur de s'engager isolément , sans appui sur ses flancs, dans l'intérieur de l'Allemagne. Aussi, des qu'il eut recu le message du directoire qui lui annonçait officiellement que les armées du Rhin et de Sambre-et-Meuse n'opéreraient pas la diversion dont il avait fait sentir l'importance et la nécessité . il s'empressa d'écrire à l'archidue pour lui offrir de partager la gloire de pacifier l'Europe, et de faire cesser les sacrifices immenses que la guerre coûtait à l'Autriche et à la France, « Les braves militaires , lui dit-il , font la guerre et désirent la naix. Avons-nous assez tuè de monde et assez eausé de maux à la triste humanité?... Vons, qui, par votre naissance, approchez si près du trône, et êtes au-dessus de toutes les petites passions qui animent souvent les ministres et les gouvernements , êtes-vous décidé à mériter le titre de bienfaiteur de l'humanité entière et du vrai sauveur de l'Allemagne?... Quant à moi , monsieur le général en chef , si l'ouverture que je viens de vous faire peut sauver la vie à un seul homme, ie me trouverai plus fier de la couronne civique que je me trouverais avoir méritée , que de la triste gloire qui peut revenir des succès militaires, »

Les dispositions pacifiques que cette lettre renfermali furent bientò conunes à Vienne, où cles cambreut un pen la consternation que l'approche du drapeau républicain y avait répandne. L'empereur s'empressa d'envoyer l'ambassadeur napolitain Gallo auprès de Bonaparie, et l'armistice de Judenburg fait résultat de cette démarche.

Napoléon profita des loisirs que lui laissait la suspension d'armes pour se plaindre au directoire de l'espèce d'arme au bras dans lequel les armées d'Allemagne avaient persisté à se tenir pendant qu'il luttait en Italie, avec de faibles ressources, contre toutes les forces de la monarchie autrichienne. Peu soucieux d'ailleurs du passé, vers lequel il pouvait se tourner sans regret, il s'occupait de l'avenir, et réclamait plus vivement que jamais la coopération de Moreau , pour obtenir de meilleures conditions dans le traité de paix , ou de plus grandes chances de succès en cas de reprise des hostilités. « Quand on a bonne envie d'entrer en campagne, dit-il au directoire, il n'y a rien qui arrête; et jamais, depuis que l'histoire pous retrace des opérations militaires , une rivière n'a pu être un obstacle réel. Si Moreau vent passer le Rhin, il le passera, et, s'il l'avait déjà passé nous serions dans un état à ponvoir dicter les conditions de la paix , d'une manière impérieuse , et sans courir aucune chance; mais qui craint de perdre la gloire est sûr de la perdre. J'ai passé les Alpes-Juliennes et les Alpes-Nuriques sur trois pieds de glace, etc. Si je n'eusse vu que la tranquillité de l'armée et mon intérêt partieulier , je me sernis arrêté au delà de l'Isonzo ; je me suis précipité dans l'Allemagne, pour dégager les armées du Rhin et empécher l'ennemi d'y prendre l'offensive, Je suis aux portes de Vienne, et cette cour insolente et orgueilleuse a ses plénipotentiaires à mon quartier-général. Il faut que les armées du Rhin n'aient point de sang dans les veines : si elles me laissent seul , alors ie m'en retournerai en Italie. L'Europe entière ingera la différence de conduite des deux armées, »

Cétait le 26 germinal que les négociations ravient été ouvertes à Lòve, les périlimisers de la paix y turnet siguée le 29, lomparter écriterieurs avec les périquéentaines autrichieus leur dit : « Votre gouvernement a envoyé coutre moi quatre armées sans généroux , et cette fois un général sans armée. » Et comme ces commissiers hit montraient, en tête du traité projeté, que l'empereur reconnaissait la république renaix sei : Effecte, a écrit vivenent Napoloien; l'eststeme de la république est aussi visible que le soleil ; un pareil article ne pourrait convenir qu'à des recuples. »

Le moment de songer à Venise était veux Cette république cournt elle-même au-devant du laugre qui la menaçait. Ses nobles, liés à l'Autriche qui semblat attendre à l'abri de la convention de Leobem que de lables sicaires vinssent à son secours, et la délivrassent d'un vaimpeur qui avait triomphé de la havoure de ses vieux soldats; les nobles de Venise, dis-je, unis an sacerchee tallen, «soulevernet les populations» ignorantes des bords de l'Adriatique, et firent égorger, dans Vérone, au milieu des fêtes de Pâques, un grand nombre de Français. Les ministres de la religion, oubliant leur mission de paix et de charité,



préchaient, en furieux, « qu'il était permis et même méritoire de tuecles jacobins. »

Bousparle account aussidd pour faire cesser la révolte et l'assessinat dans le Véronia, et pour aller tires vengence des Epres résilientes. Le seir mêtue de l'insurrection, il dit à son ancien camarable Bunienne, dont il avait fait son secretaire particulier, et qui avait failli pèrir sons les poignards en venant le rejoindre : « Suis tranquille, ces coquins-la me le poievout. Leur republique a véra. » Peu de jours après il revirt au directiver que le seul parti quo polt protect edit de décturire ce gauverneunet feroce et sanginiaire; d'effacer le nom vénitud dessuis autrace du globle. »

En vain les provéditeurs de Brescia, de Bergame et de Crémone rédigérent-ils leurs procés-verbaux de manière à insinuer et à faire eroire que les Français avaient provoqué les excès dont ils avaient été vietimes: Bonaparte leur donna un démenti solennet, dans un manifeste

- Good

qui fut l'arrêt de mort de l'aristocratie vénitienne, et qui se terminait par les dispositions suivantes :

« Le général en chef requiert le ministre de France près la république de Venise de sortir de ludite ville; ordonne aux différents agents de la république de Venise daus la Lombardie et dans la Terre-Ferme vénifienne de l'évaener dans les vingt-quatre heures;

» Ordonne aux différents généraux de division de Irailer en ennemies les troupes de la république de Venise; de faire abattre dans toutes les villes de la Terre-Ferme le lion de Saint-Marc. »



Cet ordre du jour fut ponctuellement exécuté. La terreur »érupara du grand conseil de Venise. Il se démit du pouvoir, «t rendit la souveraincié au peuple, qui confla l'exercice de l'autorité à une municipalité. Le 46 mai, le drapean tricolore fut planté sur la place Saint-Marc par le général Baraguny d'Hilliers. La révolution démocratique la plus completé e s'opéra dans loute l'élendue des étaits vénitiers. Dandolo, avocat de Venise, l'un des deux seuls hommes de mérite que Napoléon declara svoir rencontrés en Italie, fut porté, par la facteur populaire, à la direction de ce mouvement. Le lion de Saint Marc et les ehevaux de Coriathe, qui out depuis servi à orner l'are de triomphe du Carrousel, furent transportés à Paris,

Tandis que les négociations se poursuivaient avec l'Autriche, Napolous appetique llocite et Morean aviaient passe le Bilin. Il 4's aviai que peu de jours que le directoire lui rait aumoneé que ce passaga n'aurait pas lieu; et quand le refus de celte cooperation paissent l'avait seul déterminé à suspendre les houbilités et à varrêce uns portes de Vienne, de cvorait condamné à assister, l'épéc dans le fourreau, et lié par un armistice aux mouvements militaires qu'il avait réclamics et sofficiales en vaita pendant deux mois, alors qu'ils pouvaient l'adér à artorer l'échetants' républicians sur le oujaite de l'Autriche. Il entire civilent que ses succès trop replets avaient alarmé le directoire, et que les poutareus presentaines il rempereur dans le compérant de l'Italie. Il a confossie lis-incince, à Sainte-Hévien, qu'un effet, depuis Loft, il la écaltic une dans l'ibée qu'il pourreit libre devenir un acteur écicii sur la scène politique. « Alors naquit, disait-il, la première éfincelle de la hante amblion. »

Les directeurs, qui avaient aperçu cette étincelle, et qui craignaient qu'elle n'embrasat l'édifice républicain, dont ils occupaient le faite, en contrariaient done les progrès et le développement, poussés qu'ils étaient par leur jalousie personnelle et par l'instinet ombrageux de la démocratie. Ils voyaient avec peine que la reconnaissance nationale et l'admiration de l'Europe tendaient à se concentrer sur un seul homme, et ils ne voulaient pas fournir à cet homme les movens de mettre le comble à l'engouement dont il était l'objet, en entraut triomphalement dans Vienne, à la tête de toutes les armées républicaines, Napoléon les devina comme ils l'avaient deviné lui-même, ce qui ne l'empêcha pas de témoigner vivement son mécontentement dans toutes ses lettres et ses conversations. Mais le directoire put d'autant mieux dissimuler les véritables motifs de son étrange conduite, que le général Bonaparte, commandant de l'armée de l'intérieur, après vendémiaire, avait conçu et laissé lui-même dans les archives de la guerre un plan de campagne qui fixait le terme des hostilités et la pacification sur la erête du Simmering. Il avait ainsi posé lui-même la barrière qu'il brûlait maintenant

de franchir. Mais le vainqueur du prince Charles devait avoir nécessairement des pensées plus vastes et des vues moins modestes que le vainqueur des bourgeois parisiens.

Bonaparte était dans un ile du Tagliamento lorsqu'il reçut le cour-



Les négociations trainaient en longueur. Lo général en chef profits des loisirs que lui luissait l'armistice pour visiter la Lombardie et les états de Venise, et pour y organiser un gouvernement. Il fui fallait pour este des hommes, et il les cherchait vainement, a Bon Dieu, dissit-il, que les hommes sont rures I II ya en Italie dix-huit millions d'hommes, et j'en trouve à peine deux, Dandolo et Metzi. »

A la fin, fatigué des entraves que les meneurs de la république avaient apportées à l'exécution de ses plans, et dégoûté des lenteurs, des diplomates autrichieus. Bonaparte parla de se démettre du commandement de l'armée d'Italie, et d'aller prendre dans la retraite et la solitude, le repos dont il prétendait avoir besoin. Ce n'était sans doute qu'une menace qu'il n'avait nulle envie de réaliser. Il ne crovait pas que l'on pût se passer de lui , après les services qu'il avait rendus , les talents prodigieux dont il avait fait preuve, et l'immense popularité qu'il avait acquise. L'annonce de sa démission lui paraissait, à juste titre, un événement politique assez important pour compromettre, vis-à-vis de la nation, le gouvernement qui l'aurait provoquée par ses injustices, et acceptée par excès d'ingratitude et d'envie. Mais ce ne fut qu'une fausse alarme, Il se contenta de se plaindre amérement et de prendre, de plus en plus, le ton haut et fier, dans sa correspondance officielle. Après avoir déclaré que, « vu la position des choses , les négociations mêmes avec l'Empereur étaient devenues une opération militaire. 5 ce qui le rendait l'arbitre de la paix et de la guerre, et le préparait à le devenir du sort même de la république, il affecta de se montrer rassasié de gloire, pour bien convaincre ses admirateurs, ses rivaux et ses ennemis, que les intérêts de la France, et non les siens propres, étaient les seuls mobiles de la grande activité qu'il déployait, « Je me suis lancé sur Vienue , dit-il dans une de ses lettres, ayant acquis plus de gloire qu'il n'en faut pour être heureux, et ayant derrière moi les superbes plaines de l'Italie, comme i'avais fait au commencement de la campagne dernière, en elierchant du pain pour l'armée que la république ne pouvait plus nourrir. »

Le Directoire fut aidé, du reste, dans sa basse jalousie et dans sa peur, por les occitations de la politique inférieure. La réaction thermidorienne avait ranimé le royalisme qui venait de se relever, dans les éketions, de sa détaite de vendériniaire. Il était naturel que le parti de la contre-révolution redoulât l'inflance du général qui avait sauvé la république par cinquanie victoires, et dont la recommée, la gloire et l'existence étaient utiliseries au solut et au progrès de la révolution. Les orateurs et les écritains de ce part profiferred de la libre d'illimité de la la ribune et de la presse, pour répondre toutes sortes de bruits et accréditér les soupcouss les plus impireux sur le cranctiere et les projets de Napoléon. Le Directoire, malgré son état de lutte nebarroie à l'égard des Clichrens, les hissas dire et laire tout ce qu'ils voultirent et osièrem contre le héros d'Arcole et de Loll, dont l'Illistration rapide l'offusquait. On impiration dans les journaux et les promphées, on prochams dans les coussells et dans les clubs, que le gouvernement de Venise avait été victime des perfidies et des procrocaions outerraines du général de victime des perfidies et des procrocaions outerraines de général.



français, et que tous ces assassinats, dont on s'était plaint à la face du monde, et dont on avait tiré une vengeance si éclatante, n'avaient été

que des évésements prévus et machinvéllquement combinés un quartiergéderal de l'armée régulàciane. Dumohard , l'un des coryphèes du royalsame, ât une motion, dans lauqué li glies une primes qua mentionant expressément les doutes élevés, au consed des anciens, sur les causes el la gravilé des violations du droit des gens, commises à venise. Napoléon, instruit de toutes oes attaques et insianations matriellunies, exérvit au Directivie : » J'avais é levid, lui d'ét-l', apér sovic conclui ciap paix et douné un coup de messue à la codition, sinon à des rémuples civiques, du moins à vivre tranquille, et à la profection der premiers magistrats de la république. Aujorat'hui je me vois desservi, persécuté, électrie par tous les moyens honleux que la politique apporte à la persécution.

- » Eh quoi! nous avons été assassinés par des traîtres; plus de quatre cents hommes ont péri, et les premiers magistrats de la république lui ferout un erime de l'avoir eru un momeut!
- » Je sais bien qu'il y a des sociétés où l'on dit : Ce sang est-il donc si pur  $?\dots$
- Que des hommes bleies et qui sont morts au sentiment de la patier de da la picire nationale l'aient dit, je ne m'en plaindrais pas, je n'y eusse pas fait attention; mais j'ai le droit de me plaindre de l'avillissement dans leque le spremiers magistrais de la république trainent ceux qui ont agrandi et porté si haut la gloire du nom français.
- » Je vous réitère, citoyens directeurs, la demande que je vous ai faite de ma démission. J'ai besoin de vivre tranquille, si les poignards de Clichy veulent me laisser vivre.
  - » Vous m'avez chargé de négociations , j'y suis peu propre. » Peu de temps auparavant il avait écrit en particulier à Carnot :
- « J'ai reça votre lettre, none cher directeur, sur le chump de las talle de Rivoil. J'ai vu dans le temps ares pitté lout ce que l'on débite sur mon comple. L'on me fait parler chacens autvantes passion. Le crois que vous me conanissez trop pour imagiore que le paisse être influencé par qui que cos tir j'ai loujours es d'an loire des marques d'annité que vous m'aver données à noi et aux miens, et je vous en conserverait oujours une vraie reconnaissance. Il est des hommes pour qui la haine est un besoin, et qui, ne pouvant bouleverser la république, s'en consolient en semant la diseason et la discorde partont où lis peuvent arrive. Quantà mon di, quedque chec qu'il disent, il sie me fallégapent plus :

l'estime d'un petit nombre de personnes comme vous, celle de mes camarades et des soldats, quelquefois aussi l'opinion de la postérité, et par-dessus tout le sentiment de ma conscience et la prospérité de ma patrie, m'intéressent uniquement."

Napoléca se chargea aussi de répondre lui-même aux calonnies de la faction clichyenne, au sujet de Venise, et il fit répandre à cet effet, dans l'armée, sous le voile de l'anonyme, une note qui rétutait toutes les assertions mensongères du royalisme et qui rétablissait la vérité dans tous ses droits.

Il y avait moins de sinéctifé, comme le l'ai déjà fait renarquer, dans l'offre de sa démission. Quant de cett modestie qui le portait à se déclarer peu propre aux travaux diplomatiques, on peut juger de la valeur de sa déclaration par le trait suivant, qui se rapporte aux négociations de Campo-Formio, et qu'il a reconté hi-même à Sante-Héère.

« M. de Cobentzel , disait-il , était l'homme de la monarchie autrichienne. l'âme de ses projets. le directeur de sa diplomatie. Il avait occupé les premières ambassades de l'Europe, et s'était trouvé longtemps auprès de Catherine, dont il avait capté la bienveillance partieulière. Fier de son rang et de son importance, il ne doutait pas que la dignité de ses manières et son habitude des cours ne dussent écraser facilement un général sorti des camps révolutionnaires; aussi abordat-il le général français avec une certaine légèreté : mais il suftit de l'attitude et des premières paroles de celui-ci pour le remettre anssitôt à sa place, dont, au demeurant, il ne chercha jamais plus à sortir. -- Les conférences, ajoute M. de Las Cazes, languirent d'abord beauconp. M. de Cobentzel, suivant la coutume du cabinet autrichien, se montra fort habile à trainer les choses en longueur. Cependant le général français résolut d'en finir. La conférence qu'il s'était dit devoir être la dernière fut des plus vives ; il en arriva à mettre le marché à la main ; il fut refusé. Se levant alors dans une espèce de fureur , il s'écria très-énergiquement : « Vons voulez la guerre ? eh bien ! vous l'aurez. » Et saisissant un magnifique cabaret de porcelaine, que M, de Cobentzel répétait chaque jour avec complaisance lui avoir été donné par la grande Catherine, il le jeta de toutes ses forces sur le plancher, où il vola en mille éclats. « Voyez , s'écria-t-il encore ; eh bien! telle sera votre monarchie autrichienne avant trois mois ; je vous le promets. » Et il s'élança précipitamment hors de la salle, M. de Cobentzel demeura pétrifié, disait l'Empereur ; mais M. de Gallo, son second , et beaucomp plus conciliant , accompagna le général français jusqu'à sa voiture, essayant de le retenir,



« me tirant force coups de chapeau , ajoutait l'Empereur , et dans une attitude si piteuse , qu'en dépit de ma colère ostensible , je ne pouvais m'empécher d'en rire intérieurement beaucoup. »

Cette maniere de négocier, qui sembiati justifier ce que Napoléon avait dit de son peu d'inpluted peu ni diplomatie, ne laisse pas némemoires d'oblerie l'effet qu'il s'en deul promis. En cette occasion, la brusquerie pouvait passer pour le diabrace de d'Ebablée (il falhair en fairir avec les lenteurs calculées et les hésitations perfides du cabinet autrébien. Napoléon contribua à aumene cette fin tardive en brisant l'étagne deadeu de Calerine. Se violence servi intenc ette fais es inferète de la Prance que n'aurrit pui le faire la ruse polée d'un vétéran de cour. Il put s'emportre à propos, et l'on peut dire que, s'il manqua à l'ét-quete et aux convenances, ce fut pour bien mériter de son pays et de l'humanité en accèderant la condission de la paix.

Mais tandis que Napoléon s'irritait, en Italie, des longueurs interminables des conférences diplomatiques, et de l'inaction que lui avait imposée le manyais vouloir du Directoire, et des outrages que les factions de l'Intérieur lui adressaient, de tous les points de l'Europe, par l'internédiaire des émigrés et des correspondants à gages, le Directoire dut menacé dans son existence par la majorité royaliste des deux conseils; le 48 fruetidor approchaît.

L'armée d'Italie, qui avait vaincu dans tont de hotailles, sous le drapeon républicain, elle cheff Bloster qui l'avait menée, un pas de course, de victoire en victoire, devaient fixer l'attention des deux partis, les craintes de l'une elle serjenneces de l'autre. Nopéoien, naguére aslomnée ouvertement on en severe par les Cickytens et le Directoire, se vit tout à coup rechercher et flatter de tout côté. François Ducoudray, l'un des oratears les plus influents de lo majorité monortéque, ne ceraguit pas de douner le titre de kéros au mitrailleur du 15 veudémaire, en disant de la «pil s'était distingué par les talents du négocialeur, après avoir égalé en huit mois les hommes les plus illustres dans l'art militaire.

Mais oes bounges indressees d'un homme hobile no pouvaient pas couvrie la haine que son parti nouvrissai de chabilet, dans ses journams, et dans ses clubs, contre le gioriert en cled de l'armée d'Italie. Aubry, et viell enceni de Bomparte, édit un des meneuses de la révaien de Cledry, Soutenu par quéques orateurs furibonols, il demandait à grands est la destitution et l'arrestation de Napiolon. Cen civil aisse pour que ce dernier ne dat pas halancer entre le Directoire et les couseils. Mais Napiolen méprisaile l'Birctoire, dans le seit duquel il n'y avoit qu'un homme dont il estimat le cravactère, et dont il recomat les services est la orapatié, et est homme, Carnol, s'édit siprive de la majorité directoriale par des serupules constitutionnels qui le faissient répuper à reposser les exvisionements du rayalisme par un out of étal. Cepenhant l'influence de ses antécédents, de ses souveirs et unoi de ses présiséens

Un instant, il fut décidé à marcher sur Paris, en traversant Lyon, à la têt de vinçel qui fulle homme; et il et d'utilisée réport, si les chances de succès lassent resiées uns Clickyeus dons la capitale. Ce qui de détermina surfort à mettre sa prissante frée do colé des directeurs coutre la majorité des conseils, ce fut la dévouveré de la trahison de Prébegro, qui dirigiont ette majorité, et dout les intéligences criminelles avec l'étranger furent dévoilées par la saise et le dépouillement des papies datamance contre d'Autrières; nitrigant respisée, surpris et arrèté dans les états de Venise, laissé libre, sur parole, dans Milau, et qui s'évada en Suisse où il publia un libelle infâme contre Napoléon, dout il u'avait eu qu'à se louer.

L'indignation de Bousparte contre le part de l'étranger échat dans l'indignation de l'année d'Italie, pour intimider les conseils et rassurer le Directoire. « La route de Paris, fié-il dire à se compagnons d'armes, offre-t-elle plus d'obstacles que celle de Vienne? non ; elle nous sera ouverle par les républicains restés fadées à la liberté. Reuins, nous la décordons , et nos entemis au urout vécu.

» Des hommes converte d'ignominé, nivides de Paris, quand mous avons trisomphé anx portes de Vienne... You se qui avez fait, du mépris, de l'infantie, de l'outrege et de la mort, lo partage des défenseurs de la l'infantie, de l'outrege et de la mort, lo partage des défenseurs de la prophilique, teremblez de l'Atlige au libin et à la Seine, il n'y a qu'un pais; l'ermblez l'vos iniquités sont comptées, et le prix en est an lout de nos himmettes.

Nupolou choisti, pour porter cette adresse, Augereau, cotti de use intentumus qui pouval le mieux aspirer au premier role, et faire ou-blier le giséral eu chef, par sa consistance personnelle au milieu des circonstances qui se preparaient. Quant à l'argent que Barras avait demande par l'internicibiaire de sou servelaire Bottot, pour faire reussir in journée préviolitée, Xingolion se contenta de le pramettre, et ne lévra jamais. Il expédia, du reste, son aide de eump l'analiste, à Paris ; comptant sur son zède et sa perspicacité pour étre instruit de tont, et à n'inme d'agir sedo l'exigence des événements.

La linio de Bonquarte avec Desait, date de cette époque. Desait, employé à l'armée du Bila, suivait de lioi na vec admiration les trionplues du général en clet de l'armée d'Italie. Il profita des losies que lui linios l'arméties de Léchee pour veuit andurier de plus près le grand 
capitaine. Ces deux hommes se comprirent et s'amiervat en se voyant. 
Dans un de leurs entrétieus. Napoden apart oudu confirmé aon nouvel 
anni le severet de la trabison de Pechegra: « Mais nous le savions sur le 
Bill il y a plus detrois mois, répondit Besait. Un fourque celuré au 
général Klinglin nous a l'arrè toute la correspondance de Pichegra avec 
se canonis de la Populique, — Mais Noreau n'en a-4 d'aoné inseume 
connaissance au Directoire? — Non. — El Ment l'est un crime quant 
il rigid te la perté de la partie, le sièteme est une campié.

18 fructidor, lorsque Pichegru se trouva frappé par un décret de déportation. Moreau le dénonça ignominieusement. « En ne parlant pas plus



tôt, a dit Napoléon, il a trahi la patrie; en parlant aussi tard, il a accablé un malheureux. »

Bonaparte apprit avec une joie extrême la défaite et la proscription des Clichyens, qu'Angereau lui annonça en ces termes : « Enfin, mon genéral, ma mission est accomplie, et les promesses de l'armée d'Italie out été aeunittées cette unit. »

Mais le Directoire, une fois deburrassé des royalistes, revital à si justiles serviée de rojuitles contre Napólo. Quiojuig l'unomit hien la pentée du général sur le 18 fruetiloir, après foutes les dépéches qu'il en autil reçues, et qui toutes réclamaient le comp d'état avec une énergie voisine de la sidente, il répaudit le bruit dans Paris, pour le faire propage de la dons l'armée, que l'opinion de Bomparte sur ceté journée dell douteus et, pour donner plus de poids à ce songon, il charges Augrerau d'adresser lui-néme à tous les généraux de division la crivalité que le général en chef sed aumit dan dantirellement leur en-

voyer, Averti de toutes ces manœuvres, Napoléon s'empressa d'en témoizner son mécontentement et son indignation.

» Il est constant, écrivit-il un Directoire, que le gouvernement en agit envers moi à peu près comme envers Pichegru après vendémiaire an ny.

» Je vous prie de me romplacer et de m'eccorder ma démission. Aucune puissance sur la terre ne sera capable de me faire continuer de servir, après cette marque horrible de l'ingrattide du gouvernement, à laquelle Jétais bien loin de m'attendre. Ma santé, considerablement affectée, demande impériessement du repos et de la tranquillé.

» La situation de mon âme a nassi besoin de se retremper dans la masse des eitoyens. Depuis trop longtemps un grand pouvoir est confié dans mes mains. Je m'en suis servi dans toutes les circurstances pour le bién de la patrie; tant pis pour ceux qui ne croient pas à la vertu, et qui pourraient avoir suspecté la mienne. Ma récompense est dans una conscience et dans l'opinion de la postérité.....

» Croyez que, s'il y avait un moment de péril, je serais au premier rung pour défendre la liberté et la constitution de l'an nr. »

Le Directoire, qui ne se sential pas assez fort pour soutenir une luttdirect el consenthe aver l'Hantse querirer, continue de dissimuter. Il se hita de lui faire parvenir des explications et des excuses pour calmer son resentinent. « Craignez, lui dil-il, que les conspirateurs roy aux, au moment du peu-lette ils empoisonmient Horbe, a 'n'aient essayé de jeter dans votre fanc des dégoits et des défantese capables de priver votre patric des Gforts de votre génic. »

Bousparte n'éstit pas unais profundirment dégoible de son commandement en che qu'i voiubit le peraitre; il fit dons estimated d'accepte les explications finiteures qu'on loi donnait, et se mit à correspondre particulièrement avec des membres et des ministres du librectiere, sur les éventualités de la gaerre, les conditions de la paix, et les plus graves questions de la politique périente. Les adonges de la ryudilique momentamément coojurés à l'extérieur et à l'intérieur, il penchait désormais à la modération et à ne étement, et seur de l'Europe, évrist-il à l'Ernaçois de Neufchildeuu, est dons l'union, la sugesse et la forre du gouvernement. Il est une petile partic de la nation qu'il finit vaincre par un bon gouvernement. Il est une petile partic de la nation qu'il finit vaincre par un bon gouvernement.... Un arrêté du Directoire exécutif écrode les trônes; faites que des évrisuins sipiendités on d'ambiteun familiques, déguisée

sous toute espèce de masques , ne nous replongent plus dans le torrent révolutionnaire.

C'est à cette époque qu'un homme fameux, dès l'assemblée constituante, et dont la renommée n'a fait que s'étendre depuis par une active participation à l'établissement et à la chute de tous les régimes qui ont poussé la France de réaction en réaction jusqu'à sa situation présente. c'est à cette époque, dis-je, que Talleyrand, toujours prompt à saluer le soleil levant, chercha à ouvrir des relations suivies et des rapports confidentiels avec Bonaparte. Il lui écrivit plusieurs lettres sur le 48 fruetidor, et dans toutes il s'exprima avec la véhémence d'un ardent révolutionnaire. Il est eurieux de le voir, lui, qui a si puissamment contribué dans la suite à faire monter sur le trône les deux branches de la maison de Bourbon, et dont les dernières affections politiques out été définitivement acquises, du moins en apparence, à la dynastie régnante; il est curieux de le voir annoncer avec enthousiasme à son futur empereur. à l'idole qu'il devait tour à tour encenser et briser, qu'une mort prompte a été prononcée contre quiconque rappellerait la royauté, la constitution de 93 on d'Onléans!

Napoléon recut ces avances du chef de la faction qu'on appelait dans le temps les constitutionnistes et les diplomates, en homme pressé de donner des étais et de préparer des instruments à la grande ambition dont il était animé. Il sentait que son læure n'était pas venue, mais ou'elle vieudrait, et il tâchait de se concilier les hommes pour les faire monyoir à son gré quand les circonstances l'exigeraieut, Lorsqu'on pense à l'anarchie qui régnait en France avant et après le 48 fructidor, à la déconsidération des dépositaires du pouvoir, à la corruption des pus et à l'ineptie des autres , il est permis de croire que Napoléon fut trop réservé et trop timide, et qu'il ne présuma pas assez de l'influence de son nom et de la lassitude des partis, eu reculant devant le coup d'état qu'il méditait, et qu'il exécuta plus tard avec tant de succès. Mais il lui parut qu'il fallait agrandir encore sa renommée par de nouveaux prodiges, et laisser s'accroître le dégoût de la masse de la nation pour les tourmentes de la démocratie. Peut-être songea-t-il dés lors à l'expédition d'Égypte; c'est ce que beaucoup de gens out pensé, après avoir lu la proclamation qu'il adressa, le 16 septembre 1797, aux marins de l'escadre de l'amiral Brueix, et dans laquelle, célébrant le triomphe du Directoire sur les traîtres et les émigrés qui s'étaient emparés de la tribune nationale, il dit à ces braves : « Sans vous , nous ne pouvons porter la gloire du nom français que dans un petit coin de l'Europe; avec vous , nous traverserons les mers , et porterons l'étendard de la république dans les contrées les plus éloignées. »

Dour realiser ce vaute projet, il fullati d'alord conclure la paix en Leurge. L'Autriche, dont le 18 Traction vaut décruit les espérances, fondices sur une révolution intérieure en France, a avait plus les mêmes resisons de returbure la marche des négotiations; mais le livrestoire, en flé de sa victoire sur les royalistes, alliés de l'Empereur, montrait des dispositions generies. « Il ne faut plus ménager l'Autriche, écrit-il i à Bonquarie; sa perfidie, son intéligence avec les conspirateurs de l'incieur sont inmatières. « Des ordres le Reliqueux n'entraleur poit dans les vaues alugicieral en chef. L'approche de l'hivre le détermina à preser le ocuclesion de la paix. « Il flust plus d'un mois pour ples surmies du Riki me secondent si elles sont en mesure, dil-il à son sercitaire, et dans quince jours les neiges encontrevout les routes et les passages. C'est fini, je fais la paix. Venise paiera les frais de la genere et la limité a Riki, I. de directiver et les avontes d'une d'une proposition. « )

La paix fut en effet signée à Campo-Formio, le 26 vendémairre au v. (17 octubre 1797). La délivrance des prisonaires d'Olmutz, La Fayette, Latour-Maulsourg et Burvau de Pusy, fut une des premières conditions du traité. Napoléon y titut avec preséverance, et l'exigea avec chaleur. It est juste de titre qu'il agissait en ecla selon les instructions du Directoire,





# CHAPITRE VI.

Nuyage à Banntadt. Reigne à Paris. Départ pour l'Egypte



a guerre et les négociations ne le retenant plus sur les frontières de l'Autriebe, Napoléon se mit à visiter ses conquétes et à parcourir la Lombardie, qui l'accueillit en libérateur. Les acchanations populaires le suivirent partout, et, lorsqu'un ordre de Paris Pobligae des rendre à Rastadt pour y présider la légation

française, il rencontra la même admiration et le même enthousiasme dans toute la Suisse, qu'il traversa de Genève à Bâle. Avant de quitter Milan, il envoya ou Directoire, par Joubert, Le Danzea le L'anste. D'ITALEE, lequel offrait sur l'une de ses faces le résumé de toutes les merveilles que cette armée avait accomplies; sur l'autre, ces mots : A L'AMÉ D'ITAIR, LA PITRIE RECONSUSSATE, Lors de son dernier passage à Mantoue, il avait fait célèbrer un service funcher en l'honneur de Hoche, qui venait de mourir, et il avait pressé l'achèvement du monument élevé à la mémoire de Virgile.

Pormi les admirateurs et les curieux qui se portévut sur son passage, à cette époque, se trouva un observateur , plein d'esprit et de pénetration, et dout les remarques, euvoyées à Paris, furvat insérées dans un journal, en décembre 4797. On y lissit : » J'ai vu avec un vil intérêt et une extrême attention cet homme extraordinaire qui n fait de si grandes



choses, et qui semble annoncer que sa carrière n'est pas terminée. Je l'ai trouvé fort ressemblant à son portrait, petit, mince, pèle, ayant l'air futigate, units non mudule, comme on Ir alit, Il n'ai paru qu'il cevanita avec plus de distraction que d'intérés, qu'il était plus coupé de ce qu'il perseit que de ce qu'in lut dissit. Il y a beuncoup d'esprit dans su plysisionomie; ou y remorque un air de méditation habitaelle qui ne révière rien de ce qui se pusse dans l'aibrieur. Dans cette lête pensante, dans cette dans forte, il est impossible de ne pas supposer que'upes pensées hamilés, qui influentavatur lut destincée l'Europe, «

En traversant la plaine de Morat, où les Suisses exterminèrent l'armée de Charles-le-Téméraire, en 4456, Lannes voulnt dire que les Français d'anjourd'hai combottaient mieux que cela. « Dans ce temps-là, inter-rompit brusquement Napoléon, les Bourgaignous n'étaient pas des Français.»

Arrivé à Basadi, Napdém s'apreçut bleubl' que son nouveau poste ne la cinvariant inallement. Céviat à Paris, au cettre de mouvement politique, ou à la tête de son armée, que cet homme proaligieux prouvait desormais trouver une place digue de la M. Ján lis in 'en tya besoin de reclamer son retour dans la engislac; une lettre du Directoire l'y appela. M. de Bourrieuxe, son serviciarie, qui ne cannássait pas encore sa tradation de la liele des émigrés, eralganis de l'accompagner et voulait rester en Allemagne, - Veroz, jui die Bomagnére, passes le Bluis sans crainte; ils ne vous armeheront pas d'auprès de moi; je réponds de vous, »

La réception de Supoiéon la Paris fut lette qu'il de-suit l'attendre de la forur universeite pose se huits fuis avaient requise à nonne. Le Directoire, organe officiel et obligé de la recomaissance nationale, dissinuale se erainte et as jalonsie, pour donner une féde brillante au comquerant de l'Italie, dans l'reviente du Lucembourg, Ce foit Talleyrand qui présental le hieras san directeurs, et il prononça, a cette coession, un discours qui repristral pe laus archet et le plus pur républicamisme. « On doit remarquer, dil-11, et pout-être avec quedque surprise, lous mes fedirs en ce noment pour expluiere, rour attieure presponde la gioire de Bomparte; il ne s'en offensere pass. Le dirai-je-2 jui craint un instant propulité, mais je m'abassie à la grandure presoundle, join de porter prépublié; mais je m'abassie à la grandure presoundle, join de porter atténite à l'égalité, en est le plus bout triomphe; et dans cette journée mes, es résultésien francis doivent tous se l'ouver ples rambs. Napoléon répoudit, et, dounant pour la première fois à la nation française le titre de GRANDE, il s'exprima en ces termes :

- « Citoyens directeurs,
- Le peuple français, pour être libre, avait les rois à combattre.
   Pour obtenir une constitution fondée sur la raison, il y avait dix-
- huit siècles de préjugés à vainere.

  « La constitution de l'an m et yous avez triomobé de tous ces obsta-
- cles.

  » La religion, la féodalité et le royalisme ont successivement depuis vingt siècles gouverné l'Europe; mais, de la paix que vous venez de
- conclure, date l'ère des gouvernements représentatifs.

  » Vous êtes parvenus à organiser la GRANDE NATION, dont le territoire
  n'est circonserii que parce que la nature en a rosé elle mème les limites.
- n'est circonscrit que parce que la nature en a posé elle-même les limites.

  \* Vous avez fait plus.

  \* Les deux plus belles parties de l'Europe, jadis si célèbres par les
- « Les deux plus belies parties de l'Europe, jodis si celebres par les sciences, les arts et les grands hommes, dont elles furreit le berceau, voient avec les plus grandes espérances le génie de la liberté sortir des tombeaux de leurs ancêtres.
  « J'ai l'honnour de vous remettre le traité signé à Campo-Formio, et
- ratifé par sa majesté l'empereur,

  Lorsme le bonheur du neuvle français sera assis sur les meilleures
- Lorsque le bonheur du peuple français sera assis sur les meilleures lois organiques, l'Europe entière deviendra libre,
- Il y avid quelque modestic, de la part du figicatieur de Passeriano, à faire sinà homera au Directaire de herodusion de la pias, Mais les convenances exigientel cel hommage officiel, et ceux qui le requerd for farrent pas pius dupes que cetui qui se crut obligé de le rendre. Na-poicon, des rette cipque, «Cédat mis, de fait, à la place du gauvernement de la république, vid-à-vis de la diplomatic européenne. Il personnialit de la république. Vid-à-vis de la diplomatic européenne. Il personnialit in la rista de la rista del rista de la rista de la rista del rista de la rista del rista de la rista del rista de la r

était venu d'apaiser le fanatisme révolutionnaire dont il avait compris autrefois la nécessité et ressenti les inspirations. Dans les négociations avec le roi de Sardaigne, avec le pape, avec l'empereur, il se montra animé de cet esprit de conciliation et de tolérance qui distingue les hommes supérieurs aux exigences et aux passions des partis. Mais ce fut surtout dans les conférences qui amenèrent le traité de Campo-Formio qu'il s'efforca de présenter aux rois de l'Europe la république française comme un ennemi généreux, qui n'avait point de haines aveugles, et dont les principes et les conseils n'auraient rien de menacant désormais pour les gouvernements étrangers. Il l'a déclaré lui-même à Sainte-Hélène . « Les principes qui devaient régler la république, a-t-il dit, avaient été déterminés à Campo-Formio : le directoire y était étranger, « Et telle était la puissance réelle qu'exerçait cet homme, que le Directoire, dont il avait ainsi méconnu l'autorité suprême et usurpé les fonctions , n'osa pas lui demander compte de ses mépris et de son audace, et qu'il lui adressa solennellement, par l'organe de son président, les flatteries les plus pompeuses, « La nature , avarc de ses prodiges , dit Barras en répondant au général, ne donne que de loin en loin de grands hommes à la terre; mais elle dut être jalouse de marquer l'aurore de la liberté par un de ces phénomènes, et la sublime révolution du peuple français. nouvelle dans l'histoire des nations, devait présenter un géuie nouveau dans l'histoire des hommes célèbres. » Cette adulation , imposée à l'envie par l'influence de l'opinion publique, indique toute la hauteur de la position que Napoléon avait conquise; et il est remarquable que le chef du gouvernement républicain se soit eru obligé de parler à un simple général, son subordonné, comme lui parla plus tard. dans le même lieu, le président de son sénat, ou le premier de ses servitcurs.

Les Parisiens se montrévent oublieux; le vainqueur d'Arcole avait direlé e intiratique de vendémiaire. Portout of Napodo parasissai, il, éduit l'objet des plus vives acelumations. Au théâtre, le parterre et les loges le demandaient à grands cris, des qu'on le savait dans la selle. Ces démonstrations, si flatleuses pour son amour-propre, paraississaire cependant le gêner; il dit une fois: « Si J'avais su que les loges fussent ainsi découvertes, je ne serais pas venn. « A part e le désir de voir un opéra-comique qui attirait alors la fond, et dans lequel jouaient madame Saint-Aubin et Ellevion, il en fit demander la représentation.

sous cette modeste formule: « Si cela était possible; « et le directeur répondit adroitement qu'il n'y avait rien d'impossible pour le vainqueur d'Italie, qui, depuis longtemps, avait fait rayer ce mot du dictionnaire.



Malgre l'empresseuent universet dont il ciui l'objet, Napoléon, sans se hisser enivrer par l'encens qu'on lui proliguait, et jugent as position avve calme et sang-froid, craignit qu'une trop longue inaction ne fit perdre le souvenir de ses anciens services et n'attiédit l'exaliation de ses admirateurs. « On ne conserve à Paris le souvenir de rien, dissid-il. Si je reste longtemps sans rien firir, è sais perdu. Une renommée dans celte reste longtemps sans rien firir, è sais perdu. Une renommée dans celte l'existent de l'e grande Bab) one en remplace une autre; on ne m'aura pas vu trois fois au speciode qu'on on me regradrea plus: aussi in'rai-que renzemel. Puls itrépétait le mot de Cromwel, quand on lui faisait remarquer combien sa présence excitait l'eulhousissme : - Bab! le peuple se proferait avec autant d'empressement au devant de moi, si j'allais à l'echafaul. - Il refuss une représentation d'apparat que lui offirit l'administration de Pofors; si l'allait plus au spectede qu'en loss griffles.

Il y est, dès celte époque, des complois contre sa personne. Une femme le fit prévein qu'on vouidit l'empoisonner son arrêta l'individu qui vint lui donner cet avis , et on le conduisit , accompagné du juge de pais de l'arrondissement, cher la femme d'oir l'avertissement entit parti. Ou trouva cette malbuerusea beigné dans son sang les sassasses, instruits qu'elle avait entendu et dénoncé leurs infames projets, tenferent des debarrosses de son fémoriganep en un nouveau crime.



Écarté du Directoire, Bonaparte voulut se faire admettre dans l'Insti-

tal, quoiqu'il lai fallati tout autre chose que des occupations scientifiques ou des passe-temps littéraires. Il fut reçu en remplacement de Carnot, que le 18 fructidor avait atteiut, et ilt partie de la clusse des sciences et des arts. La lettre qu'il 'écrivit au président Camus est trop remarquable pour que nous en la doutions pas ici en eutre.

### « Citoyen président,

- Le suffrage des hommes distingués qui composent l'Institut m'honore.
- » Je seus bien qu'avant d'être leur égal je serai longtemps leur écolier.
- » S'il était une manière plus expressive de leur faire connuitre l'estinte que j'ai pour vous, je m'en serviruis.
- $\times$  Les  $\mbox{\sc Vraies}$  conquêtes , les seules qui ne donnent aucun  $\mbox{\sc regret}$  , sont celles que l'on fait sur l'ignorance.
- » L'occupation la plus honorable comme la plus utile pour les nutions c'est de contribuer à l'extension des idées humaines,
- » La vraie puissance de la république française doit consister désormais à ne pas permettre qu'il existe une scule idée nouvelle qui ne lui appartienne.

# - BONAPARTE. -

Ce langage écit admirable dans la bouche d'un homme qui étal pareun au sommet de la gloire par des travaux perments ullitaires. Mais Napoléon était jaloux de montrer qu'il n'était jas avouglé par la fortune par l'experiment du métier. Dour navire à l'étaitou que sou gaine ambilieux avait aperque, et vers laugelte il portait as pensée avec arriorr et preséverame, il avait beavin de labors voir en lui plus qu'un grand capitaine infulair de ses succès, et dispasé à n'apprécier que l'art de la grante, la sécure et le courage des camps. Il lui importait que la grande untion, ette reine du monde sur laquelle il vonduit régner lui-nième, s'accontantait à le regardere comme le bas capible, nou-seclement de la défender par les armes, mais aussi de protège le développement de ser sichosses intellectuelles el l'avocrées du patronage miverage qu'elle exerçait autant par sa supériorité morule que pur sa prépondérance militaire.

Mais le moment était-il veun de faire éclater les prétentions secrètes qu'il nourrissait depuis la campagne d'Italie? Napoléon ne le pensa pas, et dès lors il dut souger à sortir au plus vite de l'oisiveté qui risquait de compromettre, sinon de dévorer rapidement, sa vaste renommée.

Le départ pour l'Égypte fut donc résolu. Le Directoire s'y prêta, parce que sa prévoyance peu lointaine, et qui n'embrassait que les dangers du lendemain, lui faisait désirer l'éloignement de l'illustre guerrier, sans réfléchir que de nouveaux triomphes ne feraient qu'éblouir de plus enplus la nation, et qu'accroltre, par conséquent, la popularité qu'il redontait, Bonaparte, qui avait conçu le plan, en prépara seul l'exécution, et se chargea d'organiser toute l'armée expéditionnaire. Ce fut lui aussi qui forma et choisit les diverses commissions de savants et d'artistes qui devaient suivre nos troupes pour faire servir les sucrès de nos armes aux progrès de la civilisation. Quand on lui demanda s'il resterait longtemps en Égypte, il répondit : « Peu de mois , ou six ans ; tout dépend des événements. » Il emporta avec lui uae bibliothèque de camp, composée de volumes in-48, en livres de sciences et arts, géographie et voyages, histoire, poésie, romans et politique. On trouva dans son catologue: Plutarque, Polybe, Thucydide, Tite-Live, Tacite, Raynal, Voltaire, Frédérie II, Homère, Le Tasse, Ossian, Virgile, Fénelon, La Fontaine, Rousseau, Marmontel, Le Sage, Goëthe, le Vieux-Testament, le Nouveau, le Coran, le Védam, l'Esprit des Lois, la Mythologie.

A la welle de quitter Paris, un deiméé de Bernadotte avec le cubinet univiènei, nu sajet du drepour tricolore que l'ambasadeur français avait arboré sur son blôde, et qui avait été, insulté par la populace de Vienne, billit retenir Bonaparie en Europe, le Directoler voudit oblenir ven-genace de cet outrage au prix d'une nouvelle guerre, que le vainqueur de l'Italia unait conduite. Mais ceit-a, dont cette nouvelle direction dé-rangeni les vues, dit remarquer avec raison - que c'était à la politique à pauvener les incluéntes, et non pas an inclénte à gouverner la politique, « Le Directoire dut céder à une observation aussi frappante de justesse, et Rayolco ut schemin une ser Toulon.

Arrivé, le 8 mai 1799, dans exte ville qui fut leberceu de sa renommée et de sa giorie, Bonaparte apprii que la législation devaceineme que l'émigration avait provoquée contre etle, et que le 18 fractior avait remise en vigueur, répandait encore le deui dass la neuvième division milistire. N'ayall poist d'ordres à donner, comme général, dans un payqui n'était pas sous son commandement, il écrisit, comme membre de l'Institut national, aux commissions militaires du Milo, pour les exborter à prendre conseil de la clémence et de l'Immanité dans leurs arrèts.

- J'ai appris avec la plus grande doubeur, leur dit-il, que des vicillards àgés de soitante-dit à quatre-vingts ans, de misérables femmes enceintes ou environnées d'enfants en has âge, avaient été fusillés comme prévenus d'émigration.

- » Les soldats de la liberté seraient-ils donc devenus des bourreaux!
- » La pitié qu'ils ont portée jusqu'au milieu des combats serait-elle done morte dans leurs cœurs?
- » La loi du 49 fructidor a été une mesure de salut public. Son intention a été d'atteindre les conspirateurs, et non de misérables femmes et des vicillards cadues.
- et des vicillards cadues.

  " Je vous exhorte donc, eitoyens, toutes les fois que la loi présentera à votre tribunal des vicillards de plus de soixante aus, ou des femmes, de déclarer qu'au milieu des combats vous avez respecté les vicillards
- et les femmes de vos ennemis.

  « Le militaire qui signe une sentence contre une personne incapable de porter les armes est un lâche. »

Cette généreuse démarche sauva la vie à un vieil émigré que la comission toulonnaise allait envoye à la mort. Il est beur de voir ainsi un sodat, abilité à faire coaler le saug humais sur les champs de baille, recommandre à des oddats de respecter ces ang dans la falibase inoffensive de la vieillesse et de la fenune; il est beun de le voir, lui, le premier des guerriers, rappeler les gens de guerre à l'humanilé, et s'apprent, dans sex estructions philauflersjoues, on sur seno provoir ou sa célébrité militaire, mais sur les titres que su capacité rationnéle, que ses latents, ses commissiones et set tervaux puellques din offa dobtenir. Il ya dans cette lettre de Bonaparte, membre de l'institut, aux comissiones militaires du Midi, un settine the ne prodoi de la subordination nécessaire du glaive à la pensée, dans la grande œuvre du progrès social.

Lorsque tout fut prêt pour l'embarquement, et que le départ parut prochain, Napoléon adressa à son armée la harangue suivante :

- « Officiers et Soldats,
- Il y a deux ans que je vins vous commander: à cette époque, vous étiez dans la rivière de Gênes, dans la plus grande misère, manquant de tout, ayant sacrifié jusqu'à vos montres pour votre subsistance récipro-

que; je vous promis de faire cesser vos misères; je vous conduisis en Italie; là, tout vous fut accordé... Ne vous ai-je pas tenu parole? « Les soldats répondirent par le cri général : « Oui! »



Napoléon reprit :

« Et bien! apprenez que vous n'avez point encore assez fait pour la patrie, et que la patrie n'a point encore fait assez pour vous.

» Je vais actuellement vous mener dans un pays où, par vos exploits futurs, vous surpasserez ecux qui étonnent aujourd'hui vos admirateurs, et rendrez à la patrie des services qu'elle a droit d'attendre d'une armée d'invincibles.

RISTOIRE » Je promets à chaque soldat qu'au retour de cette expédition il aura de quoi acheter six arpents de terre.

· Vous allez courir de nouveaux dangers, vous les partagerez avec vos frères les marins. Cette arme, jusqu'ici, ne s'est pas rendue redoutable à nos ennemis; leurs exploits n'ont point égalé les vôtres; les ocensions leur ont manqué; mais le courage des marius est égal au vôtre : leur volonté est celle de triompher; ils y parviendront avec vous.

» Communiquez-leur cet espoir invincible qui partout vous rendit victorieux; secondez leurs efforts; vivez à bord avec cette intelligence qui caractérise des hommes purement animés et voués au bien de la même cause : ils ont, comme vous, acquis des droits à la reconnaissance nationale, dans l'art difficile de la marine.

» Habituez-vous aux manœuvres du bord ; devenez la terreur de vos ennemis de terre et de mer; imitez en cela les soldats romains, qui surent à la fois battre Carthage en plaine et les Carthaginois sur leurs flottes. »

Les cris de « Vive la république! » furent la réponse de l'armée.



Joséphine avait accompagné son mari à Toulon, Bonaparte l'aimait

avec passion. Leurs adieux furent des plus touchants. Ils pouvaient craindre que leur séparation ne fût éternelle, en songeant aux hasards que le général allait courir. L'escadre mit à la voile le 19 mai.





## CHAPITRE VII.

Conquête de l'Égrate.



n sortant de Toulon, l'escadre se dirigen vers Malle. Un soir que l'on voguait sur la mer de Sicile, le secrétaire du général en chef crut apercevoir, par un bean soleil couchant, la cime des Alpes, Il fit part de sa découverte

à Bonaparte, qui ne répondit que per un geste d'inevéstidité, Mais l'amiral Brueyx, ayant pois sa lorgentet, déclara que Bourrienne avait très-bien vu. Alors Bonaparte de s'évrier : « Les Alpest » El après un moment de profonde méditation et de réverie, il ajouta : « Non, je ne puis voir sans émotion la terre de l'Italie! Voilà l'Orient; j'y vais. Une entreprise périlique m'apoelle, Ces monds dominent les plaines ou j'ai eu le bonheur de conduire tant de fois les Français à la victoire. Avec eux , uous vaincrons encore. »

Pendant la traversée il se plaisait beaucoup à converser ave les sasants et les généraux qui l'accoupognaient, parlant à chacun de l'objet de ses goûts et de ses études. Avec Monge et Berthollet, qu'il uppeint souvent auprès de lui, il s'entréenait des sciences exactes et même de métaphyssique ou de politique. Le séeném Clafarell Bandap, qu'il estimuit et affectionnait d'une manière particulière, hit procurnit aussi de journaitères distructions pur la vivaeité de son esprit et le clearme de sa couversation. Après le diret, il lainait à poser des questions difficiels au couversation. Après le diret, il lainait à poser des questions difficiels au



les plus graves matieves, et à laucer les une coutre les autres des uterbacultures qu'il désignait, soit pour apprendre à les jages, soit pour s'instruire lai-même, et é ééait toujours an plus habie, à cetui qui soutnuit le plus injectivement le paradonal et l'aburter, qu'il donnait la préférence. Ces discussions n'avaient donc pour lui qu'une valeur d'exerciére rationnel ou de gymnustique infellerulele. Il ainnait nous à mettre en jeu le double prodéleme de l'âge du monde et de sa destruction probable. Son imagination et su pensée ne se Irouvaient à l'aise que sur de larges ou de sublines dounces. Après une anxigation tranquille de ving jours, I cesafre française parti, le 10 juin, Jeant Malte, qui e laissa occuper sans résisance; ce qui fit dire par Cafaretti à Bonquarte, après la visite des fortifications : Ma fai, mon général, nous sommes bien heureux qu' 2) ai ce quelqui un dans la ville pour nous et ouvrir les portes. «Napoléon a pourtant dis à Sainta-Hélène qu'il cit dér checuble de cette conquète à des intelligences particulières. «Cest dans Mantone, a -1-il dit, que je pris diffusit, c'est les giornes traitement emptoyé sur Wennaver qui ne valut la sounission du grand-maltre et des cheuilers. » M. de Bontrénne affirme an contraire que les clevaliers (nevuel livrés.

quoi qu'il er soil, Bomporte ue s'arrèta que peu de jours à Malle. La folde eingla ves Candle, qui fut recombe le 39 juin, et entre débour qui trompa Neison, et qui l'empéan de rencontrer l'expédition française destant Alexandre, comme il l'avai écalel. Ce fa très-bervare pour l'armé française, com el l'avai écalel. Ce fa très-bervare pour l'armé française, cor Bruey, déclarait qu'avec dix usisseaux seulement l'armé majois auxil pour lui tottes les chances de sectios. « Dieu evaille, dissibil souvett avec un profond soupir, que nous passions sans recondrer les Anchais! »

A vant de toucher la côte africaine, Bomparte voolat s'adresser une fois encore à ses soldats, pour récbauffer leur enthousiasme par la perspective d'une proclusine et vaste conquête, et pour les prémunir contre les dangers du découragement et de l'indiscipline. Voici la fameuse proclamation qu'il leur fit en etde circonstance:

- BONAPARTE, MEMBRE DE L'INSTITUT NATIONAL, GÉNERAL EN CHEF.
   A bord du lobrent, fe 4 monidor an va.
  - » Soldats,
- » Vous allez entreprendre une conquête dont les effets sur la civilisation et le commerce du monde sont incalculables. Vous porterez à l'Angleterre le coup le plus sûr et le plus sensible, en attendant que vous puissiez lai donner le coun de mort.
- » Nous fevons quelques marches fatigantes; nous livrerons platieurs comparisons dans toutes nos eutreprises; les destins sont pour nous. Les heys manuclucis, qui favorisent exclusivement le connecree angleis, qui out ocuvert d'avanies nos négociants, et qui tyramisent les matheureux hostitunts du Nil, quelques jours après notre arrivée n'existeront plus.

- Les jeugles avec lesquels nous allous vivre sont malumelants: leur permier article de loi et olivalité : il 18 y a par d'autre Dier que Bien, et Minhomet est son prophète. » Ne les contreolisez pas; agissez avec eux comme nous nous agi avec les julis, avec les Talleites; apre de segurab pour leurs mupiles, pour leurs innaise, comme rous en avec up pour les rabilises el se éviepues; avez pour les civrémoires que present IX-M coma, pour les moquées, la même todérience que vous avec ues pour les couvents , pour les synapques , pour li religion de Moise et de Jesse-Christ.
- Les légions romaines protégeuient toutes les religions. Vous trouverez ici des usages différents de ceux de l'Europe : il faut vous y accoutumer.
- Les peuples chez lesquels nous allons entrer traitent les femmes différemment que nous; mais, dans tous les pays, celui qui viole est un monstre.
- Le pillage n'enrichit qu'un petit nombre d'hommes, il nous déshouore, il détruit nos ressources, il nons rend ennemis des peuples qu'il est de notre intérêt d'avoir pour nmis.
- La première ville que nous allons rencoutrer a été bâtie par Alexandre; nous trouverous à chaque pas de grands souvenirs dignes d'exciter l'émulation des Français.

A la suite de cette proclimation, Bonaparte publis un ordre du jour qui portait peine de nort contre toui individu de l'armée qui pillerait, violerait, mettrait des contributions, ou commetrait des extensions quecouques. Il resultà les corps responsables des excés de seen de leurs membres que la camaraderie militaire aurait voulu soustraire à l'application de cette relocutable pénillé. Les chels échiet mais soumis à une responsabilité qui devait activer leur surveillance et glimaler leur sévérité.

Toute exter rigidité prudente était d'ailleurs insière des Bonnius, que Bonaparte rappelle si sinstement dans as prochamistos. Mise e qu'il y a vide de verianeut nouveau dans cette pièce remarquable, counne dans la piapart de celles que l'expédition d'Expédition d'avait le territoire, ne va point, aux les traces de ses devantées, rechrecher dans des tittes promiques ou territaites l'apput de la vantées, rechrecher dans des tittes promiques ou territaites l'apput de la superstition, de la vauité ou de la peur, mais qui affecte au contraire de considérer comme son premier titre au respect et à la confiance des nations sa qualité de membre d'une institution académique, dont l'autorité ne repose que sur l'influence pacifique de la pensée et de la raison lumaine. Alexandre s'était annoncé, en Égypte même, comme fils de Jupiter; César avait voulu descendre aussi des dieux par Ascagne; Mahomet s'était présenté en prophète, tout en agissant, dans l'exercice de son apostolat, comme un soldat farouche, et en donnant an plus redoutable de ses lieutenants le surnom de l'Épée de Dieu. Attila se fit appeler le fléau de Dieu; et la divinité elle-même, dans le moven àge chrétien, comme dans l'antiquité païenne, recut pour principal attribut, de la part des théologiens et des poëtes, le dépôt de la foudre, le commandement des armées et la direction des batailles. Bonaparte comprenait trop bien le siècle dont il était la plus brillante expression, et sur lequel il devait exercer l'omnipotence du génie, pour s'entourer d'autres prestiges que de ceux que de grands talents et de grands succès peuvent cufanter; et comme s'il eût voulu témoigner d'une manière éclatante et par son propre exemple que le progrès social, annoncé par les philosophes et accueilli par les peuples, consistait dans la subordination progressive du glaive à la puissance civilisatrice des arts, du commerce et de la science, il place, lui, le premier des guerriers, chez la nation la plus belliqueuse de la terre , sa qualité de général en chef après celle de simple académicien ; il met en tête de ses lettres officielles et de ses proclamations : Bonaparte, MEMBRE DE L'INSTITUT NATIONAL.

La flote arriva le \*f' juillet devant Alexandrie. Nebon y cluit deux jours angarvaunt, et, aurgivé où py sa recoutrer l'expédition française, il supposa qu'elle avait gande les côtes de Syrie, pour déburquer à Alexandrette. Bannparte, instruit de son apparition, et prévoyant son prochaia retour, résolut d'effectuer inmédialement le deburquement de son arnèe. L'autral Brueys y trovault des inconvoients et s'y op possid totules ses forces. Bonaparte insista, et il t valair son commundement supréme. « Amirat, diét dè Brueys, qui demandait un rétart de douze heures seitement, nous a l'avais pas de deups à perfèc, la Fortuue ne me donne que trois jours ; si je n'eu profile pas, nous sonnes perdas. »

L'amiral dut céder, heureusement pour sou escadre; car Nelson, ne l'ayant pas trouvée dans les parages où il l'avait cherchée, ne tardu pas à revenir vers Alexandrie. Mais c'était trop tard ; la ténacité et la promptitude de Bonaparte avaient sanvé l'armée française, qui était alors entièrement à terre.

Le débarquement out lieu dans la nuit du 4" au 2 juillet, à une heure



du matin, au Marabout, à trois lieues d'Alexandrie. On marcha aussitôt sur cette ville, dont les remparts furent escaladés. Kléber, qui commanda l'attaque, fut blessé à la tête. Cette conquête ne coûta du reséque peu d'efforts, et ne fut suivie d'aucun excès : il n'y eut ni pillage, ni meurire dans Alexandrie.

Au moment de mettre pied à terre , Bousparte écrivit la lettre suivante au pacha d'Égypte :

« Le Directoire exécutif de la république française s'est adressé plu-

sieurs fois à la Sublime-Porte pour demander le châtiment des beys d'Égypte qui accablaient d'avanies les commerçants français.

Mais la Sublime-Porte a déclaré que les beşs, gens capricieux et avides, n'écontaient pas les principes de la justice, et que non-seulement elle n'autorisait pas les insultes qu'ils faisaient à ses bons et anciens amis les Français, mais que même elle leur d'atit sa protection.

» La république française s'est décidée à envoyer une puissante armée pour mettre fin aux brigandages des beys d'Égypte, ainsi qu'elle a été obligée de le faire plusieurs fois dans ce siècle contre les beys de Tunis et d'Alger.

 Toi, qui devrais être le maitre des beys, et que cependant ils tiennent au Caire sans autorité et sans pouvoir, tu dois voir mon arrivée avec plaisir.

avec plaisir.

Tu es sans doute déjà instruit que je ne viens point pour rien faire contre le Koran ni le sultan; tu sais que la nation française est la seule

» Viens donc à ma rencontre, et maudis avec moi la race impie des

et unique alliée qu'ait en Europe le sultan

En entrant dans Alexandrie, il s'empressa de publier une proclamation aux habitants; elle était aiusi conçue:

 BONAPARTE, MEMBRE DE L'INSTITUT NATIONAL, GÉNÉRAL EN CHEF DE L'ABMÉE FRANÇAISE.

» Depuis assez longtemps les beys qui gouvernent l'Égypte insultent à la nation française, et convrent ses négociants d'avantes; l'heure du châtiment est arrivée.

» Depuis longtemps ees ramassis d'esclaves, achetés dans le Caucase et la Géorgie, tyrannisent la plus belle partie du monde; mais Dieu, de qui dépend tout, a ordonné que leur empire finit.

- Pouples de l'Ésp ple, on diren que je viens pour dérainre votre relien que le croyer par létoporder que je viens vons restiture von dreits, punir les usurpateurs, et que je respecte plus que les manuclucks Dien, pour peoplée et le Korem. Dité-eller que tous les boumes sont égans, devand Dien ja sagosse, les talents et les vertus mettent esculs de la difference cutre en. Cr, quelle sagosse, quest lauteut, equites vertus distinguent les manuclucks, pour qu'ils nient exclusivement tout ce qui rend la vie aimalle et douce?

- » Si l'Égypte est leur ferme, qu'ils montrent le bail que Dieu leur en a fait. Mais Dieu est juste et miséricordieux pour le peuple.
- Tous les Égyptiens seront appelés à gérer toutes les places; les plus sages, les plus instruits, les plus vertueux, gouverneront, et le peuple sera heureux.
- Il y avait jadis parmi vous de grandes villes, de grands canaux, un grand commerce; qui a tout détruit, si ce n'est l'avarice, les injustices et la tyrannie des mamelucks?
- « Cadis, cheiks, innans, schorbadgis, dities au peuple que nous sommes amis des vruis musulmans. N'este-ep son sou qui avoss dérruit le pape, qui dissit qu'il failait faire le guerre aux musulmans? N'est-ce pas nous qui avons dérruit les chevaliers de Malte, parce que ceis-nessés erroyaient que Dieu voulait qu'ils fissent la guerre aux musulmans? N'est-ce pas nous qui avons été dans tous les siécles les amis du grand-ségicuer (que Dieu accomplisse ses désirs!) et l'ennemi de ses ennemis? Les manuelues, au noutraire, ne se son-liè pas révolés contre l'autorité du grand-ségicur, qu'ils iméconnaissent encore? ils ue suivent ne leurs caoriers.
- ¿Trois fois heureux ceux qui seront avec nous! ils prospéreront dans leur fortune et leur rang. Heureux ceux qui seront neutres! ils auront le temps d'apprendre à nous conneitre, et ils se rangeront avec nous. Mais malheur, trois fois malheur à ceux qui s'armeront pour les mamelacks et combattront contre nous! Il n'y aura pes d'espérance pour eux : ils ociriont. »
- Bonaparte, après avoir confid à Kicher le commandement d'Atesandrie, quitte cette place le J initée, premant la route de Damanhour, à travers le désert, oi la fain, la soif et une chaleur aceablante l'irentéprouver à l'armée des souffrances inouies auxquelles beaucoup de soldats auxcombèrent. On trouva quelques soufagements à Damanhour, oi Bonaparte établit son quartier-général chez le check, vieillard qui affectuit la pourvede, pour se mettre à couvert des casactions que les apparences de la richesse lui auraient affirées. Il continue à marcher sur le Caire, et, en quatre jours, j' ent bâut les mamellocks à Ramanhie, èt détruit is flottille el la cavalerie des lesps à Chébreisse. Dans ce dernier combat, le général en clef avait dopé l'ordre de babulle en carriers coupte lesquels la cavalerie ennemie vint se briser, malgré l'audoce de son staque et

#### BISTOIRE

122

chef de division Pérée, attaqué par une force supérieure, changes une

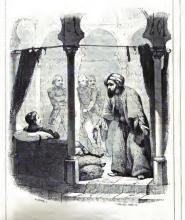

position périlleuse en un succès éclatant, les savants Monge et Ber-

tholet rendirent des services essentiels en combattant en personne l'ennemi



Ces divers avantages, remportés sur les Arabes, ue furest que le prélude d'un triconple plus complet, qui ouvrit les portes de Caire à l'Eramér française. Vers la fin de juillet, elle se trouva en présence de Moural-Bey, et au goid des pyramides. Cest à que Bonaparte, inspiré à la vue de ces antiques et gigantesques monuments, s'écris, au moment de livrer la batallie : Soldais, vous alles combattre les dominateurs de l'Egyple; songez que du haut de ces monuments quarante siècles vous contemplent!

Quarante siècles contemplaient en effet les Français du haut des pyramides! quarante siècles, dont le preunier avait vu jeter les fondements de ces immenses tombes royales par les mains serviles des castes égyptiennes, et dont le dernier voyait conquérir, an profit de la civilisation, ces monuments de la servitude antique, par les mains libres des citoyens français! La courte harangue de Napoléon indiquait toute la distance qui



séparait les fondateurs des compérants: les uns, lyrans ou sedares par la missance; les autres, tous libres et guns, chefs ou soldats, sedan lour mérile. Des Pharmons, maîtres absolus et oppresseurs de tribus hérédibieres autres domnies aux travaux les plus durs et l'oxistence le plus abjecte, au général qui vient dire aux Egyptiens que « tous les hommes sontégans devant Deu, « et qui leur amnonce le règne exclusif des talents et des vertus, il y a une châne non interrompue de porgrés funts et pénibles, dont le premier anneau touche à la première pierre des pyrmides, posée par la misère héréditaire, et le dernier à la proclamation du guerrier qui ne reconnaît qui la sagesse et à la capacité le droit de commander aux hommes, ci qui se montre plus jatoux et plus fier de la prépondérance de ses lumières que de la puissance de son cipée. La dissal aux sadoits de la république que quarante siécles les contemplent, aions qui listo ofte nine cet qui lis vont combattre les tribus qui ont recueilli les dêris de l'estedarças natique, Bonaparte excite vivement l'ardeur de ses troupes à conserver et à écharde les blenités d'une évillastique qui a codté à l'humanité quatre mille ans d'efforts et de sacrifices. Du reste, ces fémois misponsate de mysériens xe fureur pas attesés en vaix l'armé française répondit par une victoire complète à l'invocation clouvette de son cérérol.

La bataille a reçu le nom d'Embabeh, du village près duquel elle se donna. Les Mamelucks y furent écrasés après un combat opinitère, qui dura dix-neuf heures. Voiei le récit de cette lutte acharnée et terrible, tel que le vainqueur se chargea de l'écrire lui-même.

### BATAILLE DES PYRAMIDES.

- Le 5, à la pointe du jour, nous rencontrâmes les avant-gardes, que nous reponssâmes de village en village.
- A deux heures après midi, nous nous trouvâmes en présence des retranchements de l'armée ennemie.
- » J'ordonnai aux divisious des généraux Desaix el Reynier de predier position sur la droite entre Diyze de Efnababe, de manière à couper à l'euvenai la communication de la Haute-Égypte, qui était sa retraite naturelle. L'armée était rangée de la même monière qu'à la bataille de Chebreisse.
- » Dès l'instant que Monrod-Bey s'aperçut du mouvement du général Desaix, il us récult à le charger, et il evroya un de ses bey les plus hraves avec un corpa d'élite qui, avec la rapidité de l'éclair, charges les deux divisions. Ol ne laissa approcher jusqu'à ciapune pas, et on l'accueilli par une grêté de balles et de mitraille, qui en fit tomber un grand nombres sur le champ de batalite. Ils se jetérent dans l'intervals que formainent les deux divisions, où ils furent reçus par un double feu qui sebres leur déclair.
  - » Je saisis l'instant, et j'ordonnai à la division du général Bon, qui

était sur le Nil, de se portre à l'attaque des retranchements, et au général Vial, qui commande la division du général Menou , de se porter entre le corps qui venait de le charger et les retranchements, de manière à remplir le triple but, d'empécher le corps d'y rentrer , de couper la retraite à ceuli qui les occupait, et enfin, s'il était nécessaire , d'attaquer ces retranchements par la zanche.

« bès l'instant que les genéraux Vial et Bon farent à portée, ils ordonnèrent aux premièrer et troisème divisions de chaque bataillon de se ranger en colonose d'attaque, tandis que les deuxième et quatrième conserveraient leur même position, formant toujours le bataillon carré, qui ne se truvavait plus que aux trois de hauteur, et s'avançait pour soutenir les colonose d'attaque.

« Les colonnes d'attaque du guieral Boa, commandres par le brave guieral Ramona, es jettevant sur les retrandementa sur celur implêtosité ordinaire, malevi le feu d'une assez granda quantité d'artillere, lonque les manedacts firent une charge; ils sortirent for serbanchements au grand galop. Nos colonnes current le temps de faire balte, de faire front de toas celés, et de les recevoir le baionantes au bout du fissit, et par une gréle de balles. A l'instant méme le champ de bataille en fui junché. Nos troupes current biestic el mels les retrandements. Les mameducts en faite se précipitèrent avassible en foule sur leur gauder; mais un bataillo de carabiteires, sous le feu duquei fis forret obligés de passer à ciaq pas, en fit une boucherie effroyable. Un très-grand nombre es jets dont se NII, et s' pour combre a le principal de l'acceptant de

» Plus de quatre cents chameaux chargés de bagages, chiquatos pieced d'utilleris, out tombés en notes pouvri. ¿Feviable pieret des mamelecis à d'eux mille homme de cavalerie d'étite. Une grande partie des les ont été bluesés ou toés. Mourad-Bey a été blessé à la jone. Notre perte se moute à vingt ou ternite homme toire et à cent vingt blessés. Dans la mit même, la ville du Cairca à été évaceir. Toutes leurs chairques conomières, corveites, briels, et même une frégéte out dié brilée, et le 4, nos tropes sont entrées au Cairc. Pendant la mit, la populise a brûl éts maisons de bey set commis plusieurs excèse. Le Caire, qui a plus de trois cent mille habitatis, a la plus vilaine populece de monde, a Après le grand nombre de combast de de babilles que les troupes

que je commande ont livrés contre des forces supérieures, je ne m'aviserais point de louer leur contenance et leur sang-froid dans cette occasion, si veritablement ce geore tout nouvean n'avail exigé de leur part une patience qui contraste avec l'impétuosité française. S'is se fussent livrés à leur ardeur, ils n'auraient point eu la victoire, qui ne pouvait s'oblecir que par un grand song-froid et une grande patience.

» La cavalerie des mannelucks a montré une grande bravoure. Ils défendaient leur fortune, et il n'y a pas un d'enx sur lequel nos soldats n'aient trouvé trois, quatre et cinq cents louis d'or.

Totale laxe de congens-cidaidons leurs ederant et leur armement. Leurs maions nost piúvajubel. It ed follifici de voir une terre plas fertile et un peuple plus mierirales, plus ignorent et plus siruti. Ils préferent lu notinos de nos soldais à mi redu est firance; dans les villages in ne connaissent pas même une paire de ciscunx. Leurs maions sout d'un peu de boux. Ils n'out pour lout meulle qui ment de paille et deux ou trois pois de terre. Ils mangent et consomment en giesrir foir peu de choxe. Ils ne connaissent giere l'usage des mouliss, de sorte que nos avons hivonaqué sur des las innumees de blé, sans pourier avoir de farine. Nous ne nous nourrissions que de légames et de bestiaux. Le peu degrains qu'ils convertisent en faires, les les font avec des pieres; et, dans quelques gros villages, il y a des moulins que font tourner des bourds.

» Nous avous été continuellement harveise par des nuées d'Arnhes, qui sont les plus grands voleurs et les plus grands es éferits de la terre, assassiant les Turcs commte les Prançais, pronant tont ce qui leur tombe dans lex mains. Le général de highe Misreur et plusières autres aides de camp et officiers de l'état-major ont été assassinés par ces misérables, embesqués derrière des digues et donn des fossés, que leurs cacellents petits cheaux, imaliera à ordit qui étôigné a cert pas des colonnes, Le général Muireur, malgré les représentations de la grand'garde, seul, par une fatablie qu'il souveut renarquée accompagner ceux qui sont arrivés à leur dernière beure, a voolu monter sur un montieule à deux cerules pas du camp; derrière ébante trois hédonines qu'în atsassiné. La république fait une perte réelle : c'était un des généraux les plus braves que je continues.

La république ne peut avoir une colonie plus à sa portée et d'un sol plus riche que l'Égypte. Le climat est trés-soin, parce que les nuits sont frucleise. Malgré quinze jours de marche, de fatigues de toute espèce, la privation du vin, et même de tout ce qui peut alléger la futigue, nous n'avons point de malades. Le soldat a trouvé une grande ressource dans les pastèques, espèce de melons d'eau qui sont en très-grande quantité....

» L'artillerie s'est spécialement distinguée. Le vous demande le grade de général de hivision pour le général de le ché de hiviside Destining, commandant la quatrième dembr-higide le peinéral Zayonsche é stor livie conduit dans plusieurs missions importantes que je lui ai confices. L'ordonnateur Soney s'écult embrarquée su norte dictille in Nil, pour être pelus portée de nous litre passer des vivres du Deltu. Noyant que je redoublais de marche, et désirant être à nues côtés lors de la hataille, il se jete dans une chaloque canonière, et, minglée les périls qu'il avait à courir, il se sépara de la fottille. La chaloque écolonu; il fut assailli par une grande quantité d'ements, et moutre le plus grand courage; l'esse tirés-dange-reuseurent au hras, il parvint, par son exemple, à ranimer l'équipage, et à tirer la chaloque du mauvais pas où el le ététal reagnée.

» Nous sommes sans aucune nouvelle de France depuis notre départ.....

» Je vous prie de faire payer une gratification de 1,200 fr. à la femme du citoyen Larrey, chirurgien en chef de l'armée. Il nous a rendu, au milieu du désert, les plus grands services par son activité et son zele. C'est l'Officier de santé que je connaisse le plus fait pour être à la tête des ambalances d'une armée.

Le lendemain , 4 thermidor (22 juillet) , Bonaparte s'approcha du Caire, et publia la proclamation suivante :

» Peuple da Caire, je suis content de votre conduite; rous sreze hien fait deue pas preside partic ontre moi. Je suis veus pour déruire la race des maneineks, protéger le commerce et les naturels du pays. Que lous ceux qui ont peur se tranquillisert, que ceux qui se sont éloignés renteret dans leurs maisons, que la prière sit lien aujourd'hui comme à l'ordinnire, comme je veux qu'elle continue toujours. Ne craignez rien pour vos families, vos maisons, vos propriétés, et surtout pour la reisgion du prophète que j'aime. Comme il est nregar qu'il y aid des hommes chargés de la police, afiu que la tranquillité ne soit point troublée, il y aura nu divan, composé de sept personnes, qui se réunirout à la moquée de Ver; il y en aura toujourné deux prés du commandant de la place, et quatre servout occupées à maintenir la tranquillité publique et à veiller à la police. »

Bonaparte entra , le 24 juillet , dans la capitale de l'Égypte. Le 25, il



écrivit à son frère Joseph, membre du conseil des cinq-cents :

« Tu verras dans les papiers publies, lui di-il, les bulletins des balations de la comptiele de l'Expte, qui a été assez disputée pour ajoutere accer em feuille à la poire militaire de cette armée. L'Expte est le pays le plus riche en blé, rix, légumes, viande, qui existe sur la terre. La barbarie est à son comblé. Il n'y a point d'argent, pas même pour soldre les troupes. Le peux être et France dans deux mois.

» Fais en sorte que j'aie une campagne à mon arrivée, soit près de Paris, soit en Bourgogne. J'y compte passer l'hiver. »

Cette lettre prouve que Napoléon crovait sa conquête asez assurée pour pouvoir en confier la conservation , sans danger, à la prudence et à l'habileté de ses lieutenatis. Mais pourquoi re retour inopiné en France? cenait-il y ébercher de nouvelles ressources militaires et de éféments de colonisation, comme quelquie-uns l'ont pensé? ou bien n'avait d'autre but que de se rapprocher du theistre où son destin l'appelait à jouer le premier rôle, et regardait-il comme prochains les événements qu'il avait prévus et soubaités depois longtemps, dans l'intérêt de son élévation? Il nous semble que la dernière supposition est la plus vraisemblaile.





#### CHAPITRE VIII.

Deserte d'Aboukir. Etablissements et institutions de Bonaparte en Egypte. Campagne de Syri-Refour en Égypte. Bataille d'Aboukir. Depart pour la France.



unds que Desaix poursuivait Mourad-Bey dans la Haute-Égypte, Napoléon s'occupait, au Caire, de donner une administration régulière aux provinces égyptiennes. Mais Ibrahim-Bey, qui s'était porté en Svrie, obligea, par ses mouve-

ments, le conquérant législateur de quitter ses travaux de pacification pour retourner au combat. Bonaparte le rencontra et le battit à Salchey'h. Le brave Sulkowsky (ut blessé dans cette affaire.

La joie de ce nouveun triomphe fut biendût troublée par une nouvelle déplorable. Klêder annone par une dépétele à Bonapire que Néson veu nuit de détruire la flotte française à Aboukir, après une lutte désespérée. Des que le bruit de cette calastrophe se fut répanda dans l'armée, le mécontentement el no consternation (netre aiu comble. Les soldast et les généraux, que le dégoût et l'inquétule avaient saisis uns premiers jours du débruyement, ressentierent pass vivement que jamais les attécies de mais les atté

In nostalge, et eshulcivent souvent beur désenchantement en marramens. Napoléon, mesuranti d'un coup d'est toute l'énormatie de ce déseatre, en parut d'alord accablé; et comme ou lui dissit que le directoire s'empresserait sans doute de le répurer, il interroupit vivennent : « Yotre directoire d'dell, e'est un tas de.... llis m'envient et une baissent ; il sue laisseront périr ici. Et paus, ajouts-t-il en désignant sou étal-major, ne voyez-tous pas loctuse ces figures? c'est à qui ne restera pas. «

Mais l'abattement n'allait pas à sa grande âme, et il s'en releva bientôt pour s'ecrier avec l'accent d'une héroïque résignation : « Eh bien! nous resterons ici, ou nous eu sortirons grands comme les anciens!! »

Dés ce moment Bonaparte s'occupa, avec une ardeur et une activité infatigable, à l'organisation civile de l'Égypte. Plus que jamais il sentit le besoin de se concilier les habitants du pays, et d'y former des établis-



sements durables, L'une de ses premières et principales créations fut celle d'un institut sur le modèle de celui de Paris, Ille divisa en quatre classes : mathématiques, plusique, économie politique, litérature et beux-arts. La présidence en fat donnée à Monge, et Bonaparte s'honorn lui-mine du titre de vice-président. L'installation de ce corps en tilieu avec solemité. C'est la que l'immortel guerrier confirma ses belles paroles au chef de l'Instaltu de France, lors de son admission, en ne se montraut jaloux de ses conquées qu'autant qu'illes faissit sur la barbarie, et que le progrès de ses armen à c'init pas autre que le progrès des limitères.

Bonaparte, dejà populaire parmi les musulmans, qui l'appelaient le sultan Kéhir (père du feu), fut admis et invité par eux à toutes leurs fètes. C'est ainsi qui 'ansista, muis sus y présider, comme on l'a crv, à celles du débordement du Nil et de l'anniversaire de la maissance de Mahonet. Les équrès qui l'étonique pour la religion du prophète, en toute



occasion, ue contribuérent pas peu à faire respecter son nom et son autorité par les Égyptiens. On a vouln voir dans cette conduite une espèce de sympathie pour l'islamisme, quand il n'y avait que de l'habileté polisique 1. Bonaparte n'était ni massiman ni chrétien; jui et son armée représentaient en Égypte la philosophie française, le ceptificane toléraut, l'indifférence religieuse du dix-huitième siècle. Soulement, à défint de religio positivé aimes as tole, il nourrissia ut los doit e vagne religionisi dans son âme. Mais cette disposition, qui le préserva de l'hiérophobie desos teupse, et qui lu permit de covaverse s'eriseusement d'ét d'enterterir des relations de bisuveillance avec les imaus et les cheicks , comme il a pur de l'arce, d'autres circonstances, avec les ministres du cristianissue ou du judaissue; cette disposition ne se rapprochait pas plus du Corun que de l'Evansije.

L'anniversaire de la fondation de la république fut célébré au Caire le I veudémiaire an VII. Bouaparte présida à cette solemité patriotique. « Soldats, dit-il à ses compagnons d'armes , il y a cinq ans , l'indépendance du peuple était menacée; vous reprites Toulon, ce fut le présage de la ruiue de vos ennemis. Un an après, vous battiez les Autrichiens à Dégo : l'année suivante vous étiez sur le sommet des Alpes. Vous luttiez contre Mantoue, il y a deux ans, et pous remportions la célèbre bataille de Saint-Georges, L'an passé, vous étiez aux sources de la Drave et de l'Ysonzo, de retour de l'Allemagne. Qui eût dit alors que vous seriez aujourd'bui sur les bords du Nil, au centre de l'ancien continent? Depuis l'Anglais, célèbre dans les arts et le commerce, jusqu'au hideux et féroce bédouin . vous fixez les regards du monde. Soldats! votre destinée est belle, parce que vous êtes dignes de ce que vous avez fait et de l'opinion one l'ou a de vous. Vous mourrez avec honneur comme les braves dont les noms sont inscrits sur cette pyramide2, ou vous retournerez dans votre patrie couverts de lauriers et de l'admiration de tous les peuples.

Depuis ciuq mois que neus sommes éloignés de l'Europe, nous avons été l'objet perfeited des sollicitudes de nos compatriotes. Dans ce jour, quarante millions de citoyens cébernel l'ère du gouvernement représentalif; quarante millions de citoyens pensent à vous; tous disent : C'est à leurs travaux, à leur sans que nous devons la paix gioérale, le repos, la prospèrité du commurer et les bierdaits de la liberté évile.

M. de Bourrienne, témoin oculaire, dément tout ce que Walter Scott et d'autres écrivains ont avancé sur la participation solemelle de Bonaparte aux cérémonies musulmanes. Il affirme qu'il n'y partit qu'en simple spectateur, et toujours avec le coateme francis.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Il avait fait graver sur la colonne de Pompée le nom des quarante premiers soldats moets e Egypte.

De leur côté, les cheicks, en reconnaissance de la part que Bonaparte avait prise à leurs fêtes ', s'associérent, du moins en apparence, aux réjouissances de l'armée française; ils firent retentir la grande mosquée de



chants d'allégresse , ils prièrent le grand Allah » de bénir le favori de la victoire  $^2,$  et de faire prospèrer l'armée des braves de l'Occident. »

• Co fisi chen le clancis. El-Batri que Napoléon participa à la céliforizatio de l'ambievenire de Habonett, Il y france donz jurnos. Hambierts, la trabilit et destanta, dont di fil à demande un érobris, qui les lai céda. Il se portai du reste el turbas, ni acena mater insigne de mahométiere. Il avait fait lafer a la vérêtie un contame ture, mais per pere finatales el pour e/ou insurar avac es familiere. Comme con ini déclara l'arachement qu'il n'allait pas à sa physionomie et à ses allares, il ne l'essaya pas-deur fon.

<sup>9</sup> Napoléon a lainé en Egypte, autant qu'en Europe, des traces impérissables de son passage; son nom est en vénération cher les barbares comme chez les peuples civiliés qu'il sommit à sex armes. Le célèbre orientaliste Champollion jeune, qu'une mort prématuré a enleré à la ncience et à ses amis , nous a raconté qu'ayant été accureilli par un bey de la Thébable, dans son voyage aux ruines égyptien.

MISTOIRE

156

Au milieu de ces démonstrations amicales, les chefs des mamelucks, alliés de l'Angleterre, Ibrahim et Mourad-Bey, fomentaient une insurrection qui ne tarda pas d'éclater dans la capitale même de l'Egypte. Bona-



parte était alors au Vieux-Caire : des qu'il fut instruit de ce qui se passait, il se hàta de revenir à son quartier-général. Les rues du Caire furent

on hôte lui rendrait cette politeme purement officielle en buvant au roi de France , alors Charles X. Mais le bey Iaissa de côté les convenances diplomatiques , et s'abandonnant à un sentiment d'admiration, que partagealt bien certainement notre illustre ami, il lui dit avec l'accent du plus vif enthousiarme : « Je vais te proposer un toart que tu no refuseras pas : "fu grand Ronaparte " «

vite balayère pur les troupes françaises, qui réchisirent les révoltés à se jeére dans la grande mosquée, où fis farrent bientifs foudroyée pur l'artillérie. Ils avaient refusé de capitule: i le brait du tonnerre qui voit frapper leur imagnianto superstificases les realit jubs traiblèse. Mais Napoléon repoussa leurs propositions tardives. « L'hieure de la cémence est passée, leur fail; vous avec ammencé, é est a moi de finir ». Les portes de la mosquée furent aussitif (torcées, et le sang des Tures coula en abondance. Bomparte avait à voneje, etire autres, la mort du général Duptis, commandant de la place, et celle du brave Sulkowsky, pour lequel à uvai autouit d'affection que d'estime.

L'inducence anglaise, qui avait provoqué la sédition du Caire et le soulévement de toute l'Égype, porsita aussi à déciramiere le divan de Constantiosple à des netes d'hostilité contre la France. Un manifeste du grand-ségneur, rempii d'imprécations et d'insectives, vousit les drapeaux de la république à l'ignominie, et ses soldais à l'extermination. Bomparte répondit à ess outrages et à ces provocations homisides par une prodamation qui se terminait anis: 1.e. Le plus réglieux de syruphétes a dit: La sédition est endormie; maudit soit celui qui la réveillera! »

Il se rendit peu après à Suez pour visiter les traces de l'ancieu caual



qui joignait les eaux du Nil à la mer Rouge. Monge et Berthollet l'ac-

compagnéreat; ayant eu le désir de voir les sources de Moise, il faillif devenir victime de sa curiosité, en s'égarant, par l'effet de la nouir, à travers la marée moutante. «I oc courus le danger de périr comme Pharaon, a-t-il dit lui-même; ce qui n'ent pas manqué de fournir à tous les prédicateurs de la chrétienté un texte magnifique contre moi. »

Les moines du mont Sinai, le sachant dans leur voisinage, lui envoyèrent une députation pour lui demander de s'inscrire sur leur regis-



tre, à la suite d'Ali, de Saladin . d'Ibrahim, etc. Napoléon ne leur refusa pas une faveur qui flattait sa propre passion pour la célébrité.

Cependant Djezzar-Pacha s'était emparé du fort d'El-Arish, en Syrie. Napoléon, qui méditait depuis quelque temps une campagne dans cette province, résolut aussitôt d'exécuter son dessein. La nouvelle des suecès de Djezzar lui était arrivée à Suez; il 3 empressa de retourner au Caire, pour y prendre les troupes dont il a vait besoin pour son expédition, et, après avoir assuré la tranquillité et la somission de cette espitale, par le supplice nocturne des chefs du peuple qui avaient figuré dans la dernière révolle, il quitla l'Égyple et entra en Asie. Le désert était devant lui; il le traversa, monté le plus souvent sur un dromadoire, qui résistait intera que ses chevans à la challeur et au Nofignes. L'avantique



garde s'édant égarée, il ne la retrouva qu'un moment où elle se livrait an désespoir, près de succomber de lassitude ou de mourir de soit. Bonaparte annong de l'eure d'es vivres à ces malheureux soldats. « Mais quand tout cela est turdé d'avantage, leur di-li, serait-ce une raison de murmurer et de manquer de courage? Non, soldats, apprener à mourir avec honneur. »

Cependant les privations et les sonffrances physiques devenaient telles quelquefois, que la hiérarchie et la discipline en étaient gravement altérées. Il arriva à un soldat français, sur les sables brûlants de l'Arabie, de céder avec peine à ses chefs quelques gouttes d'eau bourbeuse on Fontire de quelques pans de vieux mur, comme il leur disputa plus tard, au milieu des glaces de la Russie, le coin d'un mauvais foyer on des lambeaux de cheval. Un jour que le général ne des és sentiat stilonqué par l'ardeur du soled, il oblint, comme une grâce, de mettre sa fétà l'ombre sous un débris de porte, « El l'on me faisait là, a dit Napo-Fon, une immense concession, » Es soutevant lu piet quelques pierres.



il découvrit un camée d'Angaste, auquel les savants ont attaché beaucoup de prix, et que Napoléon donna d'abord à Andréossy, pour le reprendre ensuite et en gratifier Joséphine. Ce fut sur les ruines de Péluze que cette belle découverte eut lieu.

En allant chercher l'armée turque en Syrie, Bonaparte se proposait de pousser plus ion sea aflaques indirectes contre la puisance britannique. Le projet d'une expédition dans l'Inde, à travers la Perse, était arctée dans son esprit, et il avant écrit à Tippo-Sach une lettre ainsi congue: « Yous aureu édja été instruit de non arrivée aur les bonds de la mer Bonge, avec une armée innombrable et invincible, remplie du désir de vous déliver du joug de ler de l'Angleterre.

» Je m'empresse de vous faire connaître le désir que j'ai que vous me donniez, par la voie de Mascate ou de Moka, des nouvelles de la situation politique où vous vous trouvez. Je désirerais même que vous pussiez envoyer à Suez ou au grand Caire quelque homme adroit qui cût votre confiance, avec lequel je pusse conférer. »

Cette lettre resta sans réponse. Elle avaitété écrite le 25 janvier 1799, et l'empire de Tippo-Saöb tomba peu de temps après.

Bonaparte arriva devant El-Arish an milien de février.

Ce fort capitula le 16 février, après une déroute complète des mamelucks. Six jours après, Gaza ouvrit ses portes. Quand on fut près de



Jérnsdem, Bonaparte, à qui l'on demandait s'il n'avait pas le désir de passer par cette ville, répondit vivement: « Oht pour cela non! Jérnsalem n'est point dans ma tigne d'opérations; je ne veux pas avoir affaire à des montagnards dans des chemins difficiles. El puis, de l'autre côté du moins je serai assailli par une nombreuse cavalerie. Je n'ambitionne pas le sort de Gassius. »

Le 6 mars , Jaffa fut emporté d'assaut et abandonné au pillage et au

massacre. Bonaparte envoya ses aides de camp Beauharnais et Croisier pour apaiser la fureur du soldat. Ils arrivèrent à temps pour accorder la vie sauve à quatre mille Arnautes ou Albanais, qui faisaient partie de



la garnison , et qui avaient delappe au orrange en se rédigiant dans de vasie caravanessis. Lorsque le giairei en chei pragret etel masse de prisonniers qu'on lui amenuit, il s'évriu d'un ton pénéré: - Que veuleul-ils que j'en fasse? Ai-jé de s'uries pour les transporter en France ou en Égypte? Que diable m'ont-ils fait libr ? Les aides e camp s'excusiers ur le danger qu'ils aurnisent curru à réduser le capitabilition, en rappetant d'ailleurs à Bonaparte la mission d'humanité qu'il leur avait conties. - out, sans doute, réplaqua-ell vivenment, pour les femmes, les enfants, les viellards, mais non pas pour des soldats armais; il fallait mourir , et ne pas m'amente res mullieureux. Que voulez-vous que j'en fasse? Il déblém pendant trois jours sur le sour de ces malbareux a latendant que la mer el se vents la in amente.

Distance Caroli

sent une voile hospitalière pour le débarrasser de ses prisonniers, sans le réduire à faire conder encore des flust de sang. Mais les murmures de l'armée ne lini permirrent pas de redarder davandage une mesure qui lui inspirait la plus grande répugnance. L'ordre de fusiller les Arnaules et les Albanais fut donné le 40 mars.

La prise de Jaffa fut annoncée au Caire par la proclamation suivante :

« Au nom de Dien, miséricordieux, elément, très-saint, maître du monde, qui fait de sa propriété ce qu'il veut, qui dispose de la victoire, voici le récit des grâces que Dieu très-haut a accordées à la république française; sussi nous nous sommes emparé de Jaffa, en Svrie.

 Djezzar avait l'intention de se rendre en Égyple, la densure des pausses, avec les brigands arabes. Mais les décrets de Dieu détroisent les rouses des houmes. Il voulait faire couler le sang, selon son asseg barbare, à eause de son orgoeil et des mauvais principes qu'il a reçus des manelucks et de son peu d'esprit; il u'a pas pensé que tont vient de Dieu.

» Le 26 de ranuazan, l'arméc française cerna Jaffa. Le 27, le général en chef fit faire des fosés, parce qu'il vit que la ville était garnie de canons et renfermist beaucoup de mode. Le 29, le fosés était d'environ cent pieds de longueur. Le général en chef fit placer les canons, les mortiers et des batteries du côté de la mer pour arréler ceux qui voudraient sortir.

» Le jeudi, dernier jour de ramazan, le général en chef eut pitié des habitants de Jaffa; il fit sommer le gouverneur; pour toute réponse, ou arrêta l'envoyé, contre toutes les lois de la guerre et de Malionnet.

• A l'instant la celere de Bonaparte échni; il fit tirer le canon et les bombes. En peu d'instants le canon de Jaffs int démonté. A midi, la murnille evait une bréche; on donne l'assant, et en noins d'une beure les Français curent pris la vitte et les forts. Les dens armées commencierait à se bettire. Les Français fureut vainqueurs; le pillage dura totate la unit. Le vendred, le général ent compassion des Égygléuss qui se trouvaient à Jaffs; paures et réches, il leur accorda le pardon et les fit rétourner avec honneur dans leur pays. It en apit de même à l'égard de ceux de Dannes d'alkep.

» Dans le combat, plus de quatre mille hommes de Djezzar furent tués par la fusillade et l'arme blanche, Les Français perdirent peu de monde. Il y cut peu de blessés; ils pénétrèrent par le chemin du pont sans être vus. O adorateurs de Dieut soumettez-vous à ses décrez-vous oposeze pas à su volonté; observez ses commandements. Sachez que le monde est sa propriété, et qu'il la donne à qui il vent. Sur ce, le subtre la miséricorde de Dieu;

L'armée française avait apporté en Syrie les germes de la peste; elle se développa un siège de Jaffa, et devint chaque jour plus intense. Bonaparte dit de l'adjadant-général Grésieux, qui ne voulait toucher personne pour se garantir de la contagion; « S'il a peur de la peste, il en mourra.» Sa prédiction s'accompit na siège d'Acre.

Ce fut le 46 mars que Bonaparte arriva devant cette place. Il y rencentra une résistance plus vigourense qu'il ne l'avait supposé. Le général Cafarelli y reçut une blessure mortelle; avant de rendre le dernier soupir, il se fit lire la préface de Voltaire à l'Esprit des Lois, ce qui ne



parut pas peu singulier au général en chef, qui fut d'ailleurs profondé ment affligé de cette perte.

Des nouvelles de la Haute-Egypte arrivèrent au quartier-général. Desaix annonçait, entre autres, que la djerme l'Italia vasit échoué sur la rive occidentale du Nil, après un combat sanglant. Napoléon, dont le géné fut quelquebia accessible aux inspirations supersitiénses ; s'écria en apprenant ce funeste événement : « L'Italie est perdue pour la France, c'en est fait; mes pressentiments ne me trompent jamais. «



Pendant le siége de Saint-Jenn-d'Arre fut gagnée la céckère bataille du mont Thabor, où Kieber, alloqué et envéloppe à roborz mille cavalières et autant d'hommes de pied, leur opposa avec trois mille fantansian la plus béroique résistance. Bousparte, instituit de la force de l'ennenzi, se détacha avec une division pour soulenir Kieber. Arrivé sur le champ de bataille, il parlages sa division en deux carrés, et la disposa de masière à former un triangle équalitariel avec le arrei de Kieber, mettant sinsi l'ennenzi su milieu d'eux. Le feu terrible qui partit alors des extrémités de ce triangle fit tourbillonner les mamendeux sur extremes et les dispersa dans toutes les directions, laissant la plaine couverde de cadavers. Cette armée, que les habitants dissont innombrable un

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Il refusa cepesdant, au Caire, de se prêter aux jongieries de l'un de ces prophètes vagabonds qui parcourent l'Orient, et qui voulait lui dire sa bonne fortune.

comme les étoiles du ciel et les sables de la mer, avait été détruite par six mille Français.

A près deux mois de siège, 'Napoléon, vor ant so petite armée n'affaiblirchaque jour par le savage de la peste et par les combats fréquests qu'il fallatt soutenir contre une garnison intérépide, que commandait un ché opiniaire, se décida à retourner en Égyple. Tous ses vastes projets sur l'Orient, qui e faissient promoere so imagination ambitisues, tantôt sur l'Indan, tantôt sor le Bosphore, l'abandonnèreat en ce moment; ce qui lut a fait dire plus tard que « si Saint-Jean-d'Acref fit tombé, il changentita face du monde; que le sort de l'Orient était dans este bésoque. «

Voici la proclamation qu'il publia à son quartier-général d'Acre, pour aumoncer et justifier son retour en Égypte :

- « Soldats,
- » Vous avez traversé le désert qui sépare l'Afrique de l'Asie avec plus de rapidité qu'une armée arabe.
   » L'armée arabe qui était en marche pour envahir l'Égypte est dé-
- \* L'artince arabe qui etait en marcue pour envaint i Egypte est detruite; vous avez pris son général, ses équipages de campagne, ses bagages, ses outres, ses chameaux.
- Vous vous êtes emparés de toutes les places fortes qui défendeut les puits du désert.
- » Yous avez dispersé, aux champs du mont Thabor, cette auée d'hommes accourus de toules les parties de l'Asie, dans l'espoir de piller l'Ézvole.
- » Les trente vaisseaux que vous avez vus arriver dans Acre, il y a douze jours, portaient l'armée qui devait assiéger Alexandrie; mais obligée d'accourir à Acre, elle y a fini ses destins : une partie de ses drapeaux orneront votre entrée en Égypte.
- » Edilo, après avoir, avec une poignée d'hommes, nourri la guerre pendant trois mois dans le cœur de la Syrie, pris quarante pièces de campagne, cinquante drapeaux, fait six mille prisonniers, rasé les fortifications de Gaza, Jaffa, Caiffa, Aere, nous allons rentrer en Égypte; la saison des débarquements my oppelle.
- » Encore quelques jours, et vous avicz l'espoir de preudre le paeba même au milieu de son palais; mais, dans cette saison, la prise du château d'Acre ne vaut pas la perte de quelques jours: les braves que je devrais y perdre sont aujourd'hui nécessaires pour des opérations plus essentielles »

Le signal de la retraite fut donné le 20 mai. Bonaparte voulut que tout le monde se mit à piet, pour laisser les chevaux à la disposition des blessées et des pesifiéres. Quand sons évuey rui fut loiemander que cheval il se réservait pour lui-même, il le renvoya avec colère en lui criant : « Que tout le monde aille à piet l.... moi le premier; ne connaissezvous pas l'Ordré Sortez. »

A Julia, où l'on arriva le 24, les malades encombraient les hipfaux; la fière y existait avec la plus grande intensité. Le général en chet's sita ces mulbeureux : il compatit vivement à leurs souffrances, et se montre doubureusement affecté d'un sous tiriste spectale. L'ordre de le évacuer fut douné. Mais it y avait parmi eux des pestiféres, dont le nombres élévait à souine, selon M. de Bourriemes, et, entre cue-cis, espe à huit étaient tellement malades, dit le Ménoriei de Suint-Hiètes, qu'its les pouvions viver un détait de viule-quière heures. Que faire de ces mes pouvions viver un détait de viule-quière heures. Que faire de ces mes



ribonds? Bonaparte consulta : on lui répondit que plusieurs demandaient instamment la mort; que leur contact pourrait être funeste à l'armée, et que ce scrait à la fois un acte de prudence et de charité de devancer leur mort de quelques heures. Il est à peu près certain qu'une potion soporifique leur fut administrée.

En s'approchant du Caire, Bonaparte est soin d'ordonner qu'on la préparit une réception triomplande dans cette capitale, pour défruire ou atténure les facteures impressions que l'issue de l'appétition de Syrie poursit faire sur l'esprit des habitants et des soldats. Il fallait prévenir de devouragement des unes conducir les dispositions sédificeures des autres. La politique lai fissiait un besoin, et nous dirons même un devoir, de dissimuler es serviers d'éxagérer se avantages.

Le divan du Caire répondit aux vucs de Bonaparte; il ordonna des fêtes et publia une proclamation où se trouvent les passages suivants:

« Il est arrivés au Gaire, Je bien gardé, Je chef de l'armée française, le giorieral Bonaparte, qui sime la retigion de Mahomet... Il est entré su Caire par la porte de la Victoire... Ce jour est un grand jour, on a cu a jamais vu de porcel... Il fut à Gaza et à Jaffa : Il a protégé les habitants de Gaza; mais ceux de Jaffa, garén, y n'annt pas voulus serendre, il les livra bous, dans sa colère, au pillage et à la moret. Il a détruit tous les remparte et fait pérfe tout equ di ş'r trouvait. »

Pendant son séjour au Caire, Napoléon s'occupa de travaux de statistique sur l'Égypte. Les notes qu'il rédigea ont été publiées dans les mémoires de son secrétaire.

Une nouvelle ineursion de Mourad-Bey dans la Basse-Égypte l'arracha bientôt à ses paisibles occupations. Il quitta le Caire le 44 juillet et s'achemina vers les Pyramides.

Mais un message de Mirmond, qui commandai à Alexandrie, lui apporda, le 7 au soit, la nouvelle que les Tures, problèga par les Anglais, a valent doprér un déborquement à Aboukir, dans la journée du 14. Le agénéral en det volu nausitid a nelveatur de l'armée musimane, commandée par Mustafie-Puedu; il lui inrdait de venger le désaster d'Aloudir dans Aboukir même. Cette vengemee fait compléte. Dix mille hommes fureur le rjeides dans la mer, le resets fut prés ou tué. Laissona parler Bonquarte lui-même éérivant un directoire sur cette grande journée.

- « Je vous ai annoucé, par ma dépèche du 24 floréal, que la saison des débarquements me déterminait à quitter la Syrie.
  - Le 25 messidor, cent voiles, dont plusieurs de guerre, se présentent

devant Alexandrie, et mouillent à Aboukir. Le 27, l'ennemi debarque, prend d'assut, et avec une intrépidité singuière, la redoute paissadée d'Aboukir. Le dro capitule; l'ennemi débarque son artilèrei de empague, et, renforcé par einquante voiles, il prend position, sa droite appurée à la mer; sa gauche au lac Maadich, sur de bautes collines de sable.

 Je pars de mon camp des Pyramides le 26, j'arrive le 4" thermidor à Rahmanieh, je choisis Birket pour le centre de mes opérations, et le 7 thermidor, à sept heures du matin, je me trouve en présence de l'ennemi.

» Le général Lannes marche le long du lac, et se range en bataille vis-à-vis la gauche de l'ennemi, dons le temps que le général Murat, qui commande l'avant-garde, fait attaquer la droite par le général Destaings; il est soutenu par le général Lanusse.

 Une belle plaine de quatre cents toises sépare les ailes de l'armée ennemie : notre cavalerie y pénètre, et avec la rapidité de la pensée, se



trouve sur les derrières de la gauche et de la droite de l'ennemi, qui, sabré, culbuté, se noie dans la mer : pas un n'échappe. Si c'eût été une armée européenne, nous faisions trois mille prisonniers : ici ce furent trois mille morts.

» La seconde ligne de l'ennemi, située à cinq ou six cents toises, occupe une position formidable. L'istlume est là extrêmement étroit; il était retranché avec le plus grand soin, flanqué par trente chaloupes ca-



nonnières : en avant de cette position , l'ennemi occupait le village d'Aboukir , qu'il avait eréneté et barricadé. Le général Murat force le village; le général Lannes, avec la 22º et une partie de la 60°, es porte sur la gauche de l'ennemi; le ginéral Fugières, en colonnes servés, attaque la droite. La défease et l'attaque sont également vives; mals l'intrépide cavalèrie du général Murata résolu d'noir le principal honneur de cette journée, elle entarge l'ennemi sur a gauche, es porte sur les dérrières de la droite, la surprend à un mauvais passage, et en fait une horrible boucherie. Le cloyen Beruard, chet de batilitud est de 9°, et le citore Bayle, esplatine de grenaliers de cette demi brigade, entrent les premières dans la revolue, et par la se couvrent de gloire.

 Toute la seconde ligne de l'ennemi, comme la première, reste sur le champ de bataille ou se noie.

» Il reste à l'ennemi trois mille hommes de réserve qu'il a placés dans le fort d'Aboukir, situé à quatre cents toises derrière la seconde ligne; le général Lanusse l'investit: on le bombarde avec six mortiers.

Le rivage où, l'année dernière, les courants ont porté les cadavres anglais et français, est aujourd'hui couvert de ceux de nos ennemis : on en a compté plusieurs milliers : pas un seul homme de cette armée ne s'est échappé.

» Mustapha, pacha de Romélie, général en chef de l'armée, et cousin germain de l'ambassadeur turc à Paris, est prisonnier avec tous ses officiers: ie vous envoie ses trois queues....

» Le gain de cette bataille est dù principalement au général Murat : je vous demande pour ce général le grade de général de division, sa brigade de cavalerie a fait l'impossible.....

» J'ai fait présent au général Berthier, de la part du directoire exécutif, d'un poignard d'un beau travail, comme marque de satisfaction des services qu'il n'a cessé de rendre pendant toute la campagne...»

Bomaparle profits de ce suecès jour cuvoyer un parlementaire à l'amiral anglais, Celta-ci lui ti passer la gazette française de Pramétort du 10 juin 1790, Le général français, qui se plaignait depuis longtemps de cequo ne la insais ans nouveles d'Europe, parcourar ette fauille vice avisité. Il y vit la triste situation des affaires de France et les revers de non armées : El bien l'a sécin-ci-lui, mon presentainent ne m'a pas trompé; l'Italie est perdue !! Les miérables! Tout le fruit de nos victoires a diappart il funt que je parte.

Sa résolution fut prise dès cet instant ; il la confia à Berthier et à l'amiral Gantheaume, qui fut chargé de préparer deux frégates, la Muiron et la Carrère, et deux petits bâtiments, la Revanche et la Fortune, pour transporter le général et sa suite en France.



Il s'agissait de laisser le commandement en chef de l'armée en des mains dignes. Bonaparte n'avait à choisir qu'entre Desaix et Kléber. Jaloux d'emmener le premier avec lui, il se décida à désigner le second pour son successeur, quoiqu'ils ne fussent pas très-bien ensemble <sup>1</sup>. Il lui écriti pour lui faire part de son dessein et pour lui fransmettre le pouvoir dout il le chargeait. Parmi les instructions qu'il lui donna nous trouvons cette phrase : a Les chrétiens seront toujours nos amis : il faut les empécher d'étre tro insiedate, à lain que les Tures n'aient pas contre nous le même funstisme que contre les chrétiens, ce qui nous les rendrait irréconciliables : »



## Le retour de Bonaparte fut-il désiré et sollicité par le directoire<sup>2</sup>,

Homogarie watt écrit à Kibler, no 1789 i «Conys au pris que Jatache à votre estime et à votre suité. Le crisin que non ne toyons un pre houghle. Vous reine i squiez à vou doctier de la prine que j'en éprovereis. Sue le soi de l'Egypte, les mages, quand il y en », passent dans sit beners el mon coté, «3 y un mail, ils seratent passe dunt teste. » Tout des trotogies de la crisite d'une repture plus que d'une grapathe untatelle. Les deux guerriers pouvaient et devalout s'estimer, mais il est réchert qu'il ne s'animent pas.

On a parlé aussi de ministres que Bonaparte aumit reçues de ses frères au siège d'Acre, par l'intermédiaire d'un officier nommé Bourhali, : et qui l'auriènte magagé à abandonner ce siége pour retourner en France. Cela n'est pas vraissemblable. Bonaparte se plaignait de l'ignorance complète où il était des affaires d'Europe, juaça bu moment de son départ. qu'il 'aust' u partir avec une joie secrète que le guerrier n'ignorait pas lui-mème? On a clé une kitres signée de Traibant, Larceviller-Lépaux et Barras, et par laupelle Napoiceo aurait été particultivement détermine à quitter l'Egypte. Il est difficile de dire comment lui vint cette résolution au millem de versions contradiciones; ec qui nous parait certain c'est que, dégoûté de ses vues sur l'Drient par le mauvais succès de sa campagne en Syrie, et la ternit de l'était des choeses de ses charse en France, il cruit que le moment était venu de laiser apparaître ses idées ambitieuses et de les tourner vers l'Occident. - Les mouvelles d'Europe, dit-il dans une proclamation datée d'Alexandrie, m'ont décidé à partir pour la France, et laises le commandement de l'armée au géoéral Kiéber. L'armée aura bientité de mes nouvelles, il me coûte de quitter des soldas auxquets je suis epuis satisée, ce ne sera que momentanément, et le général que je laises a la confiance du gouvernement et la miemme. »

Bonoparte mit à la voite à la fin d'août, emmenant avec lui Berthier, Marmont, Murch, Lannes, Andréssy, Monge, Berthollet, etc. Il évita la croissiere anglaise, qui s'était éloignée de la côte africaine pour ailler se ravitailler dans un port de Chypre. Ayant ainsi échappé à Sydney-Smith, il débarqua à Fréjus le 6 octobre.





## CHAPITRE IX.

Retour en France, 46 brumaire,



a traversée d'Alexandrie à Fréjis n'avait pas été effectuée sans contre-lemps et sans dangers. Pour sortir des eaux de l'Egyple, la flottille avait et à lutter contre des vents tellement contraires que l'aminal avait proposé de rentrerdans le port; et ce parti, conseillé ou désiré par 'tout l'équipage, aurait été suivi sans le ferme vouloir et la résolution inchranlable de Bonavouloir et la résolution inchranlable de Bona-

parte, qui était décidé à tout braver et à tout risquer pour accomplir les hautes destinées qui l'attendaient en Europe. Il rencontra les mêmes

obstacles et les mêmes conseils au départ d'Ajaccio, et il y opposa la même ténacité. Cette puissance de résolution et l'itinéraire étrange qu'il traça à l'amiral Gantheaume, le long des côtes d'Afrique, pour vepir gagner ensuite la pointe de la Sardaigne, le firent échapper probablement aux croisières anglaises. La perspective des ennuis de la quarantaine le contrariait beaucoup, en même temps que la plus petite voile aperçue en mer lui causait les plus vives inquiétudes. Il avait appris à Ajaccio la funeste issue de la bataille de Novi, et il ne cessait de dire : « Sans cette maudite quarantaine , à peine à terre j'irais me mettre à tête de l'armée d'Italie. Il y a encore de la ressource. Je suis sûr qu'il n'y a pas un général qui me refusât le commandement. La nonvelle d'une victoire remportée par moi arriverait aussitôt à Paris que celle d'Aboukir. Cela ferait bien. » On voit que Bopaparte sentait le besoin d'atténuer par quelque chose d'éclatant et d'extraordinaire les fâcheuses impressions que pouvait produire son départ de l'Égypte; départ solitaire et tellement inopiné qu'il devait exposer



le général au reproche d'avoir abandonné son armée. Mais lorsqu'il connut toute l'étendue des revers qu'avaient essuyés les armes françaises au delà des monts, il perdit l'espoir de réaliser les rapides triomphés qu'il avait rèvés, et il tomba dans un état d'afficition qui a foit dire qu'il semblait porter le deuil de l'Italie. Au reste, l'empressement des habitants de Fréjus le préserva des anxiétés de la quarontaine. Des qu'ils furent instruits de l'entrée du général Bonaparte dans leur port, ils couvrirent la mer de bateaux, et se porterent en foule autour du vaissem



qui avait le grand bomme à son bord, en criant : « Nous aimons mieux la peste que les Autrichieus, » Les précautions sanitaires devinrent ainsi impossibles à observer, et Bonaparte en profita pour acciérer son retour à Paris.

Il avail fait annoncer son arrivée à ses frères et à sa femme, qui coururent à sa renomer sur la route de la Bourgogne, par où il devait passer d'après l'inferiaire qu'il leur avait envoyé. Mais à Lyon il changea d'avis, et prit la route du Bourbonnois. Joséphine et ses beaux-frères, ne l'ayant pas trouve à Lyon, revinrent en toute haite à Paris.

Quelque opinion qu'on plu se fornare du brusque retour d'un général en chef linismit so numée au delà es mere, sons un cité britaint et sur une terre insolative, la grande majorité de la nation le requi comme un libéraleur. La démocratic, après avoir donné à la France ses immenses resouvres coufre l'Étranger, avait fini par produire à l'alierieur une lassilatée autiverselle à force de vicissitades, de riscions et de trillatements. La réviolation, qui vasti trovié est dignes et de si plinismits organes dans l'assemblee constituente, la légistative, le convention et le cousité de salut platée, n'avait frei as à telleufer des

institutions et des dominateurs de cette (roque, parce qu'ils lissiantidéconsidèrer le pouvir sans prott) pour la liberté, et remplacer l'omnipotence populaire par la tyrannie alternative des factions. Si l'onajoute à ceta que la republique, dans les mains où elle étail tombée et sous les formes qu'elle avait prises, a n'avit pas pa relenir la victoire sons nou drapeaux, et que des revers multipliés avaient fait perche le fruit de nos premières et limontéelles companes, on concevtra sicientet que les espris fassent généralement disposés pour un grand changement politique. Mais de quelle nature serait e changement, et quel homme ou quels hommes l'averoupliraient? Yoilà ce que l'on se demandait, et en qui dramati leu à mille conjectures, à des espriames ou des ermintes, suivant les opiaions et les intérêts de ceux qui étaient prévecupés de ces surésions.

Le comp d'état ne pouvait pas se faire au profit de la démocratile, qui purtit alors tout le posis des sourceires et des préventions dont les n'est pas enoure entièrement délivrée, et qui était exclusivement accusée du désordre et de l'amarlée dont tout le monde attendait implicamment la fin. Il ne pouvait pas tourner non plus en faveur du royalisme, porre que la masse de la nation n'avait pas cessé de votorie le révolutals de la révolution, tout en se faiguant des tournemes du régime républicia, et que l'amarcé en leiser, comme fretidor l'arait provué, es serait d'alleurs soulevée contre toute trotative pour ramener les Bourbous.

Cétai dons esubenest vers une concentration des porrovies publisees des mains vigoureses que l'opicion nationale manifestait as techance, mais toujours dans le sens el l'inférêt de la révolution, et non point contre elle. Dans une telle sistation, entre la régignames invincible du perinde de l'armée pour une récation bourbennieme, et la erainte non moiss vire d'une recrudescence ochlocratique, la nécessité appelait au moin des affaires un homme qui plur préserve la réforme sociale de 89 des dangers que his avail fait courie le reladement croissant des resorts de l'autorité, et qu'empelabit da disposition des sepris, à universellement prononcés pour la force et l'autité de la puissance administrative, de fourrer au profit du part royaliste. Pour remplir sa bante mission, et douteur de contra le de l'autorité, et qu'empelabit da disposition des sepris, à universellement prononcés pour la force et l'autité de la puissance administrative, de fourrer au profit du part royaliste. Pour remplir sa bante mission, et donnume ne devait détrione possagierment al démorcule qu'un production de les mêmes, et que route dividante la dietaitre de l'autorité, et qu'un production de sepris, au nom du peu-collective que les semblées nationale metante devante devenue au mondu peu-collective que les semblées nationale metante devenue au com du peu-collective que les semblées nationales autorités de la destate de la destance de la manife de la destance de contra de l'autorité de la destance de l'autorité de l'autorité de la destance de l'autorité de l

ple. Il fallait done qu'il fût intimement révolutionnaire, dévoué sans réserve aux intérêts nouveaux, profondément imbu de l'esprit de son sièele, élevé sur une gloire acquise an service de la France régénérée, et eapable de triomplier, par l'ascendant de sa renommée et de son génie. de la fidélité et de l'attachement que l'exaltation patriotique nourrissait dans quelques âmes républicaines pour la constitution de l'an III. Il fallait aussi que son bras offrit une garantie puissante contre l'étranger, et que son nom n'eût pas figuré parmi les hommes d'état impitoyables de cette terreur qui avait sauvé le pays sans laisser aux libérateurs d'autre récompense que la flétrissure de leur mémoire. C'était un soldat de la révolution qui pouvait seul dompter le lion populaire et renverser le système républicain, sans atteindre au fond les eréations révolutionnaires qui étaient toujours chères à la France. Il y avait longtemps que ce soldat avait pressenti cette grande tâche, et que son ambition guettait le moment de la saisir, parce que la conscience de sa nature, de sa position et de ses forces lui avait dit de bonne henre qu'il réunissait toutes les conditions nécessaires pour la remplir avec succès.

Ce que Eousquete avait prévir et désiré concenhait trop avec les vessions publies, pour que su précesce ne devit pale seigne précurseur de l'événement qui devait commencer une phase nouvelle dans le cours irrésistible de la révolution française. Annsi, dés que son retour fut couns, tous les partis sonjeventels à se serrer autour de lui, à se faire un apqui de sa réputation et de son génie, et à le faire servir à la résustice de leurs plans.

La majorité du directoire, formée de Barras, Golier et Mouliss, voulité conserver la constitution de la un ti Barras, parce qu'il trovatie en élle un moyen de se perpétuer au pouvoir; Golière et Moulins, parce qu'il servaj aient sincércement la presibilité de mainteuir le régime républicais sons sa forme actuelle. Sieyés, au contraire, qui avait foujours nourri au fond du cœur une prédisposition monarchique et une répagemenc édesippeus pour les formes populaires, Sièges attendait impatiement une occasion de manifester et de satisfaire son pendant secret. On l'accessait même d'avoir prosé à truthir la république au protié d'un prince de la maison de Brutswick, comme on songronnit Barras d'avoir, en désespoir de cause et lasse par tant de vicissaitée, ouvert des relations avec la maison de Bourbon. Sièges était done aequis d'avance à celti qui ocerait tenier un coup d'ette contre les hommes et les

institutions democratiques; el Roger-Ducos, non collègue, ne pensaitel va igusatt gibre que par lui. Cependant Bonapatre méconunt d'abord ce compiles inévitable; il affecta même à son égard un déchai insultant, dans undiene que dobler hoi firit le dendemant de la première entrevue que le giàreixi est avec le directoire; et dans fampelle tout se passa nave un réserve et un réforder respectives. Ce fit à la suite de ce diner que Sieyès dit avec humen: « voyez comme ce petit insolent traite un membre d'une autorité on siarrait du la firit fossibler! »

Mais cet éloignement réciproque qu'épronvaient le métaphysicien et le guerrier céda bientôt au désir common de changer l'ordre politique établi en France. Quelqu'un ayant dit un jour devant Bonaparte : « Cherchez un appui dans les personnes qui traitent de jacobins les amis de la république, et soyez convaineu que Sieyès est à la tête de ces gens-là, » le général sentit sa répugnance s'affaiblir, ou il s'efforça du moins de la dissimpler pour faire concourir à l'exécution de ses desseins l'bomme qu'il avait d'abord accueilli dédaigneusement et que certainement il n'aimait pas. Le directoire, pour se débarrasser d'un voisinage dangereux, voulait exiler Bonaparte dans le commandement de l'armée qui lui conviendrait le mieux. Mais cette offre, brillante pour tout autre général, n'était pas faite pour tenter le futur souverain de la France, « Je n'ai pas voulu refuser, dit-il, mais je leur ai demandé du temps pour rétablir ma santé; et, pour éviter d'autres offres embarrassantes, je me sais retiré. Je ne retournerai plus à leurs séances ; ie me décide pour le parti Sievès; il se compose de plus d'opinions que celui du débauché Barras. »

Les combinaisons qui anneivent le 18 brumaire furent ourdies principilemente pra Leoine Bonquaré, dande conceilse, qu'espice, Talleyrand, Fouché, Réal, Regnault de Saint-lean-d'Angèly et quelques autres. Fouché, surtout, se montre impatient de détruire le système républicain, dont la vani servi autreché se ciagneses les bus cruelles; il dit us servéaire de Bonaparle: « Que votre général se hâte; s'il tarde l'est serviu.»

Cambacérès et Lebran farent plus tents à se décider. Le rôle de conspirateur n'allat pas à le circonspection de l'un et à la modération de l'autre. Bonaparte, instruit de leur hésitation, s'écria comme s'il disposait déjà des déstinées de la France: « Je ne veux point de tergiversation; qu'ils ne pensent pas que j'aie hevoin d'eux; qu'ils se décident aujourd'hui ; sinon demain il sera trop tard , je me sens assez fort maintenant pour être seul. »

Presque tous les généraux de renom présents à Paris entrévent dans les vues de Bonsparte; Morcau lui-même se mit à en disposition, et nous verrous biendot quelle fonction il consentil à rempjir dans la journée qui se préparait. Mais il manquait à l'illustre conspirateur l'appsi de celui de ses compagnons d'armes dout il redoutait le plus l'opposition, les talents et le caractère: Bernadotte s'opinitairait à défendre la république et la constitution de l'au ut. Joséph Bonsparte, son parent, l'ameno pourtant ehez son frère dans la matinée du 48 brumaire. Tous les officiers généraux s'y trouvaient en uniforme; Bernadotte y était veuu en habit bourgeois. Bonsparte s'en offisiens, lui téronique vivement sa sur-



prise el Fentralna dans un enkinci, où il s'expliqua sur ses projets avec la plus entière francaise, « Votre directorie est détesti, loid-il, votre consibitution suée; il find faire maison nette et donner une autre direction au gouvernement. Allez mettre voire uniforme, je ne puis vous attendre plus longiemps; vous me retrouverez aux Tulleries au milieu de tous nos enamarades. Ne comptex ni sur Moreau, ni sur Bournonville, ni sur les généraux de votre bord. Quand vous connaîterz mieux les hommes, vous verrez qu'ils promettent beaucoup et tiennent peu. Ne vous y fiez pour se la production de vous vous verrez qu'ils promettent beaucoup et tiennent peu. Ne vous y fiez pour se l'archive répondit qu'il ne voulait pas premetre part à un erf-

bellion, et Bonaperte exigos alors de lui la promesse d'une neutralité in compilée, qu'il n'obliet d'abort qu'il demi. » à renestrait transpaile comme compilée, qu'il n'obliet d'abort qu'il demi. » à renestrait transpaile comme mais si le direction de noue de correct d'apri, s'est bisses faire roi; mais si le direction de noue de correction de la compilée d'un mission son de la compilée de la compilée de la compilée d'un mission son réparte par des promesses et des flatéries . l'intérvention hostile d'un homme d'ésport de de courage qui pouvait faire échonne le conspiration.

Pendant que tout cela se passait dans la petite maison de la rue de la Victoire, où logeait le vainqueur d'Arcole et des Pyramides, le conseil des apeiens lui envoyait, par un message, le décret suivant :

- « Art. t. Le corps législatif est transféré dans la commune de Saint-Cloud.
  - » Art. 2, Les conseils y seront rendus demain 19, à midi.
- Art. 5. Le général Bonaparte est chargé de l'exécution du présent décret. Il prendre houtes les mesures nécessiers pour la nêtride de la re-présentation nationale. Le général commandant la 17º division militaire, la gante du corpe légisdaif, les gardes nationales sédentaires, les troupes de ligne qui se trouvent dans la commune de Paris et dans l'errodissement constitutionnel et dans toute l'étendué de la 47º division militaire, sont mis immédiatement sous ser ordres, éc.
- » Art. 4. Le général Bonaparte est appelé dans le sein du conseil pour y recevoir une expédition du présent décret et prêter serment. Il se concertera avec les commissaires-inspecteurs des deux conseils. »

Le général s'attendait à ce décret, convenu entre lui et ses partisans dans le conseil. Après en avoir donné lecture aux troupes, il ajouta :

- « Soldats!
- » Le décret extraordinaire du conseil des anciens est conforme aux articles 102 et 403 de l'acte constitutionnel. Il m'a remis le commandement de la ville et de l'armée.
- $\,$  » Je l'ai accepté pour seconder les mesures qu'il va prendre , et qui sont tont entières en faveur du peuple.
- » La république est mal gouvernée depuis deux ans. Vous avez espéré que mon retour mettrait un terme à tant de maux \*; vous l'avez célé-

¹ Bonsporte avait insérét à exagérer les malheurs publies, pour justifier la révolution qu'il méditait dans les formes gouverneuementales; mais quelque déplocable que fit la situation de la république, les affaires militaires ne dounaient plus les mêmes inquiéturles qu'après la bataille de Novi; les succès les affaires militaires ne dounaient plus les mêmes inquiéturles qu'après la bataille de Novi; les succès de la faire militaires ne dounaient plus les mêmes inquiéturles qu'après la bataille de Novi; les succès de la faire de la bataille de la faire de la f

bré avec une union qui m'impose des obligations que je remplis ; vous remplirez les vôtres , et vous seconderez votre général avec l'énergie , la fermeté et la confiance que j'ai toujours vues en vous.

» La liberté, la victoire et la paix replaceront la république française au rang qu'elle occupait en Europe, et que l'ineptie ou la trahison a pu seule lui faire perdre, »

Le décret des anciens fut publié et la générale battue dans tous les



quartiers de Paris. Bonaparte fit ensuite afficher la proclamation suivante:

- « Citoyens ,
- « Le conseil des anciens , dépositaire de la sagesse nationale, vient de rendre le décret ci-joint. Il est antorisé par les articles 402 et 103 de l'acte constitutionnel.

de Mandes axient réport une portie de non désanters, Auni, lemçue le périorie ne che d'e l'armée d'Agripe d'un métrie qu'il était en ma comisit par sexabrempariséridages, pour partiger les périsés du gouvernement républicais, Codier e bêts de lui répondre : « Général, à létéral grande, mais non en nommes périoriements ainternant soit nom resultant partie de propue ne créterer area nons nomineux trismphe de van compagnous d'armes, et nous comobre de la perte du prum guerreir ? Januter y quie con four l'accessif partie de la compagnous d'armes, et nous combre de la perte du prum guerreir ? Januter y quie per four l'accessif partie de la compagnous d'armes, et nous combre de la perte du prum guerreir ? Januter y quie per four l'accessif partie de la compagnous de la compagnous de la compagno de la perte de la perte de la perte de la perte perte de la perte perte de la perte de la perte perte de la perte de l

- » Je me charge de prendre des mesures pour la súreté de la reprisentation nationale. La translation est nécessaire et momentanée. Le corpa législatif se trouvera à même de tirrer la représentation du danger imminent oil la désorganisation de foutes les parties de l'administration nous conduit.
- Il a besoin, dans cette circonstance essentielle, de l'union et de la confiance des patriotes. Rallice-vous autour de lui, c'est le seul moyen d'asseoir la république sur les bases de la liberté civile, du bonheur intérieur, de la victoire et de la paix.

Tandis que Bonaparte se traovait ainsi investi de fait, et avec une appunece de légalité, du commandement suprême de la capite le, directoire ne faissit réne, et, il fant le dire pour se justification, pe pouvait à la foir-son autorité et la conditation. Golder attendant bonnement, ches la, na Lancaboura, le che des conjunes qui s'y était finalifement invide his-me à diner, et il n'aurait pas oei sonpouner son généras conmante de direct, et la vaurait pas oei sonpouner son généras conmante de direct, et la vaurait pas oei sonpouner son généras conmante ou s'exécution, par exte invisitour, o consigner le président de la république dans se salle à manger, pour lai hisser-planer en qui se tramation or s'exécution cortre le gouvernement directoriel. Montine schalait son indignation en protestations sofitiers et impuissantes; Eurras paprentiq que le coup d'état dont en la vait ful rejecére qui partagarmia et les profits s'accomplimit sons lui\*, et qu'il n'avait qu'il se résigent de les profits s'accomplimit sons lui\*, et qu'il n'avait qu'il se résigent desdie

Bomagnet anali promis li Borrario di Vintendre avez lai sere sea prigite, et il lai antil ammondi un misla posi di Plammière a mois, dina certi lestidotto, dalli la e continti de life devespre son serezizion, conjui direatati que le priorital avai son temporphi silitures, et qui l'arcati donné une autenticioni la ses modificati, que le priorital avai son temporphi silitures, et que il matti donné une autenticioni la ses modificati, con la constanti de la constanti de la constanti la regarda describationi la constanti del la constanti de la constanti de la constanti de la constanti de la constanti del recinente que, c'est fini q'evi puntanta l'anoi qu'il doi tout. « L'amenzore que le servibilee resulta del domere di la visite de son giveral port le fendencia n'estipe pas pas piu de confinence au diser-

La veille, Bomparte n'avait pas été aussi embarrassé, aux Tuileries, avec le secrétaire de Barras, Bosto, qu'il avait près pour le représentant du directoire, et au poet il adressa une vive apostrophe qu'il comments par ces mots : « Qu'aven-vous fait de la France?... « En témoin oculaire, M. Gollot, a ravouté ainsi cette seche mémorable :

As to an input figure Transport in on manners. Der sepremions et der Inatges stations mellente den insudern insudere direktegen. Der princip in Formet princip of Francis labeler, sen mennen plan. An berindere gerendt, verbrange blas et febre, bled unserein, princi auf transport plan. Der princip der à se démettre de leurs fonctions, et figuraient, le premier surtout, parmi les meneurs du complot. Les obstacles que Bonaparte pouvait rencontrer n'existaient donc que dans le conseil.

Il s'y rendit, le 19, à une heure après midi, après avoir fait occuper toutes les positions importantes par ses troupes, sous les ordres de généraux dévoués, en emmenant avec lui Berthier, Lefèvre, Murat, Lan-



nes, etc. Quant à Moreau, Il en fit le gollier des directeurs réceditrants, Godier et Monlins, dont on publia némumies la Germission, par un de ces mensonges dont on ne se fit pos futue en cette journée, Sepés et Roger-Daos censorjeent réclience la leur : Seyés, toujours soigneux de se mêmager une issue à tout évinement, ent la précoution de se faire mettre en arrestation che tali. Barras, instruit par Talleyrand de ce que inte avait fait pressentir la visité de Bourrieure, abilique entre les mains du fameux négositatier, et partit incontinent pour Grosbos, laissant une lettre pour le président du conseil des aúciens, dans laquelle, après avoir probelsé de son désintéressement et de son amour exclusif pour la patrie et la liberté, il décharait « qu'il reutrait aver joie dans les rangs de simple citoyen, heureux, a près fant d'orages, de remettre entiers, et plus respectables que jamais, les destins de la république dont il avait partagé le drýol. »

Quoique les conjurés se crussent maîtres du conseil des auciens , Bonaparte rencontra dans cette assemblée plus d'opposition qu'il n'en avait prévu. Sa présence y devint le signal des plus vives interpellations, et comme il était habitué à parler à des masses obéissantes, l'attitude hostile de quelques républicains sévères ou exaltés, qui se couvraient du titre sacré de représentant du peuple, lui causa une émotion et un trouble qui faillirent compromettre le succès de la journée. Des phrases coupées, des mots sans suite, des exclamations interrompues par les murmures de l'auditoire furent tout ce qu'il put faire entendre à la barre. Tantôt il adressait des apostrophes et des accusations au parti démocratique, tantôt il prenaît le ton apologétique et cherchait à justifier sa conduite par le souvenir de ses services passés. A la fin, il invoqua la liberté et l'égalité, et comme Lenglet en prit occasion de lui rappeler la constitution, il s'écria avec plus d'assurance : « La constitution! vous l'avez violée au 48 fructidor, au 22 floréal, au 30 prairial. La constitution! elle est invoquée par toutes les factions, et elle a été violée par toutes... et , aujourd'hui encore , c'est en sou nom que l'on conspire. S'il faut s'expliquer tout à fait, s'il faut nommer les hommes, je les nommerai. Je dirai que les directeurs Barras et Moulins m'ont proposé de me mettre à la tête d'un parti tendant à renverser tous les hommes à idées libérales, «

Ces derniers mots soulevievent toutes les possions qui s'agitatet dans le conseil. On demanda le comilé servet, mais la majorité s' opposa, et Bonaparte fut sommé de s'expliquer nettement à la face de la nation. Son embarras fut alors plus grand que jamais; et au milieu de la plus vive agitation, il termina par ce cri, qu'il prononça en se retirant : « Qui m'aime, me asive! »

L'orage grondait avec plus de violence encore au conseil des cinq-cents, dont la majorité restait inétrantable dans sou dévouement à la république et à la constitution. La lecture de la lettre de Barras, confirmant lout ce que les événements de la veille faisaient présager, avait provoqué les propositions los plus énergiques contre quiconque attenterait à l'ordre catsiant. Sur la motion de Delbrel, les respécialasts renouveainent leur serment lorsque Bonaparte parut dans l'assemblée avec une escorfe de gresaliers. A cette vue, une indignation presque universelle se manifesta dans la salle. On eria de loutes paris : « A bas le distableur l'à bas le Crounwell Bonaparte hors la foil " quelques déquiés s'élancérent de leurs sièges, et se portièrent à la renoutre du général pour lair propuéer cette profunation du temple des lois. « Que futies-vous, téméraire, hai dit Bigoande, réture-vous - Et comme cette démonstration parsissait unanime, Bonaparte, encere tout ému de la résistance inattendeu qu'il avait rencontrie van actiers, se vii impoissant à lutre contre le nouveus tumulte partémentaire, plus menacent que le premier, et regana prompfement son escorte, qui le rumane au milleu des trouges - 1. là, il se



<sup>6</sup> Il est instille de rappeter jel la venion officielle qui voulut transformer en aisanins les représentants du peugle, et qui recommanda sos faveurs du permier consul le grensifier Thomé et un autre de ses camandes, pour prétendnes blessures que ni l'un ni l'antre n'avait reques. Tout le monde usit sujourd bui que la fable des polgrands ne fut inventée que pour l'eptimer l'intervention des

sentit miens à l'aise, et sa confinne et son unidee hi revirrent tout à înit quand Lucier, qui vait di évontrait d'abundomer la présidence pour n'avoir pas voults mettre aux voix la proscription de son frère, îni apporta, non-seulement l'appui de l'autorité dont al venait de se déposiller dans le sein de l'assemblée, et dont il presistait némonisa à s'édyre au debors, mais encore le secours de son évapuence, de son courage et de son activité.

Lucien monta à cheval, parcourut les rangs des soldats, et, avec l'accent d'un homme qui sembluit avoir encore devant les yeux des poignards et des assassins, il s'écria:

- « Citoyens, soldats,
- Le président du couseil des cinq-cents vous déclare que l'immense majorité de ce conseil est dans ce moment sous la terreur de quelques représentants du peuple à stylet, qui assiégent la tribune, présentent la mort à leurs collècues, et enlèvent les délibérations les plus affreuses.
- » Je vons déclare que ces nudacients brigands, sans doute soldés par l'Angleterre, se sont mis en rébellion contre le conseil des anciens, et out osé parler de mettre bors la loi le gisérait chargé de l'exécution de son déécret; comme si nous étions encore à ces temps affreux de leur règne, où ce mot, hors la loi, suffisait pour faire tomber les têtes les plus chieres à la patrie.
- » Je vous déclare que ce petit nombre de furieux se sont mis euxmêmes hors la loi par leurs attentats contre la liberté de ce conscil.
- » Au nom de ce peuple qui , depuis tant d'années , est le jonet de ces misérables enfants de la terreur , je confie aux guerriers le soin de défivere la majorité de leurs représentants, afin que, délivrés des stylets par les baïonnettes, elle puisse délibèrer sur le sort de la république.
- » Général, et vous, soldats, et vous tous, citoyens, vous ne reconnaitrez pour législateurs de la France que ceux qui vont se rendre auprès de moi; quant à ceux qui resteront dans l'Orangerie, que la force les expulse! Ces brigands ne sont plus les représentants du peuple, mais les repulse! Ces brigands ne sont plus les représentants du peuple, mais les re-

balomentes et pour existir Enfanolerension nationales contre les républicaiss. Quelque equision que form alopte sur le libermanies, fini et longuello de ne pas fétires, seus ou de la menul populajeur, ésatos les suposteres et les exhausties dont fierni souge ceux qui se proclamarent ensuite les lithérataiss de part, quant les ancien concorneuls demo effects. La terres montant en au la rigida en proclamarent de la commentation de la commentation de la commentation de la commentation la influence de la commentation d présentants du poignard. Que ce titre leur reste, qu'il les suive partont! et lorsqu'ils oseront se montrer au people, que tous les doigts les désignent sous ce nom mérité de représentants du poignard!...

» Vive la république! »

Ce langage trouva pourtant les soldats indécis. Pour les déterminer, Lucien ajouta : « Je jure de percer le sein de mon propre frère si jamais il porte atteinte à la liberté des François. »

Ce serment, prononcé avec force, triompha de l'hésitation des trou-



pes. Pourtant e ne fut pas sans histitation que Bonaparte ordonna à Nurat de marcher à la tête des grenaliers, et de disperser la reprisentation nationale. Mais, déçu dans l'espoir qu'il avait formé de tout obbenir par l'ascendant de sa présence et de ses discours, et vivement pressé par son frère et les principaux conjurés, il se décida à dissoudre l'assembér par la force, et en un instant la suélie di évauce. Ocyenhat pour domor à leurs netes l'apparace de la liquilié, les auteurs du 18 l'unaime, une fois victories, volument se servire encore des formes constitutionelles qu'îls venient de détraire, et ils ederchérest, à cet effe, de tous côtés, que'ques defris de l'assemblée qu'îls avaient violenment espuice, pour former un simuleure de représentation au sient violenment espuice, pour former un simuleure de représentation une trentaine de députés qui se chargérent d'extrever machinatement le pouver souverain que Romaparte possibilit déjà en réalité, et qui décretivers et en conséquence, outre l'élimination de soixante-un de leurs coliègies, la dissolution du directrier et la formation d'une commission consultire, composée de trois membres, savoir: éserés, Roger-Duros et Bomparte. Ce arrad changement fut ecosommé à seuf theure du soir.

Il édai oaze beures que Boaparte n'avait encore pris auvan aliment de toute la journée. An lieu de s'occuper de ses besoins physiques, il ne songea, en entrant chezlui, et quoique la nuit fil avancée, qu'à compièler cette mémorable journée, en l'annonçant, et en l'expliquant, avec sa supériorité ordinaire, au peuple français. Il rédigea, dans ce but, la prochamation suivante:

« A mon retour à Paris, j'ai trouvé la division dans toutes les autorités, et l'accord établi sur cette seule vérité, que la constitution était à moitié détruite, et ne pouvait sauver la liberté!

» Tous les partis sont venus à moi, m'ont confié leurs desseins, dévoilé leurs secrets, et m'ont demandé mon appui : j'ai refusé d'être l'homme d'un parti.

» Le consed des Ancients n'a nipolé, j'ai réponda à son appel. Un jain en tenturation giéreine avait déc outerté par des hommes en qui la nation est accoulturaire à voir des défenseurs de la liberté, de l'égalair, de la propriété. Ce plan demandait un examen calme, libre, excespt de toute influence et de toute craîtit. En conséquence, le conseil des Ancients a résolu la translation du corps législatif à Saint-Cloud, il n'a chargé de aid passion de la force nécessaire à son indépendance, l'air ou devoir à mes concitopres, aux soldais périssant dans nos armées, à la giorre notable, acquise ne pris de leur sang d'arrespér le commandament.

Bonaparte faisait ensuite le récit de ce qui s'était passé à Saint-Cloud, et confirmait par son puissant témoignage le mensonge audacieux de Lucien sur les stylets et les poignards; il terminait aiusi:

« Français , vous reconnaîtrez sans doute le zéle d'un soldut de la

liberté, d'un citoyen dévoué à la république. Les idées conservatrices, tutélaires, libérales, sont rentrées dans leurs droits par la dispersion des factieux qui opprimaient les conseils, et qui, pour être devenus les plus odieux des hommes, n'ont pas cessé d'être les plus misérables. »





## CHAPITRE X.

Établissement du gouvernement constituire



la hommes ausléres dans leurs principes, les républicains inflexibles, persuadés que la ceuse popularie avait succombé sons le daive et la calounite avec les formes démocratiques de la constitution de l'an ut, détrirent comme un crime de lèse-nution le coup d'état de brumaire. La masse du peuple, le grostat de brumaire.

de tous les partis, l'immense majorité des conditions élevées et de clauses moyennes el persque numinifié des clauses ouverirers, tout ce qui attachait plus de prix à la prospérité matérielle de la France, à so positionaté onneainque et à sus sécurité extérieure q'un questions de unécassisme constitutionnel et de métophysique gouvernementals; le pays centire, en un moi, noins quelques ceptits dobumplatels, s'empressa al absouder Bonaparte de l'attentat de Saint-Cloud, qui fat dels los suitvenellement considéré et accesific unem un évietnement réportateur.

 On a discuté métaphysiquement, a dit Napoléon à Sainte-Hélène, et l'on discutera longtemps encore si nous ne violàmes pas les lois, si nous ue faimes pas critininels; mais ce sond autant d'abstractions, boanes tout an plus pour les livres et les tribunes, et qui doivent disparaltre devant l'impérieure nécessité; autant vaulrait accuser de dégit le marin qui coupe ses mâts pour ne pas sombrer. Le fait est que la patries sans ous cital pretus, et que nous la sauxièmes. Aussi les auteurs, les grandas cetures de ce mémorable coup d'état, au lieu de denégations et de justifications, doivent les, à l'exemple de ce Romain, se contenter de répondre avec fierté à leurs accusateurs : « Nous protestous que aous avons sour fourte pars, venez avec nous rendre grâces aux dieux. »



» Et certes, tous ceux qui, dans le temps, faisaient partie du tourbillon politique, ont eu d'autant moins de droit de se récrier avec justice,

que tous convenients qu'un changement était indispessable, que tous e voulient, et que lemen cherchia il a l'opèrer de son cété. Le fis le mien i à l'aide des modérès, La fin solité de l'anarchie, le retour immétat de l'ordre, de l'amoin, de la force, de la pioni, de la force, de l'amoin diste (l'apprendix pioni production). Le se premis de constant de la pioni production del production de la pioni production del production de la pioni de la pioni production de la pioni del production de la pioni del production del produc

Ces temps ésignés approchent; les hommes désinièressés arrivent, Quoique les gioritaines néculeis soite prodochement impréguiers de l'asprit démocratique, dont Bonaparte dispersa les représentants et raversa les institution à Stant-Coud, les édemocrates d'aujourd'hait, personnelle meut étrangers aux impressions sidentes que cette dispersions et ce renurersment firent éprouver aux plus chiunds patriotes, doivent être seur dépards de ressentiments légitimes et de la justi rauceme de leurs pières, pour se demander, dans le celture de la méditation et du laut de l'impartialité historique, si le coup d'étauj attaignit les plus fervents révolutionnaires, et qui soulers d'indignation tout ce qu'il y avait de les sévère, de plas archet et de plus favoulisé que funcies à la marche de la révolution et aux progrès de la émocratie.

Quand Bonsparte se présenta, le glaive en min, pour mettres a propresser es as encivadori à la place de bissi que le peule avait établier et des anagéstrats qu'il avait étas, c'est que les lois et les magistrats du peuple étaleut impuissante à défendre a came contre ses emensis du dedam et du debors; c'est que le cours de la révolution étail entravé, son succès définiff compromis par la faillesse ou la corruption du pouvair; c'est que la décentisation menegui de livrel e paya sus passons étoifes et anarchiques des localités et des factions; c'est, enfin, que la chounnerie et l'impiration, joujours approjes sur la colition des rois-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Napolvo deligne almó les trios partis mun de la révolution, et qui se disputirient adors le poucule i Le monégo les jacolism dont un général fort comu (Bernadotte, Josepha, Augeressa et éloient) était un des chefs les modérée, conduits par siegée, et les pourris ayant Barna à leur tête. Il ajoute que les jacolism lui offérent la dictature et qu'il nerfusa, parce qu'il comprit qu'apeis avoir renieu arac cust le cetal assolit résult à vasore contre reux.

de l'Europe, disputaient incessamment et pleines d'espérance, à la caducité du jacobinisme, les grandes conquêtes politiques que le jacobinisme seul, en sa jeunesse, avait pu entreprendre, réaliser et maintenir.

Il était évident que la révolution avait épuisé ses ressources démagogiques, et qu'elle avait usé l'une de ses formes. Après avoir vaincu par l'omnipotence de la multitude, elle risquait de se blesser elle-même avec ce redoutable instrument de sa victoire, qu'elle n'était pas encore assez habile à manier longtemps sans danger. Sa nouvelle situation exigeait donc une forme nouvelle: la dictature d'un seul devait réparer le désordre que la dietature de tous ne pouvait plus contenir. C'était une des plus belles manifestations de la puissance révolutionnaire, une cette facilité à trouver, selon les besoins du moment, des idées et des hommes d'ordre pour continuer l'œuvre des idées et des hommes de liberté, sous une apparence de réaction et de contraste, et, en réalité, dans un intérêt commun et un but identique. La royanté et l'aristocrație européennes, qui avaient tremblé devant le peuple souverain, quand il s'exprimait par des millions de voix, et qu'il agitait des millions de bras héroïques, s'habituaient à ne plus le craindre et commençaient même à reprendre sur lui quelque avantage, depuis que la multiplicité de ses organes avait amené de funestes divisions, et rompu l'imposante unanimité qu'il dut à ses jours de péril, dont il fit ses jours de gloire. Il fallait que le peuple souveraiu ramenât ses irréconciliables ennemis à la erainte et au respect dont il essayait de s'affranchir, et qu'il portât dans leurs capitales mêmes cet étendard de la réforme, qu'il s'était borné à défendre iusque-là contre leurs attaques. Pour obtenir ee magnifique résultat, il n'avait besoin que de changer de tactique et d'allure, que de se rajeunir et de se retremper par une grande métamorphose. Le nombre immense de ses organes avait fiui par l'exposer aux dissensions et aux déchirements internes : la plupart de ses membres, fatigués par une longue lutte, étaient exténués, ruinés, gaugrenés. Sa volonté et son action , morcelées par des rouages infinis qui s'entre-choquaient le plus souvent, manquaient d'unité et de force : il retrouva la force et l'unité en sachant à propos vouloir et agir par le génie d'un seul homme.

Ainsi Bonaparte ne détrôna point le peuple à Saint-Cloud, il en changea seulement la représentation; il la rendit unique, de collective qu'ellectail. Et le peuple montra qu'il le comprenait bien, en saluant son avénement avec enthousiasme. Comme l'assemblée constituante et le comitéde salat public avalent exprince în volotife nationale dans sa période de destruction de for issiance, de même de factaeur, qui se para successivement des titres de contuel et d'empereur, en fut la glorieuxe expression, dans sa période de riverganissition et de propagande armée. A près tutte d'antes commises depuis par le grand lovanne, après lant de déviations illibrailes, tant de revers essay és et d'outrages subsi, le peuple exreta indertualis dans sa pensée, et la pontée du peuple est la seufdont la persivérance attesté infaitifialité. Sur et occia polítique, dont le faux et le reflux ont esponit pendant trente nas, et englouissent chaque jour de si vantes renommées et de si brillantes réputations, le sonveiur de Xapolène surange seul, havant la tempée et els fost qui ne faut que l'élèver, comme pour lui faire recevoir de plus hout le témigange impérisable des sympathies opposalaires.

Et en viet point aux prodigus de son épec, dont le lune peut éliboir la gioriestion confermeroine, qu'il doit cette immense et constante papularité. Le cette de son nom, plus religieusement gardé sous le chaume que sons les lamiles; indique neues que, ion d'avoir arrêté le développement des principes et des intrêtes démocratiques, il est questque droit a de true le premie démocraté de l'Europe; car ce n'est less sons raison que le peuple le considére encore comme le révolutionnaire qui a le plus justissamment (Harville les vielles dominations et les suprivoiris factiers de la missame est de la fortune, par l'émonepation du mérite, qui devint le seu ditrê à loss de semplois, et dont les sits parvinent plusy un trine, pour fouler sons leurs pieds de parvenus l'organi et les prestiges de l'antique royaut é, claisser ainsi un temps filhre et une vaste carrière à l'espit d'égalité depuis le dernier degré ju squ'au premier rang de la hiérarchée politique.

que les hommes fortement préoccupés des destinées de leur pays et de l'aventr de l'immanité n'aillent donn pas équente n querelle personneile des républicains de l'an van, et demander compte à Bonaparte de la constitution de l'an un, s'il est d'ailleurs inocatetable que son usurjalon, piatiquo n'est l'appeter ainsi, ne fait qui mo des faces sous lesquelles l'esprit revolutionnaire devait se consolider en France, et servipuides en Europe, d'incheau sussi fait un usurpateur, quand pour readre suuveraine une assemblée sur languelle il se sentait la puissance de régner lain-même par la parole, il, poussa le tilers-delà à impérier se celities, à l' défraire l'ancienne distinction des ontres, d'ai reuverse le tolse cistàntes, quor se proclamer unique dépositaire du pouvoir constituent. Il n' 1, a gière pourtaint que les rigoristes de l'ancien régime qui nieut ost direct qu'il porta atteine aux institution ton danct impée et coupuble, ciu, cet qu'il porta atteine aux institution manifeste du mandat exprés des députés, Il qu'il qui prété en violéti, qu'il des sections manifeste du mandat exprés des députés, Il qu'il qu'il qu'il qu'il des sections manifeste du mandat exprés des députés, Il n'appartient, en cristiq qu'il des sections et à des législes, dupes de leurs ressontiments ou de leurs serupules, de rhitener ainsi le génie sur la légalité de sa mission quandi l'ivent accomplir de grandos clusses.

Si Bonaparte n'éteignit pas le volcan démocratique, comme on l'en a tour à tour accusé et félicité, et s'il ne fit que cacher ce que son cratère avait d'effrayant, d'abord sous le fautenil consulaire, ensuite sons le trône impérial, l'esprit républicain doit l'absoudre d'avoir sacrifié les formes de la démocrație à ses intérêts essentiels, à son salut et à su propagation. Sans lui, la république n'en périssoit pas moius : mais quelques années de plus d'existence sous des lois impuissantes et des autorités avilies n'auraient fait qu'aggraver le mal qui la dévorait et les accusations dont on l'accablait. Tels auraient été les progrès de la lassitude et du dégoût, qu'une réaction violente aurait pu s'opérer contre la révolution, même sans permettre à nul de ses partisans d'en diriger la marche duns le sens des nouveaux intérêts, et que nous aurions eu des les premières appécs du dix-neuvième siècle la restauration qui n'est venue que quinze ans plus tard. Sans doute la restauration n'aurait pas mieux réussi qu'elle ne l'a fait à s'asseoir définitivement; mais elle aurait eu plus de chances de durée si elle fût venue à la faveur des discordes civiles; à la suite d'une commotion intérieure, et avce l'annarence d'un acte de spontanéité nationale, qui l'aurait préservée du vice originet dont elle fut maeulée dans son alliance avec l'étranger; vice radical, qui la perdit à son début. A cette époque d'ailleurs elle eût retrouvé encore devant elle la plus grande partie des générations qui avaient été élevées sous l'ancien régime, et que les tourmentes révolutionnaires avaient un peu réconciliées avec le bou vieux temps. D'un autre côté, les enfants de la révolution, qui se sont trouvés des hommes en 4815, et dont l'entrée dans les affaires publiques a fait le désespoir des Bourbons , auraient vu arrêter dans ses commencements leur éducation libérale, et l'on serait parvenu d'autant plus facilement à leur faire détester irrévocablement la république, que la prolongation de son agonie l'aurait renduc plus odieuse. Ce fut donc, quoique involontairement, dans l'intérêt

unême des croyances républicaines que Bonaparte remersa le système républicain; et l'on pent dire qu'an foud il ne tua pes plus la république que la révolution, mais qu'il l'empècha seulement de susciter plus longtemps contre elle la précention et la haine, et de rendre par là sa rélabilitation troy différile et trop bottaine.

Les républicaies de l'époque ne pouvaient pas juger ainsi le coup d'état qui venait de les atleindre. Leur irritation inquicha le nouveau gouvernement, qui songea un instant à proserire quedques-uns de leurs édies. Toutéfois, les citoyeus honorables désignés pour cet ostracisme en firent quittes pour une simple mise en surveillance.

Pour donner une idée compléte du désordre qui régnait en France sous le Directoire quand Bonaparte lui arracha le pouvoir, it stiffit de dire que le consul ayant voudt expédier un courrier à Clampiennet, qui commandait en Balte, on ne trouva pas dauss le trèsor publiede quoi payer les frais du message; el forsqui l'i votatut comative l'étà des armées, il fui obigé d'envoyer des commissaires sur les fieux, à défaut de vôtes dans tes bureaux de la paetre. » Alis d'a minis, dissil Bonaparte aux employés du ministère, vous devez avoir l'état de la soble, qui nous mênera à notre lut. » Nous ne la pavons pas », à lut érpondit-on,

Dés la première séance de la commission consulaire, Sieyès, qui se flattait d'obtenir, par son âge et ses antécèdents politiques, une marque



de déference de la part du jeune collègne qu'il jalousait plus que jamais, se mit à dire : « Qui de nous présidera ? » C'était une manière de forcer

ses collègues à lui abandonner cet honneur. Mais ici la force des choses l'emporta sur la courtoisie, et Roger-Ducos répondit vivement : « Ne voyez-vous pas que c'est le général qui préside? »

Sieyès, tout hérissé de métaphysique, ne pensait pas qu'un jeune homme qui sortait des camps, et dont les études et les travaux militaires semblaient avoir absorbé toute l'existence, pût contester le soin et la gloire d'imaginer de nouvelles combinaisons gouvernementales à un vétéran législateur, dont on disait avec raison qu'il avait tonjours, comme Thomas Payne, uue constitution dans sa poche. Il présenta donc hardiment le fruit de ses méditations journalières, et lorsqu'il en vint à proposer uu grand-électeur, qui devait résider à Versailles, avec un revenu de six millions, et sans autre fonction que celle de nommer deux consuls, sous le bou plaisir du séuat, qui pouvait annuter l'élection et absorber même le grand-électeur. Bonaparte se mit à rire et à sabrer. selon sa propre expression, les niaiseries métaphysiques de sou collègue. Sievès, aussi timide que vain des qu'il rencontrait une résistance sérieuse, se défendit mal. Il voulut justifier sa conception par une analogie avec la royauté. « Mais , lui répliqua le général , vous prenez l'abus pour le principe, l'ombre pour le corps. Et commeut avez-vous pu insaginer, monsieur Sieyès, qu'un homme de quelque talent et d'un peu d'honneur voulût se résigner au rôle d'un eochon à l'eugrais de quelques millions? »

Dès e moment, tout fut dit entre le métaphy sicies et le guerrier; ils comprirent l'un et l'autre qu'ils ne pouvaient pas marcher longtemps ensemble. La consiliution de l'an vui fut prunuique. Elle établissis un simulacre de représentation nationale, répartie en divers corps, le sénat, le tribunat et le corps légistait , fundis que la véritable représentation résida de fait dans le consulat, ou plutôt dans le premièr cousal.

Une fois parvenu à ce poste suprême, Bonaparte se débarrussa de Sièvés, qui se laissa absorber au moyen d'une dotation nationale. Il remvoya également Roger-Ducs, qui trouva sa retraite naturelle dans le sénat, et il prit pour ses nouveaux collègues Cambucéres et Lebrun.

Les premières mesures du consulat ne pouvaient être que réparatrices. La loi des olages et celle de l'emprunt forcé furent révoquées. La tolérance remplaça la persécution; la philosophie, assise au pouvoir, permit aux eroyants de rappeter leurs prétres et de retevre leurs autles. Les émigrés et les prosertis de toutes les opinions et de toutes les époques rentrerent; Carnot, entre autres, passa de l'exil a l'Institut et au ministère.



Dans is premiers temps de sa suprème magistratore, et pendiant qu'il rédisit encreu au Lauembourg, Bampaire conserva tout les implicité de goals, de meurs et de manières qu'il tenit de ses dispositions naturelse, et que l'habitule des emps était îns de lai suvir fair pertre. Rédisit d'une graude solreiélé, et némunoins il pressentait digit qu'il dévisorirait gross manageur, et que sa maigreur d'apparaitait pour faire pace à l'Obésité. Les bains chands, dont il usuit très-fréquemment, ne fureut peut ce par son summer, et au sommei, il en premi streit peus sons influence sur ce deriner écongencul. Quant au sommei, il en premi stept heures sur vinage-quatre, et di recommandait toujours de ne point l'éveller, a moins qu'il ne sajid é manusiess novales: s- Car, dissibil, a vec une bonne nouvelle, rien ne presse; tanda qu'avec une marvale; il c'a spas un instanti à perfer. »

Malerie la vie un peu bourgeoise qu'il menuit dans son palais comanire, il recevul journélement tottes le fillastrátions de Pépoque, et Joséphine faisait les homeners de son solon avec la grâce et l'aminité d'une grande danné e la visille société française. Cet al que les termes de politeses et de civilité, que le rigorisme républismin avrit fait la bamair de la conversation, osierent se montre en dépit de proscription qui pessi sur eux., et que le monieur essays de se remettre en vogue anx dépons du citogra.

Le premier conoul, plongé lephus souvent dans ses méditations etses réverées, prendit remement part ou acsocries spirituelles et un passetemps agréables du cervle brillant qui commençait à se former chen lui. Il la narvival pourtant de se trouver protise et house humen, et alors il provandi, par le charme, le vivaelé et même l'abondance de ses pavies, que pour étre houmen sinable di n'aviet qu'à le voinoir. Mais il ain le vonisit ravenent, et les dames surtout eurent à se plaindre de ce défaut de house voinoir.

Dur en apparence et facile à s'emporter, Rousparte cachait sous cetteespèce de soursoprie catérioreu en dem accessible aux sentiments les plus affectueux et aux plus douces émotions. Autant il était sombre et morses, brusque et violent, sévére et inexcanhé quand il était sons le poids de ses préoccupations politiques, ou qu'il se trouvait en séche comme homme public, antant il avait de mansaéche, de familiarité, de leufresse extrême, de bonhomie, dans les relations intimes de la vie entrée.

A l'appui de ce que nous disons ici des qualifés du cœur et des affections domestique de Napoléon, nous peuvons mieux faire que de citer le fragment d'une lettre qu'il écrivait, en l'an m, à son frère Joseph: Dans quedques événements que la fortune le place, tu sisi bien, mon ami, que la ne peux pas avoir de meilleur ami, à qui la rosis plus cher qui désire plus sinécrement ton bonheur..... La vie est un songe léger qui se dissipe. Si lu pers, et que tu penses que ce puisse de lres pour quet emps !!! envoie-moi lon poetrait. Nous avons vien fant d'années ensemble, si étroitement ainsi, que nos covers se sont confondus, et la sais miens que personne combien le mien est entièrement à loi; je sens, en trapant ces lignes, une émotion dont j'ai et pau étexemples dans mu vie; je sens bien que nous tarderons à nous voir , et je ne puis plus continuer ma lettre....»

Madame Lætitia avait coutume de dire, en parlant de son fils Napotéon, alors qu'il était au faite de la puissance : « L'empereur a beau faire, il est bon. » M. de Bourrienne lui rend le même témoignage, tout en prétendant que Napoléon affectait de ne pas croire à l'amitié, et qu'il déclarait même n'aimer personne. Cette contradiction s'explique par la différence des positions : l'homme d'état n'a point d'affections privées : et e'est comme tel, dans la solière des intérêts généraux dont il était chargé, que Napoléon disait n'aimer personne. Mais en dehors de la politique, il laissait aussi la nature reprendre amplement ses droits; et ou l'a va même tempérer la joie et l'ivresse du triomphe jusque sur les champs ile bataille, par un retour à des sentiments que le métier ile la guerre oblige d'étouffer ou de contenir. Pendant les campagnes d'Italie. et après un combat sanglant, il passait avec son état-major au milieu des morts et des blessés, et ses officiers, étourdis par la victoire, laissaient éclater leur enthousiasme sans s'arrêter aux tableaux plus ou moins déchirants qui s'offraient incessamment à leurs yeux. Tout à coup, le général victorieux aperçoit un chien qui gémissait à côté du cadavre d'un soldat autrichien : « Voyez , messieurs , leur dit-il , ce chien nous donne une lecon d'humanité, »



Mais quelque place que finsseut dans l'âme de Napoléon les sentiments

qui font la base des vertus privées et du bombert dounstique, et quelque prix qu'i attanétà à de bombert, d'an devait les escritées à la giere
et à la prospérité du peuple dont il venit de se faire l'unique représentant; ear, nous le répétons, quoique la nouvelle constitution etit confiépeuvoir accetuf à trois conssit, tout le monde savait bien qu'un seul
gouvernait; aussi, lors de leur installation, Cambacérie et Lécum ressemblaient: la piss, seoin l'expression de M. de Bourrience, à deux étnoins qu'à deux collègues de Ronaparte. La monarchie se trouvait donc
réabliée de fait, sous le titre de répulipe. Le premier cossi faisist tout
et devait tout faire, d'apprès ce que l'on était en droit d'attendre de la
source de son pouvir, de l'assentant de son carectère et de l'empir des circonstances. Tallegrand l'avait bien pressenti, et, en courtion
précore et abaite, il avait parté dans ce sens à Bonaparté des le prenier jour qu'il vint travailler avec lui comme ministre des affaires
étrangères.

« Citoyen consul , lui dit-il , vous m'avez confié le ministère des relations extérieures, et je justifierai votre confiance; mais je crois devoir vous déclarer des à présent que je ne veux travailler qu'avec vous. Il n'y a point là de vaine fierté de ma part, je vous parle seulement dans l'intérêt de la France : pour qu'elle soit bien gouvernée , pour qu'il y ait unité d'action, il faut que vous sovez le premier consul, et que le premier consul ait dans sa main tout ce qui tient directement à la politique, c'està-dire les ministères de l'intérieur et de la police pour les affaires du dedans, mon ministère pour les affaires du dehors, et ensuite les deux grands movens d'exécution , la guerre et la marine. Il serait done de toute convenance que les ministres de ces eing départements travaillassent avec vous seul. L'administration de la justice et le bon-ordre dans les finances tiennent sans doute à la politique par une foule de liens , mais ils sont moins serrés. Si vous me permettez de le dire, général, j'ajouterai qu'il conviendrait alors de donner au second consul, très-habile jurisconsulte, la haute main sur la justice; et au troisième eousul, également bien versé dans la connaissance des lois financières . la haute main sar les finances. Cela les occupera, cela les amusera; et vous, général, ayant à votre disposition toutes les parties vitales du gouvernement, vous arriverez au noble but que vous vous proposez, la régénération de la France, » « Savez-vous que Talleyrand est de bon conseil, dit Bonaparte à son secrétaire, après la sortie du ministre. C'est un homme de

grand sens. ... Il n'est pas moladroit, il m'a pénétré. Ce qu'il me cuseille, vous savez hien que j'il cavic de le faire. Mais, encore un coup, il la raisson : on marche plas vite quand on marche seol. Lebrun est un honnéte homme, mais il n'y o pas de politique dans sa téte : il fait des livres; Cambacerès a trop de traditions de la révolution. Il faut que mon gouvernement set un pouvernement solt un pouv

Il fallat bien que ce caractère essentiel de nouveuis fla instincisment compris par tout le monde, piespe, d'une part, les ansis de la révolution applantissacient en masse ou gouvernement consultire, bien qu'il et été évès un les primis de la constitution républicaine de l'an un, et que, d'un outre côté, les populations avouglément affectionnées à l'aucien régime refissacient leur adhision un pouvoir nouveun, malgré tous les actes de conciliation et de prudence qui avaient marqué son installation.

Craignant que cette obstination ne rallumât la guerre civile dans l'Ouest, le premier consul adressa d'abord aux habitants de ces contrées une proclamation pour les prémunir contre les excitations des agents de l'Angleterre. Ses avertissements , appuvés sur une armée de soixante mille hommes, obtinrent d'heureux résultats et prévinrent une explosion générale. Cependant les chefs royalistes, soutenus dans leur persévérance et par leurs convictions personnelles, et par les encouragements de la diplomatie européenne, se maintinrent en armes, toujours prêts à recommencer la lutte. Bonanarte, qui ne pouvait pas prendre à leur égard le langage et le ton de l'impartialité historique, et qui n'aurait pu remplir même la mission révolutionnaire dont il avait été chargé d'en haut, s'il cut été capable d'envisager avec l'impossibilité d'un philosophe observateur les nouvelles menaces de la chouannerie et de l'émigration; Bonaparte caractérisa avec son énergie ordinaire les opiniàtres provocateurs de l'insurrection royaliste, et il les signala, dans une proclamation, au mépris de la nution et aux vengeances de l'armée.

Les royalistes comprirent que le temps de la guerre civile était passé, qu'ils n'avaient plus de campagne h faire et de bataille à livere contre le nouveau représentant de la révolution, et ils durent se résigner à cher l'histoire de la Vendée; heureux de pouvoir hisser en debors sés annates de leur fidélité et de leur héroïsune les acles de pillage et de meurtre, les vols et les assassiants, qui devuient former décormais les seules et gionbles trophées des bandes qui infestérent l'Ouest et le Midi après la dissolution des armées royales '.



Comprimer ou panir les ennemis obstines de la republisque, recompence ses intériples défeneurs, le lic était la doubé thele que Bonaparte poursuivait avec la plus indirmalable fermeté, avec la plus rigourous-justices. Sochant combien le mérite aime à être datingae, combien il gagne à se voir apprécé, il distribua cert sabres d'honoure un soldats qui étaient signade par des actions d'écal; et le peuple, qui vorait donner à la bravoure les marques honorifiques réservées nutrévis à la nuissance, applautif à cette distribution, oui, loin de blesser l'écalité.

Ce fist en ce tempo que quotiques hommes émisements du partir organiste s'imaginérent que l'écavapét de Monté, Bouqueste et dévoursel à la restauration de la monarché. Infondulis servieuruns superé declu, il leur dit « » Foublès le paux « et jouvre un vate champ l'avenir Quévoujer marchen devid évrant la leur protége, aum désiration quotaques évaterns à dévise ou à puede servi frappé de la foudre. Labor tous les Vendéren qui reuleut e ranger sous le pouvernement national et de plores suas au protéction aireir le garante route qui laur est intrêve. pour laquelle il avait fait la révolution, l'établissait, au contraire, sur la base indestructible de la justice, sur la rémunération proportionnelle des services et des vertus.



Tine lettre de remerciements qu'il requi à cette (soque d'un serçant de grandiere, nommit Ame, în finaruil Focassion de finir la réponse suivante : « l'ai requ votre lettre, mon brave camarade, îni écrivit-il, vous n'avier pas besoin de une partier de ros actous, je les commiss toutes. Vous étes le plus harves grandier de l'armirée depuis la mort du brave Benerette. Vous avor cu un des cent salvers que j'ai distribuis à l'armirée; tous les soldats clièmed l'accord que éclisit vous qui le méritire davantage.

» Je désire beaucoup vous revoir, le ministre de la guerre vous envoie l'ordre de venir à Paris. »

Quelques vues secrètes que Bonaparte plt cacher sous ses démonstrations de franchise et de familiarité, il vant mieux encore le voir flatter et récompenser ainsi la bravoure, même par calcul d'ambition, que de le suivre aux fêtes données en l'honneur des hommes qui fureut ceasés

l'avoir préservé, à Saint-Cloud, des dangers qu'il ne courut pas. S'il est vrai d'ailleurs que Bonaparte recherchait la popularité dans l'intérêt des pensées ambitieuses qu'il nourrissait en son âme, et s'il est également incontestable que la considération de sa grandeur personnelle, de sa puissance et de sa renommée entrait pour beaucoup dans toutes ses eutreprises militaires et politiques, il faut reconnaître aussi que sa puissance et sa grandeur ne pouvaient être que celles de la France, dont les destinées lui étaient remises, et que, pour lui, travailler à sa propre gloire, au succès de son ambition, à son immortalité, e'était travailler à l'élévation, à la prospérité et à l'avenir du peuple que, le premier, il avait salué du nom de grand , et dont il offrait dans sa personne et son génie l'admirable personnification. Le pouvoir sans bornes dont il jouissait ne devait lui servir que de levier pour faire faire à l'esprit d'égalité et au génie de la civilisation moderne les progrès nouveaux que l'esprit de liberté, momentanément entravé dans ses formes extérieures , ne pouvoit plus favoriser ou accomplir lui-même. Les savants et les artistes recurent en effet des encouragements de toutes sortes; l'industrie nationale, paralysée par les discordes civiles, prit un essor qu'elle n'avait jamais connu. La banque de France s'établit ; l'étalon des poids et mesures , élaboré par l'Institut, obtint la sanction législative; en un mot, Bonaparte réalisa, comme chef du gouvernement français, ee qu'il avait concu. voulu et fait pressentir lorsqu'il n'était que général républicain. et qu'il se montrait ialoux d'enrichir le Musée national, d'interroger les professeurs, de mettre les savants en tête de son état-major, et de se recommander à l'estime et au respect des peuples, bien plus par son titre de membre de l'Institut, que par celui de commandant suprême des

Le consil se trouvait d'uniont plus heuveux de pouvoir présider aux composées indisécules, et d'encouragner les progrès de la sième. qu'il vanit rèvé vis-mème, dans sa jeunesse, la gloire seientifique, et songée moites à nugares revetue - Leune, dell. je m'étais mis dans l'esprit dedevenir un inventeur, un Newton. - 30. Geoffroy Saint-Histier recourte qu'il l'a catenda jûre : 1 en métrie de sarrases et devenu ma profession ; en en fet point de mon choix, je m'y trouvai engagé du fait des circonstances . Dans les éemières leures de son ségior au Caire, il apostro-plan viveneux Monge, qui répétant avec affectation le mot de Lagrange: - Nall n'altichatien le gière de Newton, il n'y avait qu'un monde à di-

couvrir. — Qu'ai-je entendu? s'écris-l-il; mais Lx soons nes pératas l qui a jamais songé à cet autre, à celui-là? Moi, des l'ège de quinze ans, j'y croyais.... Qui a fait attention au caractère d'intensité et de traction, à très-courte distance, des actions des minimes atomes, dont nous sommes, d'une manière autécoque, les observateurs obligés? »

Sous le poids de ses préoccupations guerrières, et au milieu des trionuples journaliers qui marquéreut ses eampagnes d'Italie, il resta toujours fidéle à ses goûls, et ne cessa de fairer marcher de front l'agrandissement politique de la France et l'exploration scientifique, dans l'intérêt de la civilisation universelle.

A Parie, il interrogos le physiologiste Scerpe. En 4801, il eut des conférences avec le physiologiste Scerpe. En 4801, il eut des conférences avec le physiologiste (31,000 and la perisson et al l'unioneurs. En 4802, il fonda un pris de 60,000 france pour celui qui, por se découvertes et es expériences, ferrai fairo à l'électrici, ou galtranisme, un pas comparable à celui que firent faire à ces sciences Franchiste et d'autre de l'autre de sur des des des l'experis que la finite et volte. Il demanda aussi à l'Institut un résunde des proprisq que la révolution avait fait faire jusque-là aux arts, à la litérature et aux sciences. Chicine fut barrier de la martie l'illéraire.

Le soin de pactifier et d'organiser l'intéréeur de la république n'exceptigne se chaiserent le premier cossa; il songesti auss à la poir extérieure, dont il aurait voud in faire le complément des bienfaits qui avaient ammequé son arémenta au pouver. A cet défei, il fit ouvrir éen négosimient de le cabinet de Londres par M. de Talleyrand, et il écrit tillumième, le 26 décendre 4799, la létre soissute eu roit d'Aughéberre, de les les premiers jours de son installation au consulat avec Cambacièris et Lébeuu;

BONAPARTE, PREMIER CONSUL DE LA RÉPUBLIQUE, 4 S. M. LE HOI
DE LA GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE.

Appelé par le vœu de la nation française à occuper la première magistrature de la république, je crois convenable, en entrant en charge, d'en faire directement part à votre majesté.

» La guerre, qui depuis huit ans ravage les quatre parties du monde, doit-elle être éternelle? n'est-il donc aucun moyen de s'entendre?

 Comment les deux nations les plus éclairées de l'Europe, puissantes et fortes plus que ne l'exigent leur sûreté et leur indépendance, peuventelles sacrifier à des idées de vaine grandeur le bien du commerce, la prospérité intérieure, le bonheur des familles? Comment ne sententelles pas que la paix est le premier des besoins comme la première des gloires?

- Ces sentiments ne peuvent pas être étrangers au cœur de votre Majesté, qui gouverne une nation libre, et dans le seul but de la rendre heureuse.
- « Yore Majesté ne verra dans cette ouverture que mon désir sincère de contribuer efficacement, pour la seconde fois, à la paeification générale, par une démarche prompte, toute de conflance, et dégagée de ces formes qui, nécessaires pent-être pour déguiser la dépendance des états failles, ne décêtent dans les états forts que le décir mutuel de se tromper.
- » La France, l'Angleterre, par l'abus de leurs forces, peuvent longtemps encore, pour le malheur de tous les peuples, en retarder l'épuisement; mais, j'ose le dire, le sort de toutes les nations civilisées est attaché à la fin d'une guerre qui embrasse le monde entier.

## n BONAPARTE. 11

Ce n'était point là un valu étalage de modération et de philanthropie. Si Bonaparte eût désiré la continuation de la guerre, s'il n'eût aimé que la guerre, comme on le lui a tant reproché, rien ne l'obligeait à faire cette démarche directe et pressante auprès du roi d'Angleterre. Sans doute il crovait la paix profitable à son gouvernement, mais e'était dans l'intérêt de la France et de la civilisation européenne qu'il tenoit surtout à affermir et à faire aimer son gouvernement. Et puis, avec quelle franchise, quelle dignité et quelle mesure il parle de son mépris pour les formes de la diplomatie! On reconnaît facilement à ce langage l'enfant de la démocratie , le dépositaire des intérêts de la révolution. Aussi le vieux monarque refusa-t-il d'agréer l'innovation que le magistrat républicain avait essayé d'introduire dans les rapports diplomatiques, il fit répondre, par lord Grenville, que la correspondance directe entamée par le premier consul ne pouvait lui convenir, et il chargea le même ministre de rédiger une note pleine de récriminations contre la France. Bonaparte comprit que , pour forcer à la paix cet opiniâtre enneml de notre régénération politique, il fallait autre chose qu'un appel à sa raison. et à sa générosité. Mais il n'aurait pas voulu garder sur les bras deux adversaires aussi puissants que Londres et Vienne, et c'est pour détacher l'un ou l'autre de la coalition contre la France qu'il fit des ouvertures à

## HISTOIRE DE NAPOLÉON.

190

tous les deux. Ses efforts furent partout repoussés. L'antipathie que les cours étrangères avaient conçue contre le peuple français des l'origine de la révolution ne pouvait céder qu'à l'ascendant de la victoire et à la nécessité





## CHAPITRE XI.

Translation de la résalence consulaire mu Tutleries. Nouvelle campagne d Itali-Bataille de Marengu, Betour a Paris. Fête nationale.



E premier consul connaissait trop l'importance des formes que revêt le pouvoir et l'influence des moindres circonstances extérieures dont on l'environne, pour ne pas s'appliquer à donner au sien tout ce a qui pouvait en étendre et en relever l'équi pouvait en étendre et en relever l'é-

chat aux yeax du peuple. Le palais du Lusembourg avait éé la demeure d'une autorité débile, issue de nos ossemblées révolutionnaires, et combée, au milieu des acclamations de la France, sons le poide de la répugnance publique qu'avait fait natire et que rendait chaque jour plus vive et plus proficiale la prolongation de l'amarchie; c'en clari tassez pour que Bonaparte se trouvit mai l'aisse dans un parvi séjour. Ce qui avait pussifires à loce, r'ame baquesuement, un gouvernement essettilement provisoire, et dont la courte existence ne formait qu'une période de déchirements, de turpitudes et de désastres dans les souvenirs populaires, ne convenait plus à un gouvernement qui sentait en lui l'unité et la force. et qui aspirait à ajouter la durée à sa puissance et à sa gloire. Il fallait désormais au consul le palais des rois, parce qu'il exerçait réellement le pouvoir des rois ; et ce n'était plus qu'aux Tuileries , consacrées dans les traditions nationales comme le siège naturel des chefs de l'état, et comme une espèce de sanctuaire gouvernemental, ce n'était plus qu'aux Tuileries que pouvait résider Bonaparte. Devait-on craindre qu'il n'y fût importuné ou influencé par l'ombre de la vieille monarchie, dont on le soupconnaît déià de vouloir refaire l'édifice? C'est en effet ce qu'insinuaient les républicains ombrageux ; mais , entre le 40 août et le 48 brumaire , entre Louis XVI et Napoléon , il v avait en pourtant d'autres journées et d'autres pouvoirs ehers, à bon droit, aux démocrates ; il v avait eu la convention et le comité de salut publie, qui avaient siégé aussi dans la royale demeure; et certes leur séjour dans ce palais avait bien dù suffire à son inauguration révolutionnaire, suffire pour en bannir à jamais l'ombre menaçante et toutes les mauvaises influences de l'ancien régime.

La récolution du consul une fois prise, son installation dans sa nouulte résidence din tière au 16 juncte 1800. C jour était vans, il dit is son secrétaire: « Eh bien! c'est donc enfin aujourd'lui que nous allons coucher aux Tulleries ... Il I faut y aller avec un cortège, cela un'ennie; usuis il faut parier aux yeux; cels fait far ho pur le peuple. Le Directoire était troy simple; aussi il ne jouissait d'aucune consideration. A l'anute, il ampiteliée est à puece, dans une grande ville, dans un pains, il flout que le chef d'un gouvernement attire à lui les regards par tous les moyens possibles.

A une heure précise, Bonaparte quittà le Luxembourg, suivi d'un cortége plus Imposarte que magnillage, et dout la belle teume des troupes finsail la principale pompe. Chaque corps marchait sa musique en tête; les générams et leur dat-majoré élésait et deval, et le peuple es pressait en foule sur leur passage, pour se faire signaler, pour voir et admirer de près les Héros de tant de hatalités, l'élité des guerrèes dont les immortelles campagnes de la révolution lul avaient rendu les noms si familiers. Mais entre ents loss, il recherchait surtout celui qui ne élévant aniqued'huit au-dessus d'exa par son pouvoir que parce qu'il leur fut toojourssupérieur par son goire et ses services. Nomme qui résumsi (en l'unit supérieur par son genée et ses services, Nomme qui résumsi (en l'unit gloire militaire de l'époque, et à la fortune duquel la France attachait avec orgueil sa propre destinée. Tous les regards se portaient sur le pre-



mier consul, dout la voiture était attévée de six électum blants que l'empereur d'Allemagne lui voait dounée parse le traité de Campe-Fornio. Cambaciries et Lebrun, plarés sur le devant de sa voiture, paraissaient n'être que les chambellans de leur collègne. Le cortice traversa une grande partice beris, et la présence de Bonaparte cetait partout le plus vi enflousisance, « qui afors, dit un ténoin non suspect, M. de Bourrienne, n'avait pas besoin d'être commandé par la police.

Arrivé dans la cour du château, le consul, ayant Murat et Lannes à ses côtés, passa les troupes en revue. Quand vinrent à défiler devant lui la 96°, la 45° et la 50° demi-brigades, il ôta son chapeau et s'inclina en



signe de respect à la vue de leurs drapeaux mis en lambeaux par le feu

de l'ennemi et noircis par la poudre. La revue terminée, il s'installa sans ostentation dans la vieille habitation royale.

Cependant, pour éloigner le soappon d'une restauration monarchique trop brusque, il voulut que la royale demeure ne devint la sienne que sous le titre de Palais du gouvernement; et afin de ménager davantage les susceptibilités républicaines, il fil eutrer en foule avec lui dans sa nouvelle résidence les tableaux et les statues des grands hommes de l'antiquité, dont le souvenir était cher aux amis de la liberté.

David fut chargé, entre autres, de placer son *Junius Brutus* dans une des galeries de la nouvelle habitation consulaire. On y introduisit également un bean buste du second Brutus, apporté d'Italie.

Toutse ces précautions annoquient clex le premier consul, avec une tendonce monactique bien caractérie, le soffituent profond de son origine et de sa position révolutionnaires. Ce sentiment le dominait even, et dorsqu'il sembla plus tard s'en étre affaméh, le poupule a garda pour lui : cur si madame Lestián ne se laissa point tromper sur le cour de son file par es formes brusques et sévires, et si elle persista toujours d'aire : 1 Cumpervu a heus faire, i et se bon ; a de même le puigle de France, par une sorte d'instinct, s'est obstiné à dire du consul et de l'empervur, alors qu'il parissaite le pois infidée à su misson d'avenir, et qu'il s'essayait, sur la poate rapide des résetions, à restaurre le bia-son et le trôce : « Bonaparte à lous line, il est démocrate.)

C'est de son installation aux Tuiteries que daleral les mesures réparatrices et les grands établissements dont neuleque-sun ort été déjà indiqués, tels que le décret portant eloture de la liste des émigrés, l'organisation de la hamque de France et celle des précedures. Un extécnment qui vennit de mettre en deuil les républicains d'Amérique fournit bientils au premier consul une nouvelle occusion de manifester que, malgrés ou rapide acheminement un puovoir suprême, il se considérait loujours comme le premier magistrat d'une république, et lié-comme tel, par une symptite indifictable, à la destinée des peuples libres.

« Washington est mort! » portait un ordre du jour adressé à toutes les troupes de la république, « ce grand homme s'est battu contre la tyramie; il a consolide la liberté de sa patrie; sa mémoire sera toujous chère au peuple français, comme à tous les hommes libres des deux mondes, et spécialement aux soldats français qui, comme hi et les soldats américains, se battent pour la liberté el l'égalié. » En conséquence, LE FREMER CONSEL ordonne que, pendant dix jours, des crèpes noirs seront suspendus à tous les drapeaux et guidons de la république. »

Le même jour, les consuls proclamèrent le résultat des votes émis sur le nouvel acte constitutionnel.

Sur trois millions douze mille cinq cent soixanle-neuf votants, quinze cent soixante-deux avaient rejeté, et trois millions onze mille sept cents avaient accepté la constitution.

Sur ces entréalites, des nouvelles de l'armée d'Egypte parvincent au gouvernement. Elles citelent danséess au directioir e, et Richer a y nie-nagaeit pas Bonaparte, qu'il accussif d'avoir abandonné son armée dans le denhament el nédéresse. Le première consul, qui d'apoulli ocs dépiches, s'estima heureux qu'elles fussent formbées entre ses mains, Incapable du reste de sacrefifer à ser resentifientes personnels es que les ini-rèts généraux de la Frause pouvaient exiger de lui, il répondit sodeunel-lement à Richer en homme qui souit e maltiréer et prouver par la cumbien il était digue de commander aux autres. Sa réponse fut une prochamation artéesé à l'armée d'Orient, et qui était certes admira-blement conque pour cacher la nature des missives et des rapports venus révennment d'Egypte; voiei ette prochamation air revenament d'Egypte; voiei ette prochamation air

- « Soldats,
- Les consuls de la république s'occupent souvent de l'armée d'Orient.
   La France connaît toute l'influence de vos conquêtes sur la restauration de sou commerce et la civilisation du monde. L'Europe entière vous regarde, Je suis souvent en pensée avec vous.
- Dans quelque situation que les hasards de la guerre vous mettent, soyez toujours les soldats de Rivoli et d'Aboukir, vous serez invincibles.
- Portez à Kléber cette confiance sans bornes que vous aviez en moi : il la mérite.
- Soldats, songez au jour oû, victorieux, vous rentrerez sur le territoire sacré; ce sera un jour de gloire pour la nation entière.

Cependant la cour de Vienne, revenue de l'abattement où l'avaient, jetée ses innombrables défaites dans les mémorables campages d'Italie, avait écdé encore une fois à sa baine invétérée contre la république française, et s'était associée avec empressement à la politique hossile du cabinet anglais, en reyoussant toutes les propositions pacifiques de Bonaparte. Dans cette situation, le premier consul ordonan d'abord la formation, à Dijon, d'une armée de réserve de soixante mille hommes, dont il confia le commandement à Berthier, qui fut remplacé au ministère de la guerre par Carnot. Mais il ne tarda pas à aller se mettre lui-même à la têle de cette armée, dont il fit une nouvelle armée d'Italia.

Parti de Paris le 6 mai , il arriva le 15 au mont Saint-Bernard , qu'il franchit en trois jours. Le 48, Bonaparte écrivit de son quartier-général



de Martigny au ministre de l'intérieur, pour lui annoncer que ce passage difficile était effectué, et que l'armée entière serait des le 21 sur le sol italien.

- « Citoyeu ministre, lui dit-il, je suis au pied des graudes Alpes, au milieu du Valais.
- Le Grand-Saint-Bernard a offert bien des obstacles qui out été surmontés avec ce courage héroique qui distingue les troupes françaises dans toutes les circonstances. Le tiers de l'artillerie est déjà en Bulie; l'armée descend à force; Berthier est en Piémont: dans trois jours tout sera passé.

Tout s'accomplit en effet selon que le premier consul l'avait prévu, avec ordre et célérité.

Après qu'on se fut empare, comme à la course, de la cité d'Aost, l'armée se trouva arrêcie par le fort de Bard, regardé comme inexque gualde à ration de sa position sur un rocher à jue, et fermant une valiéprofondae qu'il falluit franchir. Pour surranonter cet obstacle, on creuss dans le roc, hors de la poétée du canon, un seruter qui servil de passage à l'infantèrie et à la cavaleire; puis, par une muit obseuve, on envipopa de paille les rouses des voitures et des canons, ci l'on parviut



ainsi à dépasser le fort en traversant la petite ville de Bard, sous le feu

d'une batterie de vingt-deux pièces, dout les coups, tirés à l'aventure, ne firent que peu de mal aux soldats républicains.

Des les premiers jours de juin, le quartier-général fut porté à Milan, d'où Bonaparte adressu à l'armée la proclamation suivaute, après avoir décrété le rétablissement de la république cisalpine:

« Soldats .

- » Un de nos départements était au pouvoir de l'ennemi; la consternation était dans tout le nord de la France : la plus grande partie du territoire ligurien, le plus fidèle ami de la république, était envahi.
- » La république cisalpine, anéantie des la campagne passée, était devenue le jouet du grotesque régime féodal. Soldats, vous marchez, et déjà le territoire français est délivré, la joie et l'espérance succèdent, dans notre patrie, à la consternation et à la crainte.
  - » Yous rendrez la liberté et l'indépendance au peuple de Gênes; il sera pour toujours délivré de ses éternels ennemis.
- » Vous êtes dans la capitale de la Cisalpine; l'eunemi épouvanté n'aspire plus qu'à regagner ses froutières. Vous lui avez enlevé ses hôpitaux, ses magasins, ses pares de réserve.



» Le premier acte de la compagne est terminé; des millions d'hom-

mes, vous l'entendez tous les jours, vous adresseut des actes de reconnaissance.

- » Mais aurait-on done impunément violé le territoire français; laisserez-vous retourner dans ses foyers l'armée qui a porté l'alarme dans vos familles? Yous courrez aux armes!.....
- » Eh bien! marchez à sa poursuite, opposez-vous à sa retraite, arrachez-lui les lauriers dont elle s'est parée, et, par là, apprenez au monde que la malédiction est sur les insensés qui osent insulter le territoire du grand peuple.
- » Le résultat de tous nos efforts sera : Gloire sans nuage et paix solide. »
- La gloire sans nunge citait des longtemps acquises à l'armice française et à son chef, mais il leur était plus difficile d'obtenir une paix plus solide. On était pourtant à la veille de l'une de ces batailles décisives qui amènent les ennemis tes plus obstinés à étoufler, momentanément an moins, Jeurs dispositions bosilies. Le 9 juin, Bonaparte passa le



Pô, el batil les impérioux à Montebello, où l'un de ses lieutenants, le général Lannes, rendit son nom fameux. Le 14, il atteignit encore les impériaux dans les plaines de Mareago, et remporta sur eux l'une des plus grandes vietoires qui nient illustré les armes républicaines. Laissons faire au vainqueur lui-même le récit de cette immortelle journée:

« Après la bataille de Monlebello l'armée se mit en marche pour

passer la Sicra, L'avant-garde, commandée par le général Gardanne, a, le 24, rencontré l'ennemi qui détenduit les approches de la Bormida et les trois ponts qu'il avait près d'Alexandrie, l'a eulbuté, lui a près deux nières de conon et fait cent prisonniers.



- « La división du ginieral Chabrau arrivait en même temps le long du Pó, visá-vis Valence, pour empédent l'enamid passer ce fieuve. Ainsi Médas se trouvait servé entre la Bormida et le Pó. La senie retratte qui hai restait après la bataille de Montebello se trouvait interceptée; l'ennemi paraissit n'uvoir encore aneum projet et très-incertain de ses mouvements.
- « Le 25, à la pointe du jour, l'ennemi passa la Bornida sûr les trois ponts, résolu de se faire une trouée; déboucha en force, surprit notre avant-garde, et commença avec la plus grande vivaeilé la célèbre bataille de Marengo, qui décide cufin du sort de l'Italie et de l'armée antriélienne.
- Quatre fois pendant la bataille nous avons étée en retraits, et quatre fois nous avons été en avant. Plus de soiante plèces de canno not été de part et d'untre, sur différents points et à différentes heures, prises et reprises. Il y a en plus de doutze charges de cavalerie, et avec différents saccès,

» Il était trois heures après midi. Dix mile hommes d'infinérie dé-hordient notre foite dans la superbe plaine de Saitu-hilen; ils étaites sontenus par une ligne de cavalerie et beaucoup d'artillerie. Les grenadiers de la garde furent placés comme une redoute de grandi un mileu de cette immunes plaine : rien ne put l'ordinare; cavalerie, infinérie, artillerie, tout fut dirigé contre ce bataillou, muis en vain. Ce fut adors que vaniment l'ou tile capue out une posignée de gens de ceurs.



- » Par cette résistance opiniâtre la gauche de l'ennemi se trouva contenue, et notre droite appuyée jusqu'à l'arrivée du général Monnier, qui enleva à la baïonnette le village de Castel-Ceriolo.
- La cavalerie ennemie fit alors un monvement rapide sur notre gauche, qui déjà se trouvait ébranlée. Ce monvement précipita sa retraite.
- » L'ennemi avançait sur toute la ligne , faisant un feu de mitraille avec plus de cent pièces de canon

- » Les routes étaient couvertes de fuyards, de blessés, de débris. La bataille paraissait être perdue. On laison avancer l'emneui jusqu'à une portée de fusid du village Saint-Julien, oi était en bataille la division Desaix, avec huit pièces d'artillérie légère en avant, et deux bataillons en polence sur les ailes. Tous les fuyards se ruillainet derrière.
- » Déjà l'ennemi faisait des fautes qui présageaient su catastrophe. Il étendait trop ses ailes.
  - « La présence du premier consul ranimait le moral des troupes.
- » Enfants! leur disait-il, souvenez-vous que mon habitude est de coucher sur le champ de bataille. »



» Aux eris de vive la république! vive le premier consul! Desaix aborda au pas de charge et par le centre. Dans un instant l'ennemi est eulbuté. Le général Kellermann, qui, avec sa brigade de grosse cavalerie, a vait toute la journée protégé la retraite de notre gauche, exécuta une charge avec tant de vigueur et si à propos que six mille grenadiers et le général Zaelt, chef de l'état-major général, furent faits prisonniers, et plusieurs



généraux ennemis tués. Toute l'armée suivit ce mouvement. La droite de l'ennemi se trouva coupée. La consternation et l'épouvante se mirent dans ses rangs.

- » La cavalerie autrichience s'était portée au centre pour protéger la retraite. Le chef de brigade Bessières, à la tête des casse-cots et des granadiers de la grade, exécuta une charge avec autant d'activité que de valeur, perça la ligne de cavalerie ennemie, ce qui acheva l'entière déroute de l'armée.
- » Nous avons pris quinze drapeaux, quarante pièces de canon, et fait six à huit mille prisonniers; plus de six mille ennemis sont restés sur le champ de bataille.
- » Le 9° léger a mérité le titre d'incomparable. La grosse cavalerie et le 8° de dragons se sont couverts de gloire. Notre perte est aussi consi-

dérable : nous avons eu six œuts hommes tués , quinze eents blessés , et neuf œnts prisonniers.

- » Les généraux Champaux, Marmont et Boudet sont blessés.
- \* Le gaérait en chef Berthier a cu ses habits erblés de balles; plusieure des sais des de camp ont été démontés. Mais une perte vivenmen sesuite par l'armée, et qui le sera par toute la république, forme notre cecur la la joie. Dessin à dél'trapel d'une balle au commencement de la charge de sa division; il est mort sur le conj.; il n'a cu que le temps de dire au jeune Lebrunq di était avec la : Alle d'irea pa premier consult que je mours avec le regret de n'avoir pas assez fait pour vivre dans la resderité.



Dans le cours de sa vie, le général Desaix n eu quatre chevaux tués sous lui, et reçut trois blessures. Il n'avait rejoint le quartier-général que depuis trois jours; il brûlait de se battre, et avait dit deux on trois fois la veille à ses aides de camp: v Voilà bien longtemps que je ne me bals plus en Europe; les houlets ne me connaissent plus; il nous arrivera quelquechose. » Lorsqu'on vint, au milieu du plus fort du feu, annoncer au premier consul la mort de Desaix, il ne lui cénippa que ce seul mot : « Pourquoi ne m'est-il pas permis de pleurer? » Son corps a été tránsporté ou poste à Mâna, pour y être embaumé.

Deux jours après Bonaparte écrivit aux consuls la lettre suivante, datée du quartier-général de Torre di Garafola ;

Le leudemain de la busilide de Marengo, citoyens consuls, le général Mélas a fait demander aux avant-postes qu'il lui fût permis de m'euvoyer le général Shal. On a arrevé dans la journée la convention dont vous truuverez ei-joint copie. Elle o été signée dans la muit par le général Berthier et le général Melas. J'espère que le peuple français sera content de son armée.

La bafaille de Marcago livro le Pictuos te la Lombardie à la France, Le premier consul séjourna peu de temps en Italie. A Milan, le peuple l'avail reçu avec enthoussisme, et les prêtres mêmes s'édaient associés à l'allégresse générale. Bonaparte, pour se ménager leur appui, parla en ces termes aux curés de cette capitale :

«Ministres d'une religion qui est aussi la mieme, leur d'il-il, je vous graptue comme mes pius chers miss, je vous déchar que plevisagerai comme perturbateurs du repos publie, et que je lerai punir comme leis de la manière la plus rigioureuse et la pius éclatonte, et même, s'il fe fant, de la peiné de mort, quiconque fera la moindre insulte la noire commune religion, ou qui osera se permettre le plus léger outrage envers vos personnes sacrées.

Co n'est pas seulement à la politique d'un soldat ambitieux qu'il faut attribuer ce langage. Quoique indifférent en matière religieuse, aiusi que l'avait prouvé sa conduite au Caire. Bonapurte n'était rien moins qu'irreligieux. « Ma raison, disait-il, me tient dans l'incrédulté de beaucoup de clusses; mais les impressions de mon enfance et les inspirations de mu première; jeunesse me rejettent dans l'incertitude, »

Mais il cial dominés surtout par la nicessific politique de la religion. Le Miencial de Saint-Helite, se Miencire de Napoles, se docteur O'Mora, Pelet de la Lozire el Thibandeau l'attentut également, « le ne vois pas dans la rilegion, dissit-il, le suveite en l'inemanien, mais le mystère de l'inemanien, mais le mystère de l'ordre social; cile matsehe au ciel une idée d'égaliliq qui encheque le riche ne sott masserie per le parverc...» « "Nous avous vu des républiques, des démocraties, et jamais d'écts sons religion, sons culle, sons prelèves."

Cest done à cette manière d'envisager les questions religienses qu'il faut altribure principalement l'accueil fait par Bouaparte aux curies de Milau, e le discours dont nous avons rapporté les passages les plus remarquables. Du reste, l'Italie reconquise en quodques jours, le premier consul se hàla de reutrer en France, après avoie révé une cossulle pour réorganiser la république (Esalque, el voir rélabil l'université de Pa-



vie. Le 26 juin , il tit transporter le corps de Desaix au mont Saint-Ber-

nard, et il ordonna qu'un monument scrait érigi en ce lieu à la mémoire de ce jeune hèros. Le 29, il arrivo à Lyon, où il voulut signaler son passege par un acte ripeirateur qui lin concilitá dis los l'affection de cette grande et industricase cité, au sein de laquelle son nom n'a pas cessé d'être en veieration. La reconstruction des façuelse de Bellecour fut décrilée, et Bonaparte en poss lini-même la première pierre.

Le 5 juillet, éest-è-dre moins de deux mois après son départ de Pasi, il rettur triomphant dans cette quellet, au miliée des accimantions d'un peuple immense. Son premier soin fut de récompenser la bravoure de ses compagnons d'armes. Dijs, à l'ouverture de la campagne, et au pied du moud Sainle-Bernard, il avait homme rateura excavant ao Et a aircauser l'intrépède Labour-d'Auvergne, qui se refussit à tout avancement. Au refour, c'après une expédition aussi rapide, couronnée par une victior aussi brillante, il crut dévoir fuire un grand nombre de promotions et distribure vés hervets d'hommeur.

Tandis que le premier consul reprenait en quelques jours la plus belle portion de Tillaire, Brune et Bernadolte, commandant en chel les armeies de l'Ouest, avaient pacifié la Bretague, et une féle à l'union de tous les Français avait été résolus. Un arrôté des consuls du 42 juin en renversal la célèration au 13 juillet, afin que la nation confondit dans une même consécration le retour de la concorde et la naissance de la liberté; et pour que rien ne manqual à cette grande solemité, on fix a su même jour la pose des premières pierres des colonnes départementales et de la colonne nationale : les unes élévée-dans chaque chel-fiel de département, et l'autre à Paris , place Vendôme, toutes à la gloire des braves morts pour la décisse de la patrie et de la liberté.

Le Champ-de-Mars, qui avait reçu les députés de toutes les gardes nationales de France lors du premier amiversaire de juillet, à cette journée mémorable de la fédération. ¿fet évispus que l'on essays à crendre régieuse, et où la Fryette représenta le patriotisme noissont, Tallyrand la foi expirante; le Champ-de-Mars revit, après dix ans de troubles civils et de guerres étrangères, les défenseurs de la révolution réunis encore dans a suste enceinte, non pour y jurce rette los de vainere ou de mourir, miss pour y voir attester solemellement par les dégutés de l'armée, que le serment des députés de la garde nationale deit gloriesement rempfl, et que la France nouvelle vasit vaineu la vieille Europe. Des officies rouveles par armées du Riba et d'Italie édoptes rent en effet, devant les consuls, les drapeaux pris à l'ennemi, qu'ils



venaient offrir au gouvernement comme hommage à la patrie , et Bonaparte leur adressa ces nobles paroles :

« Les drapeaux présentés au gouvernement devant le peuple de cette immense capitale attestent le génie des généraux en chef, Moreau, Masséna et Berthier; les taleats militaires des généraux , leurs lieutenants , el la bravoure du soldat français.

» De retour dans les camps, dites aux soldats que, pour l'époque du l'vendémisire, oi nous célèbrerons l'anniversaire de la république, le peuple français attend, ou la publication de la paix, ou, si l'ennemity metlait des obstacles invincibles, de nouveaux drapeaux, fruits de nouvelles victoires. »

Un trait mérite d'être remarqué dans cette courte harangue : Bona-

parte, forcé de s'effacer lui-même dans la distribution des éloges qu'il donne aux chefs militaires et à l'armée, et qui sait bien d'ailleurs que cet oubli nécessaire de lui-même sera plus que compensé par les souvenirs du peuple, Bonaparte s'applique à mettre en relief précisément ceux des généraux qui purent mieux nourrir à son égard quelques pensées de rivalité, et il place Moreau et Massena avant Berthier, son confident et son ami. C'est encore une manière habile d'écarter tout soupçon de jalousie envers ces illustres guerriers, comme aussi de témoigner qu'il ne peut pas voir sérieusement en eux des rivaux à craindre et à rabaisser. Voilà l'orgueil intime du génie qui tient à se laisser deviner et apercevoir à travers la modestie obligée du langage officiel, et qui ne montre jamais mieux le sentiment qu'il a de sa supériorité qu'en paraissant s'occuper exclusivement de faire ressortir celle des autres.

Cette belle journée se termina par un banquet que le premier consul donna aux principales autorités de la république, et dans lequel il porta le toast suivant :

- AU 14 JUILLET ET AL PEUPLE FRANÇAIS, NOTRE SOUVERAIN.





## CHAPITRE XII.

Organisation du conseil d'état. Congres de Lunrville. Pête de la foudation de la republique Complet républicam. Conspiration regaliste. Machine infernale.



a signature des préliminaires de la paix eutre la France el l'Autriche, par le premier consul, suivit de prês la cédération du 14 juillet, et justifia les dispositions pacifiques qu'il avait monifestées aux députés euvoyés à Paris par les armées d'Allemagne et d'Italie.

Un mois après, Bonaparle s'occupa d'uganisce le conseil d'att et d'en nommer le membres. Le 3 septembre il condut un tratté d'amitée et de commerce entre la France et les Elats-Unis; et le 20 du même mois, sur le refus de l'empereur de signer les préliministres de la paux, il induque un autre congres à Lunéville, où il fit représenter la république par le jeuérait Clarke.

La tête du 4er vendémiaire ne fut pas moins pompeuse que celle du 14 juillet. Des députés de toutes les autorités départementales y assistérent. On avait fixé à ce jour la pose de la première pierre du monuuent national à ériger sur la place de la Victoire, à la mémoire de Desaix et de Klèber, tombés tous deux le même jour, l'un à Marengo, sous le feu de l'ennemi; l'autre au Caire, sous le poignard d'un assassin. La trans-



lation des cenhres de Turvane au temple de Mars, undomée par les consuls, ajonta mais i d'ichel de l'amircieraire de la fondation de la république. Le ministre de la guerre, Carnet, pronoage un discours à cette cersaion, et unile bouche n'était plus digne que la sjeene de faire l'étope du guerrier immorted dout la France honorait les restes. C'était la selecter militaire, le génie modeste, les vertus publiques privées du grand era publice de la monardie, cécloires par le grand citoyen de la république qui avait unis, comme Turvene, au serviev de son pays, et as laute moraillé, et sa prodonte ormaissance d'êtra de la guerre. Carnos su mêter aux ours de Kidere et de Deasix celui du brave et avant Latouer-Visser, qui venati d'éreu béen Allenagne, et dont la mort/reposit la roce même du grand homme à la mémoire deque Il paysit un tribut solema, for Celt tui bena jure pur tous les Français fiere et jabax et ce nom aque l'excelui où la patrie reconnisisante put confindre ainsi, dans une apocedati où la patrie reconnisisante put confindre ainsi, dans une apocedati où la patrie reconnisisante put confindre ainsi, dans une apocedati où la patrie reconnisisante put confindre ainsi, dans une apocedati où la patrie reconnisisante put confindre ainsi, dans une apocedati de la confindre de la co

L'inauguration du Prytanée, à Saint-Cyr, marqua encore la célébration du huitième anniversaire de la fondatiou de l'ère républicaine.

Cependant, malgre la pompe des fétes civiques, et malgre les efforts du consul pour ne pas donner l'alumne aux patrioles contragens sur la nature de ses arrière-penaies, la manière dont il s'était emparé du pour et les dispositions qu'il avait mantrées depuis amongient truy sou impatience d'en finir avec les institutions républicaines, pour que les vétérans et les adeptes du parti républicain, violemment tririés, ne trouvassent pas parmi eux quedques fanntiques, capables de concevoir et d'accèrette l'assessinat d'un homme qui n'était pour eux qu'un surpacter et q'un'n tryan. L'ex-dépuis Area, je senipleur Cerchel, Tophon-Lebrun, élève de David, et Damerville étinett de ce nombre. L'a misérable, nomme l'airret, exploita leur hiaine contre Bonaparte, et les tif entrer dans un complot dont il livra les fils à la poite. Telle fut la sécurité du premier coussi à l'égant des autours de cette trune, qu'il ne s'absilit pas d'assister à la représentation extraordinaire de l'Opéra, où les conjurés avaient résolu de l'assaillir.

De leur clié, les partissas opinilites des Bourbous, qui s'étaient Baltis in instant de rescontere un londe dans Bonaparte, et qui ne pouvaient plus couserver es de sepoir, se mirent à conspirer contre lui. La materiale intérnale cétrangère, l'émigration et la chounnerie à entendirent, et la machine intérnale cétatus. Cétait le 5 nivões; les premier couns les rendait à l'Opéra, où l'on donnit la première représentation de l'oration d'Haydn, de Création. Il était accompagné de Laurs Berthier et Lauriston. En passant dons la rue Saint-Nicoise, il fut surpris par l'expision d'un bart de poudre qu'on avait placé sur une charrette. Dis secondes de retard, et c'en clui fait de Bonaparte et de sa suite. Houreusement le cocher, qui était tires, locatel se cleavant plas vicuoust que de semante de la contra de l'autoriale s'entre de l'autoriale de l'autoriale de l'autoriale de l'autoriale sur vicuous que de l'autoriale de l'autoriale de l'autoriale sur vicuous que de l'autoriale de l'autoriale de l'autoriale s'entre de l'autoriale de l'autoriale de l'autoriale de l'autoriale s'entre de l'autoriale de l'autoriale de l'autoriale s'entre de l'autoriale de l'autoriale s'entre de l'autoriale de l'autoriale de l'autoriale s'entre de l'autoriale de l'autoriale s'entre de l'autoriale de l'autoriale de l'autoriale de l'autoriale s'entre de l'autoriale d

coutume, et cette plus grande célérité, due à un incident si singulier,

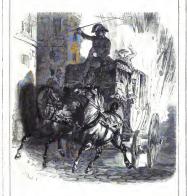

préserva l'homme dout la fin tragique ent changé les prochaines destinées de la France et de l'Europe. «Nous sommes minés, s'écris le premier coust. « Lanne et de l'Europe. « Nous sommes minés, s'écris le premier coust. « Lanne de Berthier insistant pour qu'on retrait aux Tuitéries. « Non , non, dit Bonaparte, à l'Opéra! » Il y parut en effet, et se mit sur le devant de sa loge, oil i montra un front aussi servin et aussi celme que si la quiétale le plus pardiale et régie dans son âme. Il l'art était de

rien cependant. Après quelques instants donnés à cette démonstration publique de tranquillité, il fut emporté par la violence de ses impressions, et il accourut aux Tuileries, où se pressaient les personnages influents de l'époque, pour savoir ce qui s'était passé et ce qui allait en advenir. A peine arrivé au milieu d'eux, Bonaparte s'abandonna à toute la fougue de son caractère, et, d'une voix forte, il leur dit : « Voilà l'œuvre des jacobius; ce sont les jacobins qui out voulu m'assassiner!... Il n'y a là-dedaus ni nobles, ni prêtres, ni chouans !... Je sais à quoi m'en tenir , et l'on ne me fera pas prendre le change. Ce sont des septembriseurs, des scélérats, couverts de boue, qui sont en révolte ouverte, en conspiration permauente, en bataillon carré contre tous les gouvernements qui se sont succédé. Ce sont des artisans, des peintres1, qui ont l'imagination ardente, un peu plus d'instruction que le peuple, et exercent de l'influence sur lui. Ce sont les assassins de Versailles, les brigands du 51 mai, les conspirateurs de prairial, les auteurs de tous les crimes commis contre les gouvernements. Si on ne peut les enchalner, il faut qu'on les écrase; il faut purger la France de cette lie dégoûtante. Point de pitié pour de tels scélérats !... »

Ces paroles, où la prévention se mélait à l'indignation la plus juste. furent répétées, à peu près, dans une réponse du prentier consul à une députation du département de la Scine; mais ce qu'il y eut de déplorable, c'est qu'elles furent aussi suivies du supplice des victimes que l'agent provocateur Harrel avait livrées à la police, et de la déportation de cent trente citoyens que la persévérance et l'ardeur de leur patriotisme rendaient suspects. Le ministre de la police, Fouché, qui avait à se disculper de n'avoir point prévenu et déjoué l'attentat, se montra l'un des plus ardents à frapper les prétendus coupables; et les mesures qu'il proposa obtiurent aisément la sanction du premier consul, dont il exeitait et dirigeait depuis longtemps les soupçons contre les républicaius. Par une combinaison que rien ne saurait justifier, on ne se contenta pas de proscrire en masse des innocents, on voulut aussi les vouer au mépris et à l'opprobre en associant monstrucusement les noms bonorables de Talot, de Destrem, de Lepelletier-Saint-Fargeau, etc., etc., à ceux de quelques sicaires obscurs de la terreur, auxquels on affecta d'appliquer l'épithète de septembriseurs , afin de rendre leur complicité

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Allusion a Cerachi et Tupino-Lebun , Uun seulpteur et l'autre peintre.

plus acculiante pour ces réjublicianis irrèprochables qu'on vousit fétrire et déporter en même tenpus. Un uness après on découvit que le crime appartenuit aux royalistes; deux émissaires de la diouannerie, Carbon et Saint-Régori, convaincus d'être sa unieurs de fraites, condumnés à condumnés à condumnés à mort et exécutés; mais cette punition des vrais coupables une fit pas révolutes et neuers que fautent, furent condumnés à mort et exécutés; mais cette punition des vrais coupables une fit pas révolutes et neuers que le gouvernement avait ples de hiradic contre les démocrates funoceuts, qui, à leur passage à Nantes, avaieut failli déveatri vécitiens de l'adigation publique.

Cette justice dictatoriale rencontra peu d'opposants, taut l'opinion cituil alors promotoce en faveur de lomaperte. L'auri un'il r'inguet hassant pourtant quedque rédictions en faveur du parti dont il professial les doctrincs, et il se plaiguit de ce que l'esprit public était corrompa par des publications qui préclaient le retour à la monarchie et au gouvernement héréditaire. C'était une allusion à l'écrit intuité Paralléte entre César, Crouncet et Bonaparte, lequel était publié sous la protection du ministre de l'intérieur, et paraissail évidemment destiné à sonder les dispositions du peuple français sur la révolution que Bonaparte méditait.





## CHAPITRE XIII.

Création des tribusaux exceptionnels. Travaux publics. Traité de Lunéville. Essor donné au sciences et à l'industrie. Tralités de paix avec l'Espagne, Napies et Parme. Concordat. Paix d'Amiens. Tr. Dessos à Notre Parme.



es écrits destinés à préparer les esprits à une nouvelle révolution dans la forme du gouverneuent n'ayant pas été accueillis comme devaient le faire supposer la faveur populaire dont jouissait le consul, et le discrédit dans lequel étaient tombées les idées et les institutions républicaires, on en dissimula l'origine

officielle, el Ton journa sugement les projets qu'ils faisient pressentir. Misc la machini netrante formit l'occasion de cerée de tribunant spéciaux et des jurificitions exceptionnelles, qui devincent les instruments rapides da pouvria absoli que le permeire cousai uscrepit en reitilié sur la France. Cette institution reoloutable souleus dans le tribunat l'opposition courageuse de Beajamin-Constant, Dauson, Giaguene, Chémier, Sanarl, els. Tribis ou quatter vixi, généreuses, celles de Lambrechts, Lanjuinais, Garat et Lenoir-Laroche se firent aussi entendre dans le sénat. Mais les défonseurs des libertés publiques furent en très-grande minorité et les désirs du consul furent facilement convertis en dispositions lévislatives.

A côté de ces mesures réoctionnaires, on voyait chaque jour des netes marqués au coin du génie qui devait porter si haut la gloire et la puissance de la France. Les routes et les canaux s'ouvrnient de toutes paris; les beaux-arts acquéraixent une splendeur nouvelle; les découverles seientitiques éclariet encouragées; le commerce et l'industrie cutraient dans des voics jusque-là inconnex.

Le 47 junvier 1801, le rédablissement de la compagnie d'Afrique fut ordonné, et le premier consul, transportant su penée de l'Allas nax Alpes, et embrassant dans su vaste sollicitude les intérêts de la révilisation chez les peuples policés et chez les barbares, chargen, par un dévret du même jour, le général Turreau de présider au confectionnement de la belle route du Samblon.

Le 9 (evire, 1, paix continentale fut signée à Lancville. Bomparte en prit constint d'accurse le cohiact anglaid d'être le suid stable à la pacification prit constint d'accurse le cohiact anglaid d'être le suid stable à la pacification de la compartie de la compartie de la pacification de la compartie de la compartie

Le consul, s'applautissant aussi du redour de la paix inférieure qui auti précédie la piec serievere, feincipa son contesteneure de l'accord et de l'union qu'il a unit rennequés dans les départements qu'il venui de sièter, et il ajouta : « Ainsi on ne doit attacher necue importance sur harragues inconsilèrées de quelques bonumes. » C'élait une allusion mux discours hardis prononces au tribunt à l'ocession des tribunanc extraordinaires. Ce orept sit considérée des ce moment comme le dernièr réluge de l'esprit républicien, et l'on dut songer à 1y étoulier, d'alord per l'élimaincia, plus tard par la superession compléte. Le traité de Lanéville : conclu principalement unve la cour de Vienne, trais vid de l'utile précidien sa ver Najes, Mardiel el Parre. Ce fut vers le même tempa que Bonaparte creis les dispartements los Robr, de la Sarre, de Rita-el Mondel et al Most-Tomerre; et, comme l'agrandissement et la pacification de la république devaient concourir avec sa prospérité manréride, le cossula se li autoriere par une loi à dablir de bourse de commerce, et il orndoma qu'il seruit fait chaque année, du 47 en 22 agrbembre, une capacition publique des provides de l'industrie l'enquisse.

Libre de loute préceçuation du côté des paissurees continentales, et parvenul a siou? Fraquéerre, du moins en aparence, dussi le nouveau système que la révolution victorieuse ventul d'împoser à la diplomatie compécence. Bosoaper evait fondé es grandes esperances sur l'autièpresonnelle qui l'unissait un care Puul l'. L'assassiant de co prince, dans la mid na 25 au 25 mars, remerse louse se projete. De signi foi insistuit de cet écinement, il en témoigne la plus vive affliction, et fit insérer au Maniturar la note saivante :

« Paul I<sup>st</sup> est mort dans la nuit du 25 au 24 mars. L'escadre anglaise a passé le Sund le 50. L'histoire nous apprendra les rapports qui peuvent exister entre ces deux événements.»

C'était la seconde fois que Bonaparte voyait déjouer par des accidents les vastes desseins qu'il avait conçus pour ruiner la puissance anglaise dans les Indes.

Cryendant, il ne suffissi pas au premier consul d'avoir vaionu l'Enpre, patidi la Prance, raminé le commerce et l'industrie, donné un nonvel essor aux arts et aux sciences. Au milien de ses immentes et glorieux travaux et de ses grables erections, il settait que son plan de ricequissistion data litorappiet, et qui l'in manqui ettorre quéque ébose à son délière : une place pour la reigion. Jasque-là, sans doute, il ne l'avait pas méconne et déduspiec, mais rien el étale moverrégle pour elle, soit dans les traités, soit dans les lois ; et à le clergé avait en assets sa part dans les les traités, soit dans les lois; et à le clergé avait en asset sa part dans les les reuns consalizars, son novelle position, quelque avantageux que binaparde l'elf faile, n'en était pas moins précaire. Pour la fairer sur me bac légale, le premier consule arter au négositation avec Rome, et conclut un concordat avec. Ple VII. Les philosophes de son entourage, qui vaient accepté la révolution de brumant parce qu'elle aux diano de la stabilité à leur fortune soudaine, se récrièreat confre la réceita reisièmes. Ils aurariet voitau ne Bonannet se recreiment de de la reliaion gallicane, et qu'il rompit définitivement avec le saint-siége. Mais, le premier consul comprenait mieux l'importance de la religion de la majorité, et le danger de blesser le gros de la nation sur une matière aussi délicate.

Dôja, pendant le cours de la révolution, et sous le règne du plitoupisione perséculeur de la montagne et du directoire, le vide que laisse dans l'état l'abseuce de la religion s'était fait seutir à quelques hommes qui avaient successivement et vainement, essayé de le combier, les uns avec des fétes à l'Ebre suprême, les autres avec le celle des théophilathropes. « Celui qui pourrait remplacer la tivinité dans le système de l'univers, avait dis Robespierre, servait à mes peut un procige de génie, unis celui qui , sans l'avoir reunplacee, cherche à la bannir de l'esprit des hommes, n'est bils su'un proclège de staniété to de perversité.

Quelques années plus tard, i'un des esprits les plus élevés et les plus profonde du part de l'eliagration, de haistre, déplorant le relablement des liens sociaux, l'affaiblissement des principes moraux, l'instabilité des souveraincés qui unaquaient de base, avait attrible de désordre universe la la disportition de la foi, et il s'était écrié qu'en présence d'un spectacle aussi affiguent tout vira plishosophe devait oper entre l'une de ces deux hypothèses, a ou que le christianisme serait régériée; par quelque voie extraordinaire, ou qu'il se formerait une reliaion nouvelle.

Bonaperie, il faut le dire, mulgici la sublimità babituelle de con giotic, ne vi pas la pressante alternative que le puneur catholique avait posice à tout vrai philosophe. A ses yeur, les croyances religieuses, si diverses parmi les nations, n'étaient guière que des supersitions consorties par le temps, des inaginations de l'enfance des peuples, toutes combattues par la raison, dont elle n'avail fait que contraire les progrès, et qui imposient toutéels dans leur vieilleuse des ménagements à l'homme d'état. Il dissit du christianisme même, qu'il appetait pourtant la vaie région, que » l'instruction et l'històric chient ses plus grands ennemis.

C'était juger le colosse divin qui fut pendunt quaines sécèes le dépositaire de la seinem de le précepteur de la raison hamaine, nous arte maguilique tubleau de son influence civilisatrice à l'époque de sa grandeur, miss sur le triés sepécide de ses dédales ave la seineme de la raison, à, l'époque de sa décadence. En opposant ainsi l'instruction et l'històrie un deritabainne, nas distriction de terme de lieux, Rosparto cublini l'étroite lission qui exista entre la religion et la science, entre la religion et la politique, à la noisseme des sociétés modernes, daire la lutte decroyances chrétiennes et des mours chevaleresques contre les traditions dégodtantes du monde paien et les grossières superstitions des nations idolatres : alliance incontestable pourtant, et que signalent avec éclat les noms des Paul, des Cleinent, des Augustin, des Jérôme, des Bernard, comme ceux de Hildebrand, de Charlemanes et d'Alfred.

Il fibris sans doute que la haute intelligence de Bousparte sommeillat, comme fait pariche le grine il fluoriere, horsque, domand poru un fait permanent l'antagonisme actuel des dogmes chrivtiens et des doctrines philosophiques, a les neutai à nier, non-seulement le concern suprême de l'idenment religieux au diveloppement rationnel et au perfectionnement politique des sociétés humaines dans le passé, mais la préctabilité même de l'esprit humain en matière religieuxe; ce qu'il exprimant sous cette forme velgaire, que se charum devait demeurer dans la religion dans quelle il avait été étexé, dans la religion de ses pières (O'Menn), et qu'il ne voulnit pas qu'il sen établité même un voulnit pas qu'il sen établité demourer dans le buzere).

Si Bonaparte edt eru à l'inflateure sociale de la réligion dans l'avoiri, il cistosaje peut-léve que celt religion peuvai plus deve, qurès trois sicies de protestations et de doute philosophique, après Bonon et Descrites, quèrè vilorier el Rousseur, et qu'ile avait de la mope alog, et il et pa rjouter à sa mission de conquérant législateur et de révolutionaire politique celle de révolution de l'avoir de la compris alors la messaité d'option à laquelle de Misirée précloulai souniter les philosophes, et, portant dans le domaine de la religion la soliditaite advertire les philosophes, et, portant dans le domaine de la religion la soliditaite advertire les philosophes, et portant dans le domaine de la religion la soliditaite advertire les philosophes, et de la compartition d'une croyance nouvelle, sebon qu'il soit discissour l'une ou l'appartition d'une croyance nouvelle, sebon qu'il soit discission un l'avoir dout le des la religion de la cristian de la religion de la r

Mais Bomparte, simple thirds, e lormant sa religion personnelle à mue cryances abratile, ne voyat, nous le ripétaus, comme philosophe, dans les religions positives, que les éternels ennemis de la raison et de la seience, et, comme homane d'édat, que les moyens d'action sur le peuple, ou des embarres pour le pouvoir, situant la nature de leurs rapports avec les gouvernements. Purtant de la, et trouvant la majorité de la mafon française attendé na caladolismo por ette e rossiétention qui lini font française attendés na caladolismo por ette e rossiétention qui lini hásiat dire à hi-mème que càncun devait vivre et mourir dans la religion de ses pères, il était naturel qui l'a cocqual de règle avec le saint-sègle les intrêtes du cutte entholique, qu'il affectat de vouloir rendre à l'Église et à l'épiscopait leur ancèmne spécialeur, et qu'il comentil à eacher ses opinions intimes, son indifféreuce et son incréditales sons les démonstrations fauteuses d'une foi officielle. Aussi, bravant les suresaines de sa cour toute vollaitèmee, s'il-il chanter un Te Deum à Nort-Dama à l'occur toute vollaitèmee, s'il-il chanter un Te Deum à Nort-Dama à l'occ



casion du concordatet de la paix avec l'Augleterre, qui venait d'être signée à Amiens. Tous les personnages marquants de l'époque assistèrent à cette fête religieuse. Lorsque Lannes et Augereau, qui faisaient partie du corlégo des consuls, surent qu'ou les conduisait à la messe, ils voulvent se retirer. Bonaparte leur inlima l'ordre de rester, et il s'amuss, le londemain, à demander malicieusement à Augereau comment il avait trouvé la cérémonie. Mais l'intrépide solaht d'Arcole et de Lodi int rentors as plaisanterie : « Fort belle, répondit-il ; il n'y manquait qu'un million d'homnes qui se sont fait tuer pour détraire ce que nous réablissons. »

Il y avait de l'exagération dans cette amère réponse. Le million d'hommes ne s'était pas fait tuer pour anéantir la religion, mais pour empêcher le retour des abus de la religion, le retour des dimes, des immunités, des priviléges ecclésiastiques ; et rien de tout cela n'était rétabli par le concordat. Sans doute la révolution avait paru un instant en vouloir à la religion elle-même, et poursuivre l'abolition complète des cultes chrétiens pour leur substituer le culte de la raison ; mais c'était précisément ce souvenir qu'il fallait effacer. Sa destinée p'était pas de déplacer seulement l'oppression et l'arbitraire, d'assurer le triomphe d'un parti sur l'autre, d'affranchir les esclaves pour asservir les maltres, de fournir à la philosophie l'occasion d'odieuses représailles contre l'intolérance religieuse, et de ne donner au monde que le scandale d'une longue saturnale. Loin de là, elle ne pouvait triompher définitivement qu'en prouvant que sa cause était celle de la société tout entière ; que le droit nouveau qu'elle avait créé protégeait tous les membres de l'état, sans distinction de classe, d'opinion et de croyance, et qu'il y avait sous son drapeau des garanties pour toutes les traditions qui pouvaient être encore l'objet des respects populaires, pour tous les intérêts, matériels ou moraux, qui cessaient de lui être hostiles. Plus elle avait été rigoureuse, implaeable envers les prêtres quand il s'était agi de leur enlever la riche part que l'auelen régime leur avait faite dans la distribution des priviléges sociaux, on qu'il avait fallu combattre et punir leur résistance, plus elle devait s'attacher à montrer que ses rigueurs ne s'appliquèrent qu'aux inégalités monstrueuses établies au profit du clergé, et à l'hostilité active des privilégiés dépossédés contre le nouvel ordre de choses; car, si cette hostilité opiniâtre avait amené la clôture des temples, provoqué les orgies des apôtres de la raison, et fait changer les églises en clubs tant qu'avait duré la lutte, il était indispensable que la révolution victorieuse exprimât d'une manière éclatante, au retour de la paix et de la concorde, qu'elle n'avait été qu'accidentellement et par nécessité l'ennemie du sacerdoce et du culte, qu'il n'y avait point incompatibilité entre elle et la retigion du plus grand nombre, et que, Join de professor Tathésine, commo on l'en acessait vigalirement, elle était disposée, non-sedument à tolérer, mais à prafiquer les eroyacres existantes aussi longienque qu'elles ne sernient pas remplacées par des eroyacres nou velbe an acide de peuple, à qui il faut autre chace que le sceptissme ou la théosophie pour alianeut religious. C'est celte manifestation soiennéle et nécessaire que fit la révolution en traitant avec Roune, en publiant le coaccordat, et en allant en grande pompe à la messe, dans la personne du plas glorieux de ses enfants, du plas flustre de sas interpriets. Si le parti de la contrevivolution s'en applandit comme d'un succès pour sa cause, ce fut une gravererrer de sa part. L'arsique flerni Vi fruvaru que Paris valait « une masse, » et qu'il consenit à faire profession publique de catholicisme, cet aless de condescendance, en faisant tombre des mains de ses entens la Parme la plus dangervase qu'ils pussent employer coutre lui, ne re-leva point, amis sa deven de reune et parti de la ligor.

« Le concordat de 1801, a dit Nipoleon dans ses Menaters, citat escessire à la religio, a la rejusiblea, on gaverementa. Il il tesser le désordre, distaja tous les serupules des nequireurs de biens nationas, et rompile d'entrier fil par leugh l'andenne dynates communiquait encore avec lepars...» Dans une des conferences qui précéderent et entre l'altre l'antenne dynate montre de cette de l'altre dischapé de dire : Si le pape n'avait pas existé. Il, cidifilla le rerier pour cette cession, comme les consuls romains faisaient un dictature duns les écrousstances difficiles »

Réconcilié avec la papaulé, Bomparte donna du reste un nouveau gage de durée à che diliance no fundit de royaumes au rès oi flaifen, qu'il avait vouln untréolés couvrir de républiques. La Toeane devait une pétite monarchie nu profit d'un montaut de Parme, auguet on avait culter és c'ai faire par le partie de la Cambardie. Co prince, paré du titte de roi d'Étrurire, visita la capitale de la Prances sons le nom de comtre de Livourne. On la donna des fiés brillantes, où l'éégance et les manières de l'ancienne aristioratie repurreut. Toute la magnificence de caccoud ne pour aut chech la milité du personauge qui ne étall foijet, et comme on lemoignait un peu de surprise à Bomparte de l'élévation du massi pauvre homme au rasq uerprise, il répondit : La politique l'a voule, et d'utilieurs il n'y a pus de ma là faire voir à la jeunesse, qui n'a peu va de rois, commer di isso diffis.

N'était-ce pas dire que ses arrière-pensées de reconstruction monar-

ebique portaient toujours l'empreinte du cachet révolutionnaire, et que si l'Assemblée législative et la Convention avaient attaqué la royanté dans le roi, il était appélé, lui, à continuer leur œuvre, et à détruire le prestige protecteur de la royauté en faisant des rois?....

Mais à le premier coustal bissoit apervevoir sous les debors d'une biespisitife fisteuse le mièris que la insigniral le royal personang qu'il venuit d'impoor à l'Étrurie, il mit, d'autre port, moins de pompe et d'étiquette, et plus de vériable empressente, dans l'acceut qu'il til à un nouvel hibé qui lui vint des trives de la Tamise. Ce n'état pas une mailiè princière, cadant sous les insignes of mang et le lux des cours la libé princière, cadant sous les insignes of mang et le lux des cours la ligence dans un noble carractére, un homme tout à fait supérieur, chez lequet, a dit Napoléon, « le cour réclamifait le geine, landis que, chez Plut, le geine dessérbail te cours. « Césti Fox'!

Bonaparte prodigua à l'illustre Anglais les plus vifs témoignages d'affection et d'estime. « Je le recevais souvent, dit-il dans le Mémorial; la



renommée m'avait entretenu de ses talents; je reconnus bienfôt en lui une belde heu, on hon ceurt, des vues lurges, généreuses, libérales, un ornement de l'humanité. Je l'aimais. Nous causious souvent sans nul préjugé, el sur une foule d'objets..... Fox est un modèle pour les hommes d'état, et son c'écle, fût ou tard, doit régir le monde..... »

La sympthie que le première consul manifesta pour Fox ful généralement partagée en France. « On le reçut comme un triomphateur dans toutes les villes où il passa. On lui offirit spondarément des fêtes, et on lui rendit les plus grands honneurs dans tous les lieux où il fut recounu. « (O'Meara.)

La révolution française ne devait pas moins à son ami persévérant, et trente-sept ans plus tard elle sera largement payée de sa brillanté hospitalité envers Fox par la réveption que le peuple anglais fera à un soldat de Napoléon, à un vétéran de la république. C'est que l'évole de Fox et de Mackinlosh, pouplaire en France en 4801, le sera devenue en Andeterre, en 4858.





## CHAPITRE XIV.

Depuis le traité d'Amiens 25 mars (802 jusqu'à la rupture de la France avec l'Angietec 22 mai (805).



e vide que la révolution française avait produit, selon l'expression de Burke, dans le vieux système européen, était loin d'être comblé. S'élargissant au contraire au nord et à l'est, par nos conquêtes en Allemagne et en Italie, il devait effraver plus que jamais les cabinets étrangers. Mais l'ensisement des finances, la lassitude des

peuples, la besoin de répurer les désastres de tant de batalles perdient et de tant de enrappases malterrases, la creiate de oncreaux revers, et aussi une expèce de croyance superstitience à la fortime de la république et de son etel, fout cela suxt liccéer l'Europe chritemon et fesiohe à l'inscendant irresistable de la France révolutionnaire; et désormais le peuple libre, qui fut si longtenpa sessilii par les nations esdevas, et frappe de leur réprodation comme impice ot comme répicile, étail parvenui à er reconcilier avec la paputic el la royanté, sons rien rétorier de soff principes ni de sea estes, excres le pape de verse les rosis. Quelle admirable position que celle de la république française I Après ouir supporté avec un héroisme de dat années le pois souvent accabiant d'une longue gaerre, pour c'ebapper à la domination du privilége, elle se voyà el enfin a môtie de la puissance, jouissant, ficer et tranquille,

des bienfaits de l'égalité, et pouvant étonner le monde par les merveilles

de la paix, comme elle l'avait étonné par les prodiges de la guerre. Si ses armées se composaient des plus braves soldats et des meilleurs capitaines du temps, ses administrations comptaient aussi dans leur sein tontes les notabilités qui s'étaient révélées par l'expérience des affaires publiques; ses assemblées politiques renfermaient l'élite des orateurs et des publicistes européens ; son Institut était sans égal parmi les corps académiques ; ses savants présidaient aux découvertes dont ils avaient conquis l'initiative; ses littérateurs, ses poêtes, ses peintres, ses sculpteurs, tenaient le sceptre dans le domaine des arts; son commerce et son industric, dotés en quelques jours de routes, de ponts, de canaux innombrables, venaient étaler leur richesse sous les voûtes du Louvre, comme pour faire pâlir le faste stérile de l'ancienne monarchie devant le luxe fécond de la France nouvelle ; la jeunesse , pour s'élever digne de cette grande époque, voyait s'ouvrir des écoles pour chaque degré d'instruction, et trouvait dans le trésor public un appui pour entrer dans les lycées ; ses musées et ses bibliothèques s'enrichissaient du fruit de ses conquêtes, et la victoire lui amenait à Paris la Vénus de Médicis et la Pallas de Velletri. Son nom, enfin, redouté des rois, était un objet de respect et d'admiration pour les peuples. Ainsi, gloire militaire, gloire politique, gloire littéraire, triomphe de la civilisation par les armes, par la science, par les arts , par l'industrie ; tranquillité parfaite au dedans , paix universelle au dehors, et avec tout cela pour premier magistrat BONAPARTE!... Telle était la situation de la république française après la paix d'Amiens!

Rien ne manquait done alors à la grandeur et à la prospécifé de la France. Mais cel faiorissant, qui finait l'enviè de l'Escope, trouvait dans le constitution même des dannes inévitables d'instabilié. Tout le monde était convainen que les victoires, lo paetification, la puissance et la splendeur de la république étinente grande partie l'ouvre de l'homme extraordinaire que la Providence avait envoje au secours de la récoilnie, et lout le mode pensait aussi que la durée et la conservation de cette splendeur et de cette puissance reposicient actuellement et reposrient longetupes acrose sur le génic dont elles étainel l'ouvrege, Fallaitil donc que ce génic evideure et conservateur poi être écarté du timo de l'étet et déponitifé es unission providentielle que le jeu du mécanisme constitutionnel, et par l'intervention de la calable et de l'intrigue? Étaitil rissionnable de supposer que, le premier par les services, par la pôire, par l'intelligence, par le voite, per a toutes les fancelles de parrière et de l'homme d'état, il pût être rejeté dans uu rang secuudaire par une nécessité légale? Le sénat avait eru faire assez lorsque, sur la proposition du tribunat, qui demandait un gage éclatant de la reconnaissauce nationale pour le prentier consul , il avait nonmé Bonaparte consul pour dix ans, Mais cette prolongation n'eu laissait pas moius la suprême magistrature avec sun caractère temporaire, et ne faisait par conséqueut qu'ajourner des inconvénients et des dangers qu'il s'agissait de préveuir et d'éluigner indéfiniment. Un homme tel que Bonaparte, avec la position qu'il avait faite à la France et avec celle que la France lui avait faite à lui-même, ne pouvait pas plus, après dix ans qu'après einq ans, redevenir simple citoven, on se réduire à n'être que le second dans l'état. Il n'y avait que sa séparation d'avec la France, par l'exil ou par la mort, qui pût l'empêcher d'être le premier en France, Lui et la France le comprirent; car lorsque dédaignant le vote par lequel le sénat lui avait décerné le consulat puur dix années, il en appela an pemple et lui posa cette question : « Bonaparte sera-t-il consul à vie? » le peuple accourut en foule au scrutin , et répondit par plus de trois millions de voix : « Ou. »



Le sénat, pour faire oublier autant que possible sa réserve intempes-

tive, se hâta de proclamer le voeu du peuple, eu y ajoutant même l'attribution d'une nouvelle prérogative pour le premier consul, celle de choisir son successeur. Bonaparte répondit à la dépulation de ce corps :

 Sénateurs,
 La vie d'un citoyen est à sa patrie. Le peuple français veut que la mienue lui soit consacrée..... l'obéis à sa volonlé.....

En me donnant un nouveau gage, un gage permanent de sa contiance, il m'impose le devoir d'étayer le système de ses lois par des instilutions prévoyantes.

» Par mes efforts, par votre concours, par le concours de butes les autorités, par la confiance et la volonté de cel immense peuple, la liberté, l'égalité, la prospérité de la France seront à l'abri des caprices du sort et de l'incertitude de l'avenir.... Le meilleur des peuples sera le plus haureux, comme il est le plus digne de l'étre, et sa félicité contribuera à celle de l'Eurore entière.

» Conteut alors d'avoir été appelé par l'ordre de celui de qui tout émane à ramener sur la terre la justice, l'ordre et l'égalité, j'entendrai sonner la dernière heure sans regret et sans inquiétude sur l'opinion des générations futures.

L'opinion des générations contemporaines était en effet pour lui un gage éclataut et un signe précurseur de l'apothéose que lui réservait la postérité. Cependant le vœu populaire qui lui avait assuré la jouissance viagère de la suprême magistrature rencontra quelques protestations isolées, qui ne servirent qu'à mettre en relief de nobles caractères, sans atténuer l'universalité et la nécessité du vote national. Il n'était guère possible qu'il en fût autrement. Le consulat à vie semblait altacher les destinées de la république aux destinées d'un homme, et constituait une espèce de monarchie viagère qui plaçait la république sur les confins de la monarchie héréditaire : comment les susceptibilités ombrageuses , les méfiances systématiques, les convictions persévérantes des diverses écoles libérales qui s'étaient produites depuis 4789, auraient-elles disparu tout à coup pour laisser établir avec l'apparence d'une approbation unanime ce qui leur était essentiellement antipathique? Mais on eût pu croire alors que la France, en investissant Bonaparte d'un immense pouvoir, ne cédail pas seulement à l'empire des circonstances, el qu'au lieu de faire lout simplement un acte provisoire de sagesse et de nécessité par l'installation d'un dictateur, elle entendait agir en principe, se donner une constitution définitive, et renoncer, en faveur de ses chefs à venir, à toutes les doctrines de pondération et de garantie qu'elle avait invoquées et défendues si glorieusement contre ses anciens maîtres. Il fallait que la révolution, en exaltant Boaaparte comme le plus glorieux et le plus fidèle représentant de ses intérêts actuels et de ses exigences nouvelles, ne se reniàt pas elle-même dans ses représentants passés, et qu'elle poussât au contraire quelques vétérans de nos assemblées nationales à justifier leur grande œuvre, et à réclamer pour les droits abstraits du peuple contre l'engouemeut passager du peuple. Le consulat n'avait pas seul sauvé et illustré la révolution : avant lui, cette double tâche avant été merveilleusemeut remplie par l'Assemblée constituante et par la Convention. La Conveation et l'Assemblée constituante devaient donc trouver des organes pour protester en leur nom coutre l'entraînement des esprits vers le pouvoir absolu, et pour empêcher que les maximes libérales proclamées en 1789, et dont l'exagération avait été une condition de salut public en 4795, ne fussent mises tout à fait en oubli et ne se perdissent par la prescriptiou, L'Assemblée constituente reperut dans La l'ayette pour n'accorder qu'un suffrage motivé et suspensif sur la question du consulat à vie; taadis que l'ombre de la Convention donna un vote absolument négatif par la bouche de Carnot.

L'opposition de La Fayette était prévue par le premier consul, qui . dans plusieurs entretiens qu'il avait eus avec le prisonnier d'Olmutz, depuis sa rentrée en France, n'avait jamais pu le déterminer à accepter la dignité de sénateur. Si Bouaparte eût mieux connu La Fayette, il se fût épargné toute tentative de prosélytisme à son égard. Non-seulement La Fayette était le même qu'en 4789, mais il tenait aussi à ce que l'on sût bien, en Fraace, ea Europe, en Amérique, qu'il était toujours le même. Plein du souvenir du rôle important qu'il avait si noblement rempli , soit à côté de Washington, soit à côté de Mirabeau, il s'était fait une personnalité politique de premier ordre, dont la conservation intacte l'occupait sans cesse, et qu'il n'était nullement disposé à subalterniser envers qui que ce fût. Sa prétentiou était de représenter aussi une époque, d'être l'expression d'une idée, le drapeau vivant des patriotes de 89; et quaud cet homme s'apparaissait ainsi à lui-même, le front rayonnant de In gloire du Jeu-de-Paume et de la Bastille, avec les hautes proportions que la reconnaissance nationale lui avait faites aux beaux jours de l'Assemblée constituante : lorsqu'il considérait à juste titre comme une position historique, irrévocablement acquise, celle qu'il occupait au promier plan du tableau des plus grandes scènes qui marquèrent le triomphe de l'égalité sur le privilége, comment cet homme aurait-il pu consentir à descendre du piédestal que lui avaient dressé les vainqueurs du 44 juillet, pour aller se jeter et disparaître dans la foule des serviteurs qui entourajent le vainqueur du 18 brumaire? Sans doute dans les vues du régulateur suprême et mystérieux des affaires humaines, le 18 brumaire et le 14 juillet se liaient au développement d'un même dessein , au su ccès d'une même cause; mais cette relation intime, eachée dans les profondeurs du système révolutionnaire de la Providence, n'en laissant pas moins subsister entre les instruments divers dont la Providence s'était tour à tour servie, selon les circonstances, pour arriver à une mème fin , toutes les incompatibilités et les antipathies iudividuelles qui pouvaient résulter de la différence des situations , des caractères et des intelligences. Ainsi, le patriote de la première fédération, jaloux de sou immuabilité, ne pouvait guère s'entendre avec le dictateur de 4802; ainsi La Fayette dut refuser la toge sénatoriale, et s'effacer noblement dans sa retraite de Lagrange, au lieu de se perdre étourdiment dans le monde brillant des Tuileries

Ce fut entre le sénatus-consulte qui décernait le consulat à Bonaparte pour dix ans et le plébiscite qui rendit viagère cette prorogation que le premier consul fonda l'ordre de la Légion-d'Honneur.



« Cette institution , fit-il dire à ses interprétes devant le corps législatif , efface les distinctions nobiliaires , qui plaçaient la gloire héritée avant la GLOIGE ACQUISE, et les descendants des grands hommes avant LES GRANDS ROMMES. »

C'était rendre un nouvel hommage aux principes de la philosophie moderne, et constituer la vraie égalité sur la base de la récompense selou le mérite ; mais Bonaparte jetait cette grande création au milieu d'un peuple qui comptait encore dans son sein quelques partisans des distinetions béréditaires, naturellement jalouses des distinctions personnelles, et quelques niveleurs qui voyaient la renaissance de l'ancienne aristocratie, ou la fondation d'une aristocratie nouvelle dans la distinction la plus légitime. C'en était assez pour que l'établissement de la Légion-d'Honneur ne passât pas sans opposition; el, nous devons le dire, il fut même attaqué par des hommes qui ne pouvaient être soupconnés ni de rivalité aristocratique, ni d'exagération démocratique. Bonaparte en fut étonné, et s'en prit aux orateurs qui avaient défendu le projet. Il disait que « si la diversité des ordres de chevalerie et leur spécialilé de récompense consacraient les eastes, l'unique décoration de la Légion-d'honneur. avec l'universatité de son application, était au contraire le type de l'égalité, « C'était par cette considération qu'il avait repoussé les conseils de ceux qui voulaient ne faire de la Légiou-d'Honneur qu'un ordre exclusivement militaire. « Cette idée, dit-il, pouvait être bonne au temps du régime féodal et de la chevalerie, ou lorsque les Gaulois furent conquis par les Francs. La nation était esclave; les vainqueurs seuls étaient libres ; ils étaient tout ; ils l'étaient comme militaires..... Il ne faut pas raisonner des siècles de barbarie aux temps aetuels. Nous sommes trente millions d'hommes réunis par les lumières, la propriété et le commerce. Trois ou quatre cents militaires ne sont rien auprès de cette masse. Outre que le général ne commande que par les qualités civiles, dès qu'il n'est plus en fonctions, il rentre dans l'ordre civil. L'armée e'est la nation. Si l'on considérait le militaire abstraction faite de ses rapports avec l'ordre eivil, on se convaiuerait qu'il ne connaît point d'autre loi que la force, qu'il rapporte tout à lui, qu'il ne voit que lui.... Le propre du militaire est de tout vouloir despotiquement; celui de l'homme civil est de tout soumettre à la discussion, à la vérilé, à la raison.... Je n'hésite donc pas à penser, en fait de prééminence, qu'elle appartient incontestablement au eivil..... Ce n'est pas comme général que je gouverne, mais parce que la nation eroit que j'ai les qualités civiles propres au gouvernement. Si elle n'avait pas cette opinion, le gouvernement ne se soutiendrait pas. Je savais bien ce que je faisais lorsque, général d'armée, je prenais la qualité de membre de l'Institut; j'élais sûr d'être compris, même par le dernier tambour.....

- » Si la Légion-d'Honneur n'était pas la récompense des services eivils comme des services militaires, elle cesserait d'être la Légion-d'Honneur.....»
- « Le jour où l'on s'éloignera de l'organisation première, a-t-il dit depuis, on aura détruit une grande pensée, et ma Légion-d'Honneur cessera d'exister. »

C'était en effet une grande pensée que celle d'exciter et d'entretenir l'émulation parmi les citoyens en ouvrant à tous également la carrière des distinctions honorifiques comme celle des dignités et des fonctions. Désormais le mérite était tout, et le hasard de la naissance n'était plus rien : c'était le triomphe de la révolution dégagée de ses prétentions accidentelles, et eurieuse de consacrer ce qu'elle avait essentiellement et constamment voulu. Il est donc permis de penser que, si la Légiond'Honneur trouva de nombreux adversaires parmi les plus illustres patriotes, e'est qu'ils ne crurent pas au bien indiqué par les orateurs du gouvernement, et qu'ils ne virent qu'un moyen pour Bonaparte de se faire des créatures et de ramener insensiblement la nation aux anciens titres, là où Bonaparte leur montruit seulement les premiers serviteurs du pays à récompenser, et les principes de l'égalité à mettre en pratique par la fondation d'un ordre accessible à tous. De cette manière, l'on peut dire que l'opposition énergique manifestée au sein du tribunat dériva moins de ce que les tribuns indociles comprirent mal le premier consul que de ce qu'ils pressentirent et devinèrent très-bien l'empereur.

Mais parmi les créations consulaires, il en est une du moins qu'il n'est au pouvoir d'aunce susceptibilité peut ou de secte d'attieure dans le mémoire et la reconnaissance des peuples : c'est le Code cirit. En vain voudrait-on prétendre que ce fut l'ouvre spéciale et exclusive des grands jurisconsultes que la révolution avait mis en relief. Toule monde sait que, dans les discussions les plus importantes, Bonaparte donns son avis, et qu'il lai arriva mône souveut de transcher, par un mot heureux, per un de ces échirs qui n'apparticement qu'un génir, des difficultés dont les léculies avaitent peut a sortir. Cest along qu'il il toute le chapitre V au titre des actes de l'état civil, pour faser d'une manière spéciale et sire la coudition évité des militaires lons du territoire de la rendibieux. On discontine d'autre des contines cette la rendibieux con des condition évité des militaires lons du territoire de la rendibieux.

sait, pour se dispenser de cette addition, qu'il suffisait que les actes coucernant ces militaires fussent revêtus des formes usitées dans les pays étrangers où ils se trouvernient. « Le militaire, repertit promptement Napoléon, n'est jamais ches l'étranger lorsqu'il est sous le drapeau; ils où cel le drapeau, la seil patrice, s'est le drapeau, la soit set le drapeau, la soit set le drapeau, la soit set le drapeau, la soit parties de l'arqueau, la seil patrice, s'est le drapeau, l'action par la seil patrice, s'est le drapeau, l'action par l'action par le drapeau, l'action par l'a



Cependant la paix d'Aniens laissait oistives dans les mains de Bouparie toutes les ressources militaires de la France. Ce fut alors que le premier consai songea à profiler du calme européen pour porter la guerre en Amérique et conquérir Saint-Domingue, Il donna le commandement de l'expédition à son beau-frère Leclere. Elle ne fut pas heureuse. Son principal résitait fut l'enlèvement du chef des noirs, Toussaint Louverture, homme remarquable parmi les siens, et qui.



transporté en France, y mourut au fort de Joux. Lecterc périt avec le regret de s'être chargé d'une entreprise désastreuse. Rochambeau, qui lui succéda, perdit la colonie par sa dureté.

L'Italie, berceau de la plaire et de la paissance de Bonaparte, occupiat nansi a penseis. Il avaittre çol de lo consulta, rémule à 1yon au commencement de 1892, la présidence de la république Cisalpine, dont aul, parmi les Italiens, n'aurait été capable de supporter le poids, alors même qu'il ne flot pas entré dans les vaue de Bonaparte de le garder pour lui. - Yous n'avez que des lois particulières, dil-1 aux députés de cette antoin; il vous faut des lois générales. Voire peuple n'a que des labitudes locales; il faut qu'il prenne des lubitudes autionales. Dans le courant de la même année Bonaparte éruinit le Périmont à la France, et le divisi en six départements : le Pô, la Doire, la Sésia, la Stura, le Tanano, et Maraque. Les premiers jours de l'année 1805 furent marqués par une nouvelle organisation de l'Isolitut national, qui find distribué en quatre classes: 1º les sciences; 2º la langue et la littérature; 2º l'histoire et la littérature les sciences morales et politiques. C'était l'effet des resestitaients que Bonaparte éprouvait de l'opposition solitaire de quelques publissites et métaphysiciens qui avaette océ évert a vox contre se plant de gouvermennet jusque dans le sein du tribunat, et qui, dés ce moment, pa furrent plus à se vox que des idélogies.

Le premier cousul fonda encore à cette époque divers établissements d'une haute importance : l'école spéciale militaire de Fontainebleau, et l'école spéciale des arts et métiers de Compiègne.

Vainqueur des monarchies européennes et pacificaleur de la république française, Bonsparte voulut ajouter à ce double titre cetul de médiateur de la conficiération hevétique. Il donna à cet effet à la Suisse une organisation nouvelle, qui termina les différends élevés entre les aucieus cantons. Dix-neuf élats, ayant chacun leur propre constitution, sous la protection suprème de la France, formèrent la nouvelle thevéte.

Le premier consul leur adressa une proclamation , dans laquelle on lisait le passage suivant : .

• Il n'est aucun homme sensé qui ne voie que la médiation dont je me charge est pour l'Helvétie un bienfait de cette Providence qui, au milieu de tant de bouleversements et de choes, a toujours veillé à l'existence et à l'indépendance de votre nation, et que cette médiation est te seul moyen qui vous reste pour saver l'uue et l'autre, »

Les cakinets étraugers ne voyaient qu'avec un dépt mété d'exaspération l'ascendant proficieux et la nuprématie universelle que la France et son jeune chef prensient de plus en plus dans les affaires de l'Europe. Mais c'édai sortuit à Londres, dans les conseils de Sain-James, où taut de coalitions avaient été conques et formées par l'aristocratie enroyéeme contre la démocratie fronçaise, que le paix était suportée avec impatience. Comment les hommes d'état qui avaient participé ou applaudi aux fureurs du manifeste de Brumwick se servieul-the résigies à contéringher longéemps, l'arme ou bras, le speciache de la grandeur et de la prospérité croissontes d'un peuple qu'ils s'éctient flattés de livera l'auves soldats comme une proje festie? Les écrivains du torysme reproduisaient focessamment tout e que l'école de Barke et de Pitt inagina de plus violent et de plus insensé contre la révolution française. Bonaparte ne répondit d'abord qu'en faisant insérer au *Moniteur* une note qui commençait ainsi :

- « Use partie des journalistes anglais reste en proie à la discorde. Toutes les lignes qu'ils impriment sont des lignes de sang, Ils appellent à grands cris la guerre civile au sein de la nation occidentale, si heureusement pacifiée. Tous leurs raisonnements, toutes leurs hypothèses roulent sur ces deux points:
- 4º Imaginer des griefs contre la France; 2º se créer des alliés, et donner ainsi à leurs passions des auxiliaires parmi les grandes puissances du continent.
- Leurs griefs principaux sont les affaires de Suisse, dont l'heureuse issue excite leur jalouse fureur.....
- La note officielle se terminait par des veeux pour le maintien de la pais, tout en indiquant que la France était prête à la guerre, et qu'on n'obtiendrait jamais rien d'elle par des procédés menaçants. Elle fut du reste suivie d'une seconde note sortie de la même plume, et qui finissuit par cette phrase remarquable :
- « Il est plus facile aux vagues de l'Océan de déraciore le rocher qui entrave sa fureur depuis quarante siècles qu'à la faction enamet de l'Europe et des hommes de rallamer la guerre et toutes ses fureurs au milieu de l'Occident, et surtout de faire pălir un instant l'astre du peuple francais. »

Mais bientôl le premier consul ne dut pas se borner à faire de la pobémique dans son journal officiel. Il devint trop évident que les passions des libellistes anglais avaient accès dans le cabinet de Soint-James, comme Bonaparte l'avait dit assez clairement par cette dénonciation solemelle que le Nouiteur porta d'un bout de l'Europe à l'autre;

- Le Times, que l'on dit être sons la surveillance ministérielle, se répand en invectives perpétuelles contre la France.... Tout ce que l'imagination peut se péridre de bas, de vil, de méchant, le misérable l'attribue au gouvernement français. Quel est son but?.... Qui le paie?....
- » Un journal, rédigé par de misérables émigrés, le reste le plus impur, vil rebut, sans patrie, sans honneur, souillé de tous les crimes, qu'il n'est au pouvoir d'aueune annistie de laver, enchérit encore sur le Tines.

- once évêques, présidés par l'atroce évêque d'Arras, robelès à la patrie et à l'Église, se réunissent à Londres; ils impriment des libelles contre les évêques du derge français; ils imprient le gouvernement et le pape, parce qu'ils out réabil la paix et l'Évangile parmi quarante millions de chrétiers.
- L'île de Jersey est pleine de brigands condamnés à mort par les tribannax pour des crimes commis postérieurement à la paix, pour des assassinats, des viols, des incendies!!! Le traité d'Amiena stipule qu'on livrera respectivement les personnes accusées de crimes et de meutre; les assassina qui sont à Jersey, an contraire, sont recueillis...
- « Georges porte ouvertennent à Londres son curdon rouge, en récouperse de la machine infernale qui a détruit un quartier de Paris, et donné la mort à treute femmes, enfants ou poisibles citadius. Cette protection spéciale n'autorise-t-elle pas à penser que s'il ett réussi, on lui cit donné l'Ordre de la Jarretière? »

Après de tels actes et de telles accusations, que devenait la poix d'Amiens?





## CHAPITRE XV.

Rupture de la France et de l'Angleterre. Voyages de Bonaparte en Beigaque et suc les côtes. Consuiration de Pachegra et de Georges, Mort du duc d'Engluen, Pin du Consulat.



l'extré européeune, créée primitivement par le christianisme et par la conquéte, et mise depuis sous la protection de la diplomatie, avant été violentment rompue par la révolution franquise, Tous les vieux gouverneuness s'en étaient alarmés, et le cabinel britannique, bien qu'on appelât l'Angleterre la terre classique de la liberté, s'était mon-

trè le plus passionne et le plus opinitre de nos enneue, seven montre le plus passionne et le plus opinitre de nos enneues, pure qu'il représental, sous des formes constitutionnelles, l'aristoratile la plus orquelleuse et la plus implaceble, la féculié la plus vivare qui fitte Europe. Nulle paix duralhe et sineère n'était possible pour la France avec ce cabinel, n'uve auseun de evue qu'il dirigiati sur le ovulinent. Une bouilité secréte et incessante devait se trouver au fond de toutes les démonstrations positiques des chancelères; et cette antiquie, fondée sur une opposition radicale de principes et d'intérêts, ne faisait que s'aceroître à mesure que le triomphe des intérêts et des principes révolutionnaires, en les rendant plus menaçants, commandait néanmoins une halte aux emportemeats royaux et aux fureurs aristocratiques. Si l'épuisement, la détresse et le eri des peuples forçaient parfois les gouvernements à déposer les armes, il n'en résultait que des traités éphémères qui laissaient subsister toutes les causes de guerre, et que l'on se réservait d'enfreindre sans scrupule à la première occasion. La vieille Europe voulait obstinément reconquérir son ENITÉ, comme elle le vent encore aujourd'hui; elle sentait que c'était pour elle une question d'existence, et quand elle pe pouvait pas marcher à son but à force ouverte, elle dissimulait officiellement et prenait les voies souterraines. De son côté, la jeune Europe devait travailler aussi, tantôt avec l'héroïsme du soldat, tantôt avec la prudence de l'homme d'état, à fonder une ENITÉ NOUVELLE, sachant très-bien qu'il y aurait toujours péril et absence de bon voisinage pour elle nassi longtemps que le privilége confinerait l'égalité. C'est le sentiment de cette incompatibilité indestructible qui a fait dire à Napoléon que « dans cinquante ans l'Europe serait cosaque ou république : » ce qui signifie seulement que , dans ce laps de temps , la révolution ou la contre-révolution auront rétabli l'unité européenne; et comme il n'est pas dans l'ordre naturel des choses que la puissance d'avenir, la force et la fécondité, qui forment l'apanage providentiel de la jeunesse, puissent lui être retirées pour être données miraculeusement à la vieillesse, l'alternative prophétique que les échos de Sainte-Hélène nous ont rapportée n'a rien qui doive alarmer sérieusement les hommes qui espèrent la conversion plus ou moins lointaine de la harbarie moscovite aux idées françaises.

Si, après plus de Irente ans, in guerre de principes, empèche d'écher per l'Influence de disposition et de besoin des pruples, continue sourdement su sein de la paix de la part des gouvernements, que ne devait-ce pas étre en 1805, lorsque les passions bouillennaient toujours, et de que la révolution n'avait pas encere, pour faire revire à sa durée et à son succès définitif, ni les victoires de l'empire, ni les tentatives impuissantes de la restauration, ni les prodigienx événcents de 1859 Ute lutte ouverte devait done succèder à es hostitifes cochées dés que le moment paraîtrait favorable aux cunemis invécirés de la France. Il ne fallat pas deux ans à la cour de l'andres pour se faiguer de la pais mensongère qu'elle avait faite à Amiens, et pour relancer l'une contre l'autre, dans une crène meutrière, deux nations qui n'auraient en besoin que d'être conduites par des gouvernements à vues libérales, par des hommes d'êtat de l'évole de Fox, pour marber de front, et dans un concert admirable, à la paix, à la prospérité, à la civilisation du monde.

Un message des consuls du 20 mai 180% appeir au sénut, au corpigleshalif et au l'immant les dispositions bostiels du cabbiet anglais et l'imminence de la guerre. Ce différents corps répondirent à cette communication en exprimant le veux « qu'il fui pris à l'instant les plus énergiques mesures sain de faire respecter la foi des traités et la dignité du peuple français. « Leur résolution, portée au gouvernement, fut accueilles par ces paroles solundies du permeir coussa! :

« Nous sommes forcés à faire la guerre pour repousser une injuste agression : nous la ferons avec gloire.

» Si le roi d'Angleterre est résolu de teuit a Grande-Bretagne en état de guerre jusqu'à ce que la France la ireconnaisse le droit d'excluer on de violer à son gié les traités, ainque le privilège d'outrager le gonvernement français dans les publications officielles ou privées, sans que nous puissions nous en plaindre, il faut à affliger sur le sort de l'humanifé.

 Certainement nous vonlons laisser à nos neveux le nom français tonjours honoré, toujours sans tache.....

» Quelles que puissent être les circonstances, nous laisserons toujours à l'Angéterre l'initiative des procédés violents contre la paix et l'indépendance des nations, et elle recevra de nous l'exemple de la modération, qui seule peut maintenir l'ordre social, »

La possession des lies de Lampedouze et de Malte et l'évineunition de la Hollande désident les causes apporentels, les précètes sur lesquels se fondait le roi d'Angleterre pour rompre le traité d'Amiens; mais, en réalité, la même cause qui avait formé la première coalition faisait armer de nouveau la Grande-Bretague coatre la France : c'était la guerre de principes contre la révolution française qui se railmanil. En vain l'empreure de Russie et le roi de Prusse affectivent-lié d'offrie leur médiation; les événements des années suivantes provueront qu'ils étaient les aufilies écrets de nos ennemis, avec lesquels la vavaier concerté sans doute le refus officiel qui fut fait à leur proposition. Senisment, comme l'Angleterre avait mois souffert que les puisannes du

continent dans les premières guerres, et qu'il lui avait fallu moins de temps pour reprendre haleine, il était naturel qu'elle se plaçàt à l'avantgarde des nouvelles coalitions qui devaient longtemps encore s'acharner coutre la France.

Le premier résultat de cette rupture fut désastreux pour le cabinet qui l'avait provoquée, Les troupes françaises occupérent le Hanovre, et l'armée anglo-hanovrienne, honteusement abandonnée par son chef, le duc de Cambridge, demeura prisonnière de guerre.



La lutte aims commencée glorieusement, Bonaparte partit de Paris pour vister la Bélque. Brascelles revça en triomphateur, et le peugle beige l'imoigna partout sur son passage l'enthousisame qu'il éprauvait de la présence du héros anapeul il devait a revênte agrégation à la répubilique l'anuquie. Benaparte répondit à cet accueil à sa manière, en dotant la priss d'échièremente et de constructions d'utilité publique : il ordonna la réunion du Rhin, de la Meuse et de l'Escout par un grand canal de communication.

Revenu à Paris, il fit ouvrir le pont des Arts au public, et convertit

le Prytance en Lycée. Les affaires étrangères l'occupaient également, il concultu at trait d'uliance avec le Suisse, donna une audience extraordinaire à l'ambassadeur de la Porte ottomane, et publia la cession de la Louissaneaux États-Unis moyennont une indemnité de soixante millions de francs.

Mais ce qui fixait pard-essus tout la sollicitude du premier consul, c'était la guerre avec la Grande-Bretagne. Il médita sérieusement une descente en Angeletere, « et si l'on a pue en rireà Paris, a-t-il dit depuis, Pitt a l'en riait pas dans Londres, » Parti de Paris nu commencement de novembre, il fit une fournée sur les coles pour visiter les travaux immenses qu'il avait ordonnés dans ce but, et il assista à un com-



but qui cut lieu à Boulogne entre une division anglaise et la flottille française,

En reutant dans sa capitale (ser Bonquerte régnait déjà), le permier consul trous un message du roi d'Angeletre na prefiencet, et dans lequet Georges III déclarait « qu'il aliait marcher à la tête de son pequle; que la France en voulait sériensement à la constitution, à le religion et à l'indépendance de la nation anglaise, mais qu'au moyen des meurres qu'il allait prendre cette d'une l'archer le retirerait de son projet que lo dédaite, la contission et le malleur. « Bonaparte, saisi d'indignation, se bâta d'écrire dans le Moniteur :

Ext-ce bion le roi d'Angleterre, le chef d'une nation maitresse des mers et souveraine de l'Inde, qui titure le langage?. Ceur qui lai dietent ces discours inconsidérés ignorent-lis done que Harold le parjure se mit aussi à la blée de son poujelé junorent-lis que les prestiges de la naissance, les attributs du pouvoir souverain, le mantienu de pourpre qui couvre les rois, sont de fraiglies boucliers dans ces moments on la mort, se promenant à travers les ranga de l'une et de l'autre armée, attend le coup d'ord du génie et un mouvement intanteul pour choisir le parti qui doit lui fournir ses victimes? Le jour d'une bataille, tous les hommes sont égan.

 L'habitude des combuts, la supériorité de la tactique et le sungfroid du commandement font seuls les vainqueurs ou les vaineus. Un roil qui, à soiantie-luvis ans, se mettrait pour la première fois à la tête de ses troupes, sernit, dans un jour de combat, un embarres de plus pour les siens, une novelle chance de succès pour ses cunemis,

« Il n'apportient pas à la prudence huminie de connaître ce que la Providence a rarbéd dans sa producto es agusse pour servir à la puntition du parjure et su châtiment de ceux qui soufflent la division, provoquent la gaerre, et, pour les vains prétextes ou les servites raisous d'une antisition misérable, prodigient sams sincagement le saug des hommes; mais nous pouvous présager avec assurance l'issue de cette importante contestation, et dire que vous n'aurez point Lampedoure, et que vous n'aurez point d'Amiens.

» La défité , la confasion et le malheur l..... Toutes ees rodomontales sont indigines à la fois d'un grand peuple et d'un homme dans son hon seus. Le roi d'Angleterre cet-il remporté autant de victoires qu'Alexandre, Anailsul ou Gésar, ce langage ne serait pas moins insensé. Le destin de la guerre et les ort de batuilles tienneut à sip eu de chose, qu'il faut être dépourvu de toute raison pour affirmer que l'armée française, qui jusqu'a éco qu'il roit pour l'alex ne troublement de l'armée française, qui jusqu'a éco jour à point passé pour Pálen, ne trou-

verait sur le sol de la Grande-Brelagne que défaite , confusion et malheur. »

La guerre avait fait connaître Bonaparte comme le plus grand capitaine qui fut jamais; le gouvernentent avait montré en lui le génie de l'homme d'état : il lui manquait de faire ses preuves comme écrivain dans un temps où la presse était déjà une puissance politique. Certes, ses proclamations, ses ordres du jour, ses harangues militaires et ses discours officiels pouvaient douner que idée de l'énergique concision , de la noblesse et de l'élévation de son style : mais ce n'élait pas assez encore pour révéler toute l'étendue et la variété de ses facultés. Son instinct de grand homme lui disait qu'il devait savoir manier toutes les armes redoutables de l'époque, l'épée, la parole et la plume, n'être personnellement étranger à aueun des moyens principaux dont le pouvoir avait besoin pour agir sur les peuples au dedans et pour défendre leurs droits au dehors. Or, le journalisme exerçait à cet égard uu incontestable empire, et cela suffit pour qu'à sa qualité de conquérant et de législateur Bonaparte ne dédaignât pas de joindre celle de journaliste : il devenait par là l'homme complet de son siècle. Et loin de penser qu'il erût déroger en se jetant dans la polémique des journaux , nous sommes persuadé que le vainqueur de Marengo ne s'estimait pas moins la plume à la main. eombattant les ennemis de la France, dans des lignes élognentes, par la puissance de la raison, que lorsqu'il brandissait le glaive au moment du combat, pour lancer sur eux ses invincibles phalanges, Disons mieux ; il a exprimé plus d'une fois que s'il fallait opter entre les qualités eiviles et les qualités militaires il n'hésiterait pas à accorder la prééminence aux qualités eiviles, et nous l'avons vu naguère rappeler le soin qu'il avait eu, en Égypte et en Italie, de placer son titre de membre de l'Institut avant celui de général eu ehef.

Qu'on ne dise pas qu'il y avait en cha affectation de sa part; nou. Bonaparte comprenait sediment la quelles conditions on pouvait désormais gouverner un peuple que la philosophie avait insurgé contre la monarchie mititaire de Louis XIV. Il savait que la révolution française n'était que la intute de l'intelligence contre les institutions fécdales que la force brutale avait établies, et que si elle était obligée parfois de recourir elle-anéme à la force brutale pour se déclarde, e ne de-vait être qu'à regret qu'elle neceptait ce geure de combat. Bonaparte simunit donc miesta la servir avez son arme naturelle, la logique, qui simunit donc miesta la servir avez son arme naturelle, la logique, qui

eichire et piniche les osprits pour les soumettre à la raison, qu'uvec les agents meutrics qu'uve espiée à la raison, qu'uvec les agents meutrics qu'uve empiée à la gener pour répandre abondumment le sang des hommes, et qui jeuvent ne donner pour résultat que l'assignités neur du le raison à la force, ce qui constituent descritéchement la contre-révolution, Aussi, dans toutes les gaverse qu'il a cut à soudeuir, général, consoil ou empereur, d'est-el loujours appliqué à consistaire, coume à la rupture du traité d'Amiens, qu'il ne échatiq u'à la respectation de la Prince de la Prince la responsabilité des maux qui offluient être foits à l'Hummaité ;

Tout en faisant justice, dans a featile officielle, els fanfaromades parentaties du rol Georges le, permier cousti ne cessait pas de l'occupent activement de la réorganisation intérieure de la régulatique. Le 20 de centre 1808 il percoyaqua an évanta-coustile qui moitali ne constitution du corpa législatif, dont l'ouverture cut lieu le 6 jamvier 1801. M. de l'ordance fat nomais président de ce corps. En le préférent aux autres maintains, majer es aliaisons avec le pentir orpailés, Donaperte ne fit que poursaivre le système de faston na moyen daquell el sejerait ronir, dans un altachement commun à la révolution avec mostifier, se lons on expression, les enemis modérés el les amis exagérés de la casse démocratique, ceux qui vivert la révolution avec répagnance et ceux qui la servient par des excès. Pontance el Pouché entin, et avec eux tous les hommes que la prosènce ou l'ambition, la futigue du passé el l'incretitude de l'avenir poussaient à la conciliation et au repos.

L'exposé de la situation de la réguldique fut fait un corps légidaté à la sience du 4 si junier. Céstat un maginique tableau des prospès de la prospérité nationale. M. de Fontaures, à la tête d'une deputation, exprima na premier consul les félicitations de cette assemblée, . Le corps (gésidaté, la idét.), vous remerrie, au nom du peuple ranques, de lant d'utiles travaux commencées en faveur de l'agriculture et de l'Industrie, et que la guerre na point interroupus. L'habitoté des randes idées

Pour deuser pin de polis à ses protestations parliques, Bousqurte roulet, qu'elles fairent recritures du scont de le religion. Il formanta des prières publiques na clerge pour le neccés de sex meiss consiler l'anjunt agression de l'Angleteure, et le clergé se result à ses trans. L'archeviège de Paris, le cardinal de Belloy, public nimels à ette consoin un mundement mésocable, dans lequet il donns projektiquement à Brousparte le titre de Compacionsi de l'Europe, et signala le gouvernement anniais consule Casterne de la gouvre.

fait négliger quelquefois aux esprits supérieurs les détails de l'administration; la postérité ne vous adressera pas ce reproche. La pensée et l'action de votre gouvernement sont partout à la fois.

» Tout se perfectionne; les haines s'étéginent, les oppositions s'effectent, et, sons l'influences técriteure d'un génie qui entraîne tout, les choses, les systèmes et les hommes qui pranissaient le plus étégines se rapprochent, se confinadent, et servent de concret à la glorire de la patric. Les habitudes auxiennes et les habitudes nouvelles se mettent d'accord; on conserve tout ce equi doit maintenir l'égalité des droits civils et politiques (on repenal tout ce qui peut accroitve la splendeur et la diguilé-d'un grand engine.)

» Ces bienfaits, citoyen premier consul, sont l'ouvrage de quatre années. Tous les rayons de la gloire nationale, qui pilissaient depuis ciuq ans, out repris un éclat qu'ils n'avaient point eu jusqu'à vous. »

Il semblait que l'admiration universelle dont Bouaparte était l'objet et l'adhésion presque unanime que la France avait dounée au consulat à vie devaient décourager les factions et les contraindre à rester oisives ; mais les partis qui ont un principe pour drapeau survivent longtemps à leurs défaites, alors même que ce principe, altéré par le temps, n'a plus que la valeur d'un préjugé. La masse des royalistes pouvait céder à la force des choses, à l'ascendant du génie victorieux, à la fortune de Bonaparte, et se résigner à voir la volonté de Dieu et le doigt de la Providence dans les événements prodigieux qui s'élevaient comme un mur désormais infranchissable entre les Bourbons et la France : tel était en effet le sentiment qui dominait à cette époque parmi les populations qui s'étaient dévouées autrefois à la cause royale. Les chefs du parti , néonmoins, ceux restés dans l'émigration, persévéraient toujours dans leurs haines et leurs intrigues contre le nouvel ordre de choses ; ils étaient sûrs des sympathies de toutes les cours européennes, et de leur assistance secrète qui pouvait devenir manifeste selon les circonstances, et ils avaient l'appui flagrant de l'Angleterre depuis qu'elle avait violé la foi promise

En cet état, il leur parut que la continuation de la tranquillité intérieure, en rumenant les peuples de l'onest à de paisibles habitudes, rendrait de plus en plus difficile toute nouvelle teniative d'insurrection, et qu'il 'était urgent dès lors d'attaquer le consul avant que son pouvoir est jeté de plus profondes racines. Une conspiration fut done ourdietent jeté de plus profondes racines. Une conspiration fut done ourdiecontre le gouvernament et la vie de Bousparte. Du Riin à la Tanite, is conjuires d'entiférent, auss les sangieres du cabinet napiles, livré aux excitations du plus Bougneux toryame. Pichegre, Ridtels ses anticidents de territer, prin part au complot, "sassocia au finance volonna Georges Cadouials. Moreus, ternissant la gioire de Hobentinien, reçut sus indigantion, éconta pen-létre mena enve complisiamen le confidence de celte trame odiesse, « Comment Moreus «'est-il regagé dum sure tien disting" s'écrit Bousparte. Le seu homme qui plu mé donner des lien disting" s'écrit Bousparte. Le seu homme qui plu mé donner des industrials de la confidence sont en la confidence inquistantes, le seul qui più avoir des chances contre moi, se perdre si maladorielement l'ai une étalie......

La conspiration découverte, le gouvernement la désonça à toule l'Europe par tous les moyens de publicité qu'il possédait. Tous les corps de l'état viarent exprimer au premier consul l'indignation dont its éclaire pénétrés, et renouveler l'assurance de leur concours à toutes les mesures qu'exigerait la répression de parcils attentats. Bonaparte leur rénondit :

- Depuis le jour où je suis arrivé à la suprême magistrature, nu grand nounbre de complots ont été formés coutre ma vie; nourri dans les camps, je n'ai jamais mis aucune importance à des dangers qui ne m'inspirent aucune crainte.
- » Mais je ne puis me défendre d'un sentiment profond et pénible, lorsque je songe dans quelle situation se trouverait aujourd'hui er grand peuple si le dernier attental avait pur réusir ; cur c'est principalement contre la gloire, la liberté et les destinées du peuple français que l'on a conspiré.
- J'ai depuis longtemps renoncé aux douceurs de la condition privée; tons mes moments, ma vie entière, sont employés à remplir les devoirs que mes destinées et le peuple français m'ont imposés.
- » Le ciel veillera sur la France el déjouven les complots des méchanis. Les etiopes adoivent être sous alemnes; ma vie durre natur qu'elle sera nécessaire à la nation. Mais ce que je veux que le peuple français sache bien, c'est que l'existence sans sa confiance et sans son amour serait pour moi sans consolution, et n'aurait plus aucun but. »

En laissant ainsi entrevoir le triomphe de la contre-révolution dans le succès d'un complot contre sa vie, et en rathechant à sa propre existence la gloire, la liberté et les destinées de la France, Bonaparte indiquait assez que la magistrature viagère que le peuple lui avait conficé ne suffisait plus à ses yeux pour garantir l'avenir du pays, et qu'il songeait à une institution nouvelle qui pût défendre après lui les intérêts nouveaux. Nous verrons bientôt sa ponsée se produire et se réaliser.

Parmi les émigrés qui se tensient prèts à franchir la frontière au premier signal donné par les conspirateurs, se trouvait le dernier rejeton du sang de Condé, le due d'Enghien. Le premier consul le fit arrêter dans les états de Bade et conduire à Vinceanes, où il fut lucé et fusillé avec une



précipitation extraordinaire. Cette execution a étà resprochée à Bounparte comme un bleche assassinat, qui imprimait à su mémoire une tache ineffeçable. Si le jeune prince, qui portait l'un des plus grands noms de l'aménose Prace, n'avait fait la genere ou si dées et aux institutions qui lui étaient naturellement antigathiques qu'à lu manière de ses ancêtres, avec la loyanté des preux, géolo a les iné del homeur et de droit des gene son arrestation et sa mort rentreraient absolument dans le domaine de cette politique impacable qui employa la terreur et l'évalutait commer armes de guerre, et dés lors Bonaparte, cié pour ce chef au tribund de l'histoire, ne pourrait s'y défendre qu'en faits a ceuse è cette du Gomilé de solt public, et en invoquant comme hi la nécessité. Mais si, an contraire, le doi Enghien es étains borari à conditable la réquebique en soldat, et s'il avait accepté réellement l'alliance des hommes qui ne resultaent pas devant l'assassimt du permiter consul pour boulevesser et asservir eur pars, e ce les quis de descendant du sanipeur de Rocroy qui périt dans les fossés de Vincemes, e o n'est que le complice de Georges et de Pérherru.

« J'ai fait arrêter et juger le duc d'Enghien , dit Napoléon daus son Testament, parce que cela était nécessuire à la sûreté, à l'intérêt et à l'honneur du peuple français, lorsque le comte d'Artois entretenait, de son aveu, soixante assassins à Paris. Dans une semblable circoustance, i'agirais encore de même. » -- « Si je n'avais pas eu pour moi , contre le duc d'Enghien, les Jois du pays, dit-il ailleurs, il me serait resté les droits de la loi naturelle, ceux de la légitime défense. Lui et les siens n'avaient d'autre but journalier que de m'ôter la vie; j'étais assailli de toutes parts et à chaque instant ; c'étaient des fusils à vent, des machines infernales, des complots, des embûches de toute espèce. Je m'en lassai : je saisis l'occasion de leur renvoyer la terreur jusque dans Londres, et cela me réussit..... Eh! qui pourrait y trouver à redire? le sang appelle le sang ; il faudrait être viais ou insensé pour croire qu'une famille aurait eu l'étrange privilége d'attaquer journellement mon existeuce sans me donner le droit de le lui rendre..... Je n'avais personnellement jamais rien fait à aucun d'eux : une grande nation m'avait placé à sa tête : la presque totalité de l'Europe avait accédé à ce choix, et mon sang, après tout, valait bien le leur, »

Sans doute le sang du grand houme qui faisait l'admiration de l'Europe et le bouleur de la France ne valuit pas moins que le sang des princes qui s'efforçaient de troubler la France et l'Europe pour faire restituer à leur organilleuse milité un pouvoir dont la Provideure, par la voix du peuple, avait disposée clavareu da giène. Mois qui aesti que les ang des héros que ne perolége pas le prestige hériadique est sans pris pour les roces roylaces (pour les aristocraties) uns grouppent autour d'eles 7 qui ne sais que les mêmes hormes qui affectent de s'aftendrir et de s'indiquer en voyant tombre l'Illustration hér-étituire sous la faux de s'redicios puilliques, dansent ensuite, à la manière des saurages, dans le voisinage du supplice, quand le plomb mortel va fraquer l'illustration hér-étitueir marierlai, qui n'était pas, lui amandez puilot à fombre de cei infortune marrichai, qui n'était pas, lui

le descendant des braves, mais le brave des braves, et qui n'avait pas



souille ev titre dans la conidence de liches assassins. Lorsqu'on est véritablement humani. (van a des cinotions douderuses et des larmes pour toutes les vietimes des révolutions, sans acception de partis; lorsqu'on est vraiment Français, Fon a des sympolities pour toutes les gloires de la France; Fon s'affilice et l'on se courve de deuit en présence de l'imployable raison d'état, quand étle ne sait pas respecter dans ses fureurs les grandes renomméres conquises à Austrilite et à l'arrenço, comme quand cle inserti sur ses annules homicides les noms illustrés à Foutenoy et à Rocroy.

On a précendu que Bonaporte avait été poussé à faire périr le duc d'Engline par le chier et la nécessité de douner une garantie courte le retour des Bourtons aux vieux jacobins qui l'entournient, et qui ini aplanissaient le chemin du trône. Cette supposition, que le caractère et les parcies de Bonaporte demeuteut, manque tout à fait de vraisemblance. Nous ne rappellerous pas la mitraillande de Saint-Roch et la déportation des Cilchynes; il y avait necorre des obstacles plus inaurmontables que les souvenirs du 45 vendémiaireet du 48 fructatior entre le premier consoit et le partir proisile. D'autres, plus componnis que lai avec l'ancienne dynastie, Pouchéet Talleyrand, par exemple, s'assirent bien, plus tard, dans les conseils de Louis XVIII; mois eq aui readult vraincept fautile.

Thorrible garmutic qu'on aurait exigée de lui, c'est qu'il avait assez monrèce qu'il voudite pouvait être : est aque tout les moles avait partitiement que pour s'extendre avec les Bourbons à aurait falla qu'il changeit brusquement de nature, qu'il déscritit sa destinée, qu'il oublist sa position et celle de la France, qu'il remonghi à la fois à non passé et à son avenir, qu'il cessèt, en un moi, d'être lui-même. « Je n'ul jumais songé aux princes, a «-1-dit à la Sainte-Héene; et si j'avait se upour eux des dispositions favorables, il n'eit pas été en mon pouvoir de les accomplir. De reste, le bruit courait que je leur avais fait des propositions touventus la cession de leurs droits, ainsi qu'on s'est plu à le consuerer dans des déclarations pompeuses répendues en Europe avec protission : il ne était frien. Et comment cela aurait-il pu être? moi qui ne pouvair régner précisément que pre le principe qui les finisist écutere, celui de la nouveraineix du peuple? C'est ce qu'auront pensé sans doute, dans le temps, les gens c'éléchés, oui m'eccevalaite de n'être ni fau n'imbécile. »

Quoi qu'il en soit, les conspirateurs qui avaient voulu relever le trène des Bourbons au prix d'un assassiant contribuirent, en effet, au rédablissement de la monarchie; mais cele révolution ne \*zecompiti pas au profit du prélendant qu'ils avaient eru servir, et ils purent voir de leur prison qu'ils n'avaient fait que donner une couronne à celui dont ils avaient médité la mort.





## CHAPITRE XVI.

Etablimement du gouvernement impérial. Acte de clémence. Camp de Boulogne. Voyage en Belgique

l Bonaparle n'edi désiré qu'un grand pouvoir pour rédabir Fordeve l'unité dans l'administration de l'état, et pour donner à la révolution, jusque-la nécessivement militante, le dévelopement régalier que les convuisions de lemps imposible, l'exercée viager

de la suprème magistrature cút dú lui suffire, surtout avec l'attribution exorbitante du droit de désigner lui-même son successeur. En effet, le choix laissé au discernement d'une si haute intelligence offrait au pouvoir nouveau de bien plus sûres garanties que le hasard de la naissance contre l'éventualité d'un lécritier inhabile, et il était tout à fait probable que le premier-né du futur monarque serait moins apte que le second des enfants illustres de la France à gouverner ce beau pays.

En essayant de reconstilare un pouvoir héréfolière, il croyari sans doube viag principalement que pour la stabilité de un curve, pour la perpiluité de l'ordre nouveau, issu de la révolution. « L'hérédité, dét-il, peut seule empécher la contre-révolution. on la rêce à certaintre de metsurit, maiss tout de l'étett feeralt, après moi, trop faible pour er moisvair, maiss tout de l'étett feeralt, après moi, trop faible pour er moisvair, mais nuel nouveaux de l'années de la contre de l'estimation de de division; ils cont brevenent combatte dans les rang où de désint placés; mais nuem à a l'étaffe d'un périrel en chef, encore moins d'un chef de souvemente. « PELEST EN LA LOSARI.

Ce jagement sévère, porté par Bonaparte sur les généraux de division les plus détingué, édat-il fondé l'ent insplitude gouvernementale, si huntement proclamée, n'a-t-elle pas été démente depuis par quedquas-uns d'entre ent, et i s'est-e pas un de ces lieutenants, dont on dissit dédisjueuement, n en 1804, qu'aucun d'eux a 'avait l'éufie d'un ethe de gouvernement, - qui occupe encore, en 1850, le trône des Wasa, naupet li dri appei des 1810, saus que le coultion des vielles meses royales, qui briss le sespire de Napoléen, ait pu trouver, dans l'unbibliété ou les fautée de cet nacie poierul frunçais, le moye et l'eccession de restaurre le légitimité en Suéde, comme elle o put le faire en France, et de déliver entérencent l'Erocore monarchique de senable des vouteurs seléctionnes.

Els ils généraux les plus célèbres s'étaieut trouvés réellement au-dessous du rôle de «chef de gouvernement, » n'y avail-il aussi que des incapacités politiques parmi ces illustrations civiles qui entoursieut le premier consul, et parmi lesquelles il pouvait choisir le nouveau chef de l'état tout aussi bien que parmi les réputations guerrières?

Nous ne le croyous par; et il nous parult incontestable que si Bonaparte, pour justicire le relabilissement dei l'herichija, allegas sériesement l'impossibilisé de trouver un homme digne de la première magistrature. Firmes, non intelligence fut cette fais dupe de son amblion. En cherchaut une granulte de stabilité dans le rédublissement de l'herichië monarchique, Bonaparte comptait-il moins sur la valeur personnelle de son hériter que sur la puissance du principa hérichitaire. s'il exista chez le premier consul, et s'il fut partagé par les hommes d'état qui l'aidèrent à relever le trône, prouve seulement que le génie le plus élevé a ses moments de sommeil, et la sagacité la plus exercée, ses iours d'avendement.

Que l'on cit compté, avant tout, sur la paissance du principe léréditaire, au moyen âge, à la house leure; alons l'herédité cital non-seulement possible, mais nécessaire. Elle était possible, cur il suffisait que la reigion l'ett consocrée pour qu'elle devint inviolable aux yeux des princes et des peuples, dont la foi vive et télentique seasurit la soumission commune à toute institutou, hoi ou macrime qui portait le caractère divin. Elle était possible, car, en ces temps d'universelles et producès croponaces, le sorce des rois d'était pass me vaine cérémonie; cur l'haife sainte avait sa vertu politique, et le secun de la Képtimié d'appartensit qu'à l'orit du Séquere et à sa race.

Elle était nécessaire, car, sans la consécration religieuse de ce dogme politique, la tranquillité et l'unité du royaume auraient été compromises, à la fin de chaque règne , par les rivalités des grands vassaux , dont les uns auraient brigué la couronne à main armée, tandis que les autres auraient également recouru à la force pour se rendre indépendants et pour briser le joug de toute suzeraineté. Puisque, en dépit du droit public de la monarchie, sanctionné par la religion, ces prétentions ambitiques et ces tendances anarchiques se sont manifestées tant de fois, et qu'elles ont provoqué si souvent la guerre civile, en France, depuis l'origine de la féodalité jusqu'aux troubles de la Fronde, que n'auraient done pas osé les seigneurs avides de domination et de richesse, passionnés pour la guerre et impatients de tout frein, si leur turbulence et leur ambition n'avaient été contenues par l'autorité morale d'un principe qu'ils ne pouvaient enfreindre sans s'exposer au reproche de leur propre conscience, et sans se faire mettre, comme félons et impies, au ban de l'Église et de l'état ? La barbarie et l'indocilité féodales auraient déchiré plus cruellement encore qu'elles ne l'ont fait le sein de la France, et le moven de triompher d'elles eût manqué à la couronne, C'est la sanction religieuse accordée à l'hérédité qui rendit l'opiniètre insubordination des barons définitivement impnissante contre le trône, comme elle avait donné à Jeanne d'Arc la force miraculcuse dont elle avait en besoin pour sauver, avec un roi enfant, le plus beau royaume du monde. Quand Richelieu et Louis XIV achevèrent de dompter l'autique aristocratie, et qu'ils ébanchérent le plan d'unité et

de centralisation perfectionnie chraliné depuis par la revolution frunçaise, les violences et de laspositione qu'ils excrédent contre les grands rémisrent au pouvoir royal au lieu de lui être funestes , parce que le pouvoir royal était alors le représentant du droit divin, accore protégé par la foi des paufies et, qu'en frappant les sujes superies qui linisacient ombrings, il ratteignant que les représentants de la force brutale, cuchée sous la poupe des titres.

En 1804, qu'était devenu le droit divin, protecteur de l'hérédité?
Il avait fait place au droit divin du mérite et du génie, et la foi universelle était désormais acquise à la souveraineté du peuple.

D'un autre côté, y avait-il autour du fauteuil consulaire des vassaux redoutables, maîtres des plus belles provinces de la monarchie, incessamment disposés à la guerre, et prêts à troubler l'état pour s'emparer du pouvoir suprême ou pour se déclarer indépendants dans un coin de l'eurpire? Non , rien de tout cela n'était à craindre . si la sainte ampoule était perdue, le blason était en lambeaux. Au lieu des puissances féodales, héréditairement destinées au métier des armes, et ne ponyant se maintenir que par les armes, dans une société constituée par la conquête et organisée pour la guerre, la France voyait surgir de toutes parts, dans l'agriculture et dans le commerce, dans les arts et dans les sciences, des puissances nouvelles s'élevant au-dessus des anciennes de toute la supériorité du mérite personnel sur le basard de la naissance, et ne pouvant subsister ou grandir que par la paix. Les notabilités militaires elles-mêmes ne devaient leur élévation qu'à l'état excentionnel où s'était trouvé le pays depnis quinze ans, et lenr gloire consistait surtout à le faire jouir paisiblement des bienfaits d'une révolution qui , en préparant l'association morale et industrielle des peuples, devait rendre un jour par là toute guerre impossible. Nos généraux étaient d'ailleurs sans influence particulière et directe sur aucune portion du territoire , sans clientèle politique, sans aucun moyen de répéter le rôle des gens de guerre de l'ancien régime. Il ne ponvait pas y avoir en eux l'étoffe d'un Armagnae ou d'un Bourguignon, d'un Montmorency ou d'un d'Épernon; et leur conduite pleine de réserve et de prudence à chaque changement de règne a prouvé, en effet, dans la suite, que la transmission du pouvoir, béréditaire ou élective, ne serait nullement tronblée ou contrariée par leurs vues personnelles.

Bonaparte se trompait done quand il cherchait à justifier le rétablis-

sement de la monarchia beréditaire es invoquant des maximes et des infate qui appartenientà ha uteta scota lou didiferent. Ce qui avait été pasible et nécessaire au sein d'une société militaire et evoyante, n'était ni notament en jossible dans une société militaire et evoyante, n'était ni ravit plus de turbulence févolte à redouter, et qui ne demandait à la fortune des combats dile-même, pour prix des triomphes guerriers les plus éclatantes, que le druit de se livren exe écurité à les tervauxs passiques,

Le premier consul, dans les temps voisins du 48 brumaire, avait, du reste, donné liu-huême des misons très-poissantes contre Thérédité; il avait proclamé que cettle institution, si solutior à la France du moyen dage, était devenue impossable à la France du dis-neuvéme siètée. L'Iberédité est abourde, disai-il, non dans ce seus qu'elle n'assure pas la stabilité de l'état, mais parce qu'elle est impossible en France. Elle y a été établie pendant longéemps, mais avec des institutions qui la rendaient praticable, qui n'existent plas, et qu'on ne peut ni ne doit rétablir. L'hiérédité d'erit de n'artic vita; els suppose la propriété, elle est faite pour ca sasurer la transmission. Comment conciler Thérédité de la Gardit et qu'elle comment conciler Thérédité de la Cardit et qu'elle comment conciler Thérédité de la Cardit et qu'elle souveraincé du peuple? comment persuader que cette magistrature est une propriété? Lorsque la courvaine était héréditaire, la y avait un grand nombre de magistratures qu'el Vésione aussi çette fiction était une loi presque générale, il n'en reste plus rien. «

Du commencement à la fin du consulat, l'absurde était-il devenu raisonnable, et la dissemblance radicale du présent et du passé, si nettement aperçue en 4800, avait-elle cessé, ou était-elle moins frappante en 4804?

Non saus doute; mais si chaque époque avait conservés on caractère, los Bompaptes avait modifiées es idéres. Le suprime pouvoir, à litter viager, ne la is suffissit juis. L'organilleuse pensée de fonder une dynastie et de fire de as famille une rene vayle avait travel vercés dans son fime. Dès lors sa potitique, toujours nationale et philosophique jouque-là, toujours sationale et philosophique jouque-là, toujours seté à s'entacher par le contact des considérations secondaires, et à de-cardre treps ouvert aux proportions senguines des vanitées et des combinations dynastiques. « Ce génut démesuré, etl. M. de Chateuchrand, en loit joint complétement ses detiniées à celes de ses contemporaires; son génie appartement à l'âge moletrne, son ambition était des vient jours ; il ne s'aperqu'en pas que les miractes de su se dépossacie de bosu-

coup la valeur d'un diadéune, et que cet ornement gothique lui siérait mal. »

Il est juste de dire cependant que, tout en cédant à « son ambition des vieux jours. » Donaparte garda assez le seutiment des nécessités de » l'âge moderne « pour ne pas attribuer à l'hérédité qu'il instituait le caractère absolu et les conséquences rigouresses de l'ancien droit divin. Il voisidi, au contraire, la concilier, autant que possible, avec la souveraincé du peuple : aussi, foraque le seina se rordit en corpsa apprès de lui, le 28 floréal an XII (18 mai 1804), pour lui présenter le sénsitus-consiste de ce jour, par lequel de premier consul était appelé au trène, et la dignité impériale déclarée héréditaire dans sa famille, Bonaparte affecta-étal de dire dans sa réponse :

« Je soumets à la sanction du peuple la loi de l'hérédité. L'espère que la France ne se repentira jamais des honneurs dont elle environnera ma famille. Dans tous les cas, mon esprit ne sera plus avec ma postérité le jouoù elle cesserait de mériter l'amour et la confiance du peuple français.»

N'était-ce pas rendre l'hérèdulé purement conditionnelle, subordouner les priviléges du sang aux droits de la nation, maintenir l'exercive facultatif de la souveraincié du peuple, et addiever d'avance soiemnellement à la déchéance éventuelle de la dynastie qu'il fondait, si elle venait à pertire la confiance nationale;

Dans ce sens, le principe héréditaire à ntribanit plus aux membres de la famille impériale qu'une espèce de candidature légale, qui povait offirir quelques garanties d'ordre et de stabilité contre les secousses insiparables des interrègnes, sans ôter au peuple le droit souverain d'écarter le successible qui no mériterait pas, on qui cesserait de mériter sou amour et sa confiance.

C'est bien aiusi, en effet, qu'a été entenduce et pratiquée l'hérvéillé, en France, depois le commencement de ces sércie. Bonnapre loi-même, qui craint lant de mourir avant l'achèvement de son œuvre, et qui vout se douber des héritiers pour ca assure le consolidation, survivra à a dynatise et à son propre gouvernement, foute de trouver un appui suffisant contre l'étrange dans le lion populaire qu'il aura eschaibi ou endormi à l'ombre de son glorieux despotiame. Le vote du Luxembourg et le secre de Notre-Dume ne bi servicuol et rien ; le sénat qu'il l'arra catalit le rejétéres; le pontife qui l'aura béni, le mandrin; et quand, sur les ruines de l'hérvéillé impériale; la légitainté anévenue véchers à susserie, et se de l'hérvéillé impériale; la légitainté anévenue véchers à susserie, et le desponsables de l'arra de l'arra

détier , dans son imprévoyance et son orgueil . l'esprit du siècle et de la nation, il suffira de quelques ouvriers en haitlons pour punir l'orgueil dynastique, pour venger la nation et le siècle, et pour vérifier cette parole de Bonaparte lui-même « que désormais l'hérédité, telle qu'on la concevait sous nos anciens rois, est absurde et impossible. On s'apercevra alors que le génie de l'homme et l'illustration de la race, le sacre de Paris et le sacre de Reims , ne sont plus que de vaines garanties de stabilité , et que si la consécration constitutionnelle d'un trône héréditaire préserve le pays de fréquentes agitations populaires et d'intrigues électorales, toujours périlleuses, ee n'est que pour le livrer à la périodicité des commotions révolutionnaires. On n'aura pas eu à redouter, eu effet, le turnulte des assemblées primaires, mais le lien dynastique n'en sera pas moins brisé; au lieu du bruit du scrutin, on aura entendu le cliquetis des armes; on aura subi une invasion, ou fait une révolution, et l'ordre de successibilité, imaginé comme moven infaillible de perpétuité pour les gouvernements, se trouvera violé deux fois en moins de vingt ans, tantôt par les baionnettes étrangères , dans l'élu de la nation ; tantôt par le glaive national, dans l'élu des baionnettes étrangères. Que l'on s'applaudisse ensuite d'avoir échappé aux désordres inséparables du système électif, et d'avoir placé la tranquillité de l'état et la fortune des races princières sous la protection de l'hérédité!...

Quel pouvait être cependant, quel fut le résultat moral du rétablissement de la monarchie et du pouvoir héréditaire en France, sur l'esprit des peuples européens?

La royauté et l'hérédité, considérées d'une manière alstraite, y gagairent-elles réellement? les trònes devinrent-ils plus solides? les dymaties furent-elles mieux affermies? l'autique prestige qui avait fait leur sphendeur et leur force reprit-il la puissance de fuscination et d'entrainement qu'il exerca autrelois sur la société européene tout enfiére.

Plus que jamais, su contraire, ce prestige s'affaibit su sein des nations quand on vit le peuple qui avait régné en masse sous le bounet rouge et la carnagnole se faire empereur dans in de ses soldats, revétir la pourpre et ceindre le diudème, sans que le monde trouvât seundaleux ce que la vieille Europe ne pouvait prendre que pour une prodanation des insignes monarchiques et pour une ociouse usurpation.

Plus que jamais le principe de l'hérédité fut altéré lorsque les familles plébéiennes, remplaçant la plus noble des dynasties, en France, en Italie, en Espagne, etc., siegérent fraternellement entre les descendants de Charles-Quint, de Pierre-le-Grand et de Frédéric.

Tant il est vrai qu'il était dans la destinée de Bonaparte de rester l'agent le plan seit de la rivolution, jusque dans ceux de sea actes qui portaient le plan en appareuce le cachet de la contre-révolution. Pour se décardre contre toute l'Europe, celte rivolution avait du passer de la monarchie constitutionnelle à la république. Pour "éfendre à toute l'Europe, et répandre partout le germe des sides françaises, elle se fit ambitiense et compérante, et passas de la république à la monarchie militaire. Cette nouvelle transformation s'accompit par le sénataseonsaile du 28 floried au XII (18 mai 1804). Le consul Cambarérie, chargé de porter est acte selement aux pieds du collègne qui devenait son mai tre, promonce las paroles saivantes.

« Le pouple français a goide pendant des séveles les avantages attachés à l'hévelétid du pouveir. Il a fait une frepreue courte, mis poitille, du système contraire. Il rentre, par l'effet d'une délibération libre et réfléchie, dans un sendier conforme à son grieit. Il use librement de ses droits pour délique à votre majes le impériale une paissance que son intérêt his dééend d'excrere per lai-même. Il stipule pour les générations avenir, et, par un pacte sohenel, il condié bobohere de ses naveux à des rejéons de votre race. Ceux-sì imiteront vos vertus; ceux-là béri-tevoute horte manuer et de notre faiblés. »

Napoléon répondit :

« Tout ce qui peut contribuer au bien de la patrie est essentiellement lié à notre bonheur.

l'accepte le titre que vous eroyez utile à la gloire de la nation.
 Subordonnant ensuite l'hérédité nouvelle à la sanction du vote populire, il out soin de ne nes fron provount les répugnances démocratiques.

laire, il cut soin de ne pas trop provoquer les répugnances démocratiques du sicle, et de revier un dernire homange à la conversionité du peuple, dans l'acte même qui allait or auspeadre indefiniment l'exercise. C'et abres qu'il protérs la phrase remarquable que némous avus atéjà rapportée: « Le countes à la seancien du peuple la loi de l'hérédité. L'espère que la France ne se repestira jamais des homeurs dont elle environners una minité. Dans tous les cesa, non espirit ne sers plus aver em passérité le jour où elle cesserait de mériter l'amour et la confiance de la grande nation. »

En sortant de l'audience de l'empereur , le sénat en corps se rendit

aupres de Josephine , pour la saluer du tire d'impératrice. « Madame, la dit Cambacéris, la renoumée pulité le bie nqu cons ne cesse de faire; elle dit que, toujours accessible aux malheureux, vous n'usez de votre creidi auprès du cele de l'état que pour soulager leur infortune, et qu'a paisir d'objer, votre majest ajoute cette délicatesses ainsuble qui rend la reconatissance plus douce et le bienfait plus précieux. Celle disposition préssage que le nou de l'impératrice Josephine ser la signal de la consolation et de l'espérance... Le sénat se Glicite de saluer le premier votre majesté impéritue.

Cambacérès fut récompensé de son zèle par la dignité d'archi-chancelier. On ne devait pas moins à l'empressement qu'il avait mis à déposer le titre de second magistrat de la république pour prendre celui de premier sujet de l'empire. Lebrun devint archi-trésorier.

Co ne fut pas seutement dans sa réponse au sénat que Napoléon s'appliqua h ménagre les susceptifilités républicaines; le formule du serment qu'il prêta en prenant possession du trône laisse apercevoir la même pensee. Il veut que la France sache hieu que l'empereur n'est, comme le comsal, que le premier représentant de la révolution, le soutien le plus glorieux et le plus guissaut de la ceuse populaire, le suprême défenseur de la république elle-même. Voic et escrement:

« Le jure de maintenir l'infégrité du terrilaire de la république; de respecter et de faire respecter les dis siu concordual te al liberté des celtes; de respecter et de faire respecter l'égalité des droits, la liberté politique et évile, l'irrévoubilié des ventes les biens nationaux, de ne les-ven acum impôt, de n'établir aucune taxe qu'en vertu de la loi; de maintenir l'institution de la Légion-d'Honneur; de gouverner dans la seule vue de l'intérêt, du bouleur et de la gloire du peuple français.

Malgré tont d'efforts pour faire cerère à la nation que l'établissement de l'empire laisseril subsister la république, il étail impossible que la fondation d'une nouvelle dynastie n'évaillât pas les craintes des républicants perségues, et qu'el le n'ament pas de leur part quelque protestation énergique. Les plus illustre d'entre eux, Carnot, se fit encore leur organe en cette icroustance. La proposition de résibilir le pouvoir héréditaire au profit de Napoléon et de sa famille éstainée au sein du tribusat. Cets li que Carnot la combatili à son apparition. Depuis le 18 bustiers d'entre du la combatilit à son apparition. Depuis le 18 bustiers d'entre des du mode, pour méditer à l'atrib des orages, punt podater la litrée du mode, pour méditer à l'atrib des orages, punt podater la litrée du mode, pour méditer à l'atrib des orages, punt podater la litrée du mode, pour méditer à l'atrib de sorages, punt podater la litrée.

sur des bases solides, avoneis par l'expérience et par la raison. Après la paix d'Amiens, Bonaparte a pu choisi entre le système repúblician et le système moancedague : il edif fait tout ce qu'il cit voulte; il n'est pas reucourte la plas lègre o possition. Le d'épid de la filler-tai toit ett onici, il avait juré de la déénulre : on tenant sa promesse il edit rempil l'altente de la nation, qui l'avait jugé seul capitale de résoudre le grand problème de la filler-té publique dans les vastes ciuts; il se foit convert d'une gloire incomparable...»

La voix de Carrola s'était perdue dans le desert. Les grands corps de l'état firent unannies' dans leur entrainement vers la monarchie, on et did tin en résurrection miraculeuse du c'été d'orti de l'assemblée constituante. Ce n'etat pas pourtuit de ce c'été qu'étainet venus les sénat et le tribunat, ni même le corps légistafif. Mais felle avait été la marche des réviencments, que les vétérans de la convention se trouvierent mémorphosés both à coup en caurdissus, oublieux de leurs principes, de leur lauasse et de leur costume de la veille.

Les genéraux républicains céderent comme les anciens représentants du peuple à l'empiré des circonstances. Toujours d'oncis à n'évolution, ils consentireut d'antant mieux à la servir sous so forme nouvelle, qu'ils ylrouverent un agué de stabilité pour leur propre élevation. Le lendemain de sa promotion à la dignité impériale, Napolica napeta autour de son trône ses plus illustres compognons d'arrues, qu'il revétil du titre de maréchaux de l'empire, savoir : Berthier, Murat, Moncey, Jonahan, Massena, Augerena, Bernadolte, Soult, Brune, Lannes, Morite, Ney, Duvoust, Besséros, Kellermana, Lédevre, Dériano et Sermirier.

Le peuple n'accusa point d'apostasse tous les soldats de la république, cu les voyant accepter un titre qui rappelait la monarchie féolale. Il considera, au contraire, comme un nouvel homanage aux principes d'égalité, qui lui étaient si chers, le décret qui ottribuait exclusivement aux services et aux talents militaires la haute dignité que l'ancien régime ne donnait prespute logiours qu'à la nissance.

Napoléon eut bientôt occasion de signaler son avénement au pouvoir suprême par un acte de ciémence. Un arrêt de la cour de justice criminelle, rendu le 40 juin 4804, coudomna à la peine de mort Georges Cadondal et ses complices. Le général Moreau, protégé par la célébrié de

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Un'y ent que trois opposants dans le senat, Gregorre : Lambrechts et Garat, Languinais était isont.

son nom et par les sympatities de l'amer, échappa à la peine des conspiratanes; la cour ne promotipe contribuir la qui ne réclusion de doux anniées, qui fait commade en un exal perpétuel. Mais, parmi les accusés frappes, d'une condomnation oepitale, se trouvaient des homes de grande naissance, MM. de Bisère et de Poligime, curir outres, Les denarredes les plas actives internal faits suprise de Nipolerio pour les assurer, et Joséphine se charges elle-même d'appuyer les presantes supplications des familles alarmées. Sous ses maspiers, madame de Montéssons se rendit à Saint-Choul et y présents maideme de Poligime à l'empereur, pour lui demander la gifte de sous marier de M. de Rivière, « Nous soumes parvenues, de sain par de sous marier de de M. de Rivière, » Nous soumes parvenues, de sain par de l'appure l'un présent de la destante la lair de l'appure de



La genérosité de Napoléon ne s'arrêta pas aux condamnés dont le nom avait suscité en leur faveur de puissantes intercessions. Une jeune fille, issue d'une maison obseure, ne sortit pas moins heureuse que madame de Polignac du palais de Saint-Cloud et de l'audience de l'empereur. Elle avait obtenu pour son frère ce que Napoléon avait accordé à la grande



dame pour son mari. La clémence impériale, invoquée avec succès par MM, de Poliguac et de Rivière, s'étendit à Lajolais, Bouvet de Lozier, Rochelle, Gaitlard, Russillon et Charles d'Hozier. Georges et ses antres complices furent envoyés an supplice. Pichegru avait prévenu à la fois la condamnation et la peine en s'étranglant dans sa prison. « L'exécution de Georges , dit Napoléon dans ses Mémoires , n'inspira pas de regrets, parce que l'assassinat, pour quelque canse que ce soit, sera toriours odieux à des Français. L'action de Judith a besoin de toute la puissance des Écritures pour ne pas révolter. » Quant au suicide de Pichegru, il devait être révoqué en doute dans un temps où toutes les passions haineuses des partis contraires et des factions vaincues s'entendaient si bien pour noircir et calomnier le vainqueur. Il peut même y avoir eu des bommes de bonne foi qui se laissérent persuader que la mort de Pichegru avait été hâtée par les ordres de l'empereur, « Il serait honteux de chercher à s'en défendre, a dit Napoléon; e'est par trop absurde. One pouvais-ie v gagner? Un homme de mon caractère n'agit pas sans de grands moifs. Mi-t-on jamais vu verser le saug par exprice? Quelques efforts qu'on al fails pour noireir ma vis et dénaturer non caractère, cesu qui me connaissent savort que mon organisation est étrangèrem etime; et il n'est point, dans toute mon administration, un acte privé dont je ne pusse parier devant un fribanal, je ne dispas sans embarras, mois meine avec quelque avantage. Tout bounement, é est que Pichegra se vil dans ume situation sans ressourer; son sime forte ne put envisser l'infanta du suppitie; il désespéra de un cérineure ou la dédaign, et il se donna la mort - «(Barouriel).

Mais tandis que les princes qui avaient armé le bras de Georges et eutrainé Pielegru à une nouvelle trahison dévoraient, sur le sol britannique, la houte d'avoir donné le sceptre à celui qu'ils voulaient faire périr sons le poignard, le chef de la famille des Bourbons, que Napoléon déclare n'avoir jamais trouvé « dans une conspiration directe contre sa vie, « et qui était alors retiré à Varsovie, crut devoir publier un manifeste contre l'acte sénatorial qui avait fondé une quatrième dynastie. Fouché, qui eut le premier connaissance de cette pièce, s'empressa de la porter à l'empereur , persuadé que Napoléon lui tiendrait compte de son zèle et de sa diligence, et qu'il lui donnerait incontinent des ordres sévères pour empêcher que l'écrit de Louis XVIII ne se répandit en France, Fouché se trompait, Napoléon prit la copie de la déclaration du prétendant. la lut. et dit froidement nu ministre en la lui rendant : « Ab! ah! le comte de Lille vent faire des siennes! en bien! à la boune heure. Mon droit est dans la volonté de la France, et, tant que l'aurai une épée. je saurai le maintenir. Les Bourbons doivent pourtant savoir que je ne les crains pas; qu'ils me laissent donc tranquille. Vous dites que les badauds du faubourg Saint-Germain vont prendre et colporter des copies de la protestation du comte de Lille? eli, bon Dieu! qu'ils la lisent tout à leur aise. Fonché, envoyez cela au Moniteur; je veux que cela y soit demain, » Et, en effet, le lendemain, 4e juillet, le Moniteur publia la protestation de Louis XVIII.

L'anniversaire de la prise de la Bastille revenait que'ques jours après. Cette fète républicaine semblait devoir étre importune au nouvean monarque. Il a'en fut rien cependant 3 papeion sut s'emparer des souvenirs du 44 juillet pour les lier anx institutions qu'il avait fondées. Il choisit ce jour-là même pour la première distribution des croix de la Légiond'Honneur et pour la prestation du serment des légionaires. La céréd'Honneur et pour la prestation du serment des légionaires. La cérémonie ent licu aux Invalides. Le cardinal du Belloy, archevêque de Paris, à la tête de son clergé, alla recevoir l'empereur à la porte de l'église.



Napoleon était suivi des grands dignitaires et des fonctionnaires éminents de l'empire. Après l'Office divin, Lacépède, grand-chanceller de la Légion d'Honneur, prit la parole et prononça un discours dont nons extrayrons le passage suivant:

- Aujourd'hui, tout ce que le peuple a voului le 14 juillel 1789 existe par voloniel. Il a couquis a liberté; elle est fondée sur des lois immunbles; il a voului l'égalité; elle est dérêndue par un gouvernement dont elle est la base.... Répétez ces mois, qui déjà ont été proférés dans cette cerciène, et qu'ils réventissent jusqu'aux extrémités de l'empire! tout ce qu'a établi le 44 juillet est iuébranlable ; rien de ce qu'il a détruit ne peut reparaître. »

Après son discours, Lacépède ayant fait l'appel des grands-officiers de la Légion, parmi lesquels figurait le cardinal Caprara, l'empereur se couvrit à la manière des rois de France, et, au milieu du silence profond, du recoeillement religieux de l'assemblée, il dit d'une vois ferme :

Commandants, officiers, légionnaires, citoyens et soldals, vous jures avvolre homent de vousédeuven a user vice de l'empire et à la conservation de son territoire, dans son intégrité; à la défeuse de l'empereur, des lois de la république et des propriétés qu'élies out consacrés; commandere, per lous les moyens que la justice, la raison et les bis autorisent, toute entreprise qui tendrait à rétablir le régime féodal; enfla, vous jurez de conocuir de tout votre pouvrir au manifaien de la liberté et de l'égalité, bases premières de nos constitutions. Vous le tures, »

Tous les membres de la Légion s'écrièrent : « Je le jure, » et les cris de « Vive l'empereur! » retentirent aussitôt sous les voîtes du temple. M. de Bourrienne avoue que l'enthousiasme des assistants serait impossible à décrire.

Le lendemain de cette cérémonie, l'école Polytechnique reçut une organisation nouvelle.

Deus jours après, Napolécio partit de Paris pour aller visiter les céles de la Manche et lusqueet les camps qu'il y avail fornat. Il avait annoncé que le but de ce voy age était une distribution solennelle de croix de la Légion-d'Homeure aux braves qui à varient pu assister à celle des livailles. On pensa génénelment totolosi que cette distribution a'était qu'un prétexte, et que Napolécia avait surtout en vue la realissión du projet favori qu'on lui supposait, une descente en Angleten.

Les troupes échelonnées sur la côte s'étendaient depuis Étaples jusqu'à Ostende, Davoust commandait à Dunkerque; Ney, à Calais; Oudinot, à Saint-Omer; Marmont, sur les frontières de la Hollande, et Soult, au eamp général de Boulogue.

A son arrivée dans cette dernière ville, l'empereur trouva l'armée pleine d'ardeur et d'enthousiasme. Soldats et généraux se croyaient à la veille de passer le défroit, et l'on n'était pas non plus sans inquiétude au delà de la Manche. Cinq cents voiles, commandées par l'amiral Verbuet, semblaient n'étheudre que le signal de se diriger vers les ports de la

Grands-Bredigne. Aspotéons seul avait le secret de la destination éventelle de ces camps formidables. Tout en meaquet récleures l'Angleterre, il voyait se former de nouveaux orages sur le continent; et, quand il parsissait absorbé par les préparails inumenses d'une expédition maritime, c'était dors qu'il se préparails le plus activente peu-être à la guerre continentale, dont il apercevait dans le doitain l'incétable explosian.

Quatre-vingt mille hommes des camps de Boulogne et de Montreuil se réunirent sous les ordres du maréchal Soult, dans une vaste plaine, et non loin de la Tour de César. L'empereur parut au milieu d'eux, entouré



d'un état-major qui se composait des plus illustres capitaines de cette grande époque. Il se plaça sur une éminence que la nature semblait lui avoir ménagée à dessein comme pour lui servir de trône, et là, d'une voix forte, il répéta l'allocution qu'il avait adressée una légionnaires à lu oérémonie des Invalides. Sa parole ne fut pas moins puissonte à Boutogue qu'à Paris; elle exeita des transports universels, et la satisfaction qu'il en éprouva fut si vive, que l'un de ses aides de camp, le général Rapp, a déclaré depuis qu'il n'avait jamais vu Napoléon si content.

Cette belle journée de la Tour d'Ordre fut neanmoins troublée vers le soir par un orage qui tit craindre un instant pour une partie de la flot-



tible. L'empereur, averti ansitôt, s'empressa d'accourir dans le port pour ordonner des mesures d'présides à leur exécution. Mais à sou arrirée la tempéte cessa, comme si les éléments cussent subi aussi l'assendant du grand homme el la faccination lirrésistible de son regard. La flottible reutra intarte dans le port, el Napoléon retourna au camp, oû les troujes se livrévent bientôt aux divertissements et au sjens. La flote sitte de la companya de termina par un feu d'artifice tiré sur la côte, et dont les jets lumineux furent aperçus des côtes mêmes d'Angleterre.

Pendant le séjour de Napoléon nu camp de Boulogne, deux matelots anglais, prisonites nu depôd de Veulus, s'échappérent el parvinrent jissqu'à Boulogne, où ils se firent un petit lastenu, saus autre outil que leurs conleaux, avec quelques morceaux de bois qu'ils ajusticent le moiss and qu'ils pureut, pour tenter de passer en Angleterre sur cette fréte barque, qu'un seul houme pourait aisiennet Porter sur son dos. Leur travaillini, les deux matélois se mirent en mer, et essajverant de gamer une frégate aughtais qui croissi à la rue des coloss. Ils étaiteit à peine partis que les douaniers les aperquerent, soiss bientôt et ramonés au port, ils furent mexis devant l'empereur, qui avait demandé à les voir, ainsi que teur petit blátiment, sur le bruit qui vait fait dans tout e camp leur audeicuse tentative, « Est-li bien vrai, leur demanda l'empereur, que vous ayes songé à traveser la mer avec cell? « Abl l'aire, jui direut-lis, si vous en doutez, dounez-nous la permission, et vous altez nous voir partier. » - Je le vent bien; vous étes fou houmes houtel, entreprennsit; entre



j'admire le courage partout où il se trouve, mais je ne veux pas que vous exposiez votre vie; vous êtes libres : bien plus, je vais vous faire conduire à bord d'un bàtiment anglais. Yous irvz dire à Londres quelle estime j'ai pour les braves, même quand ils sont mes ennemis. « Ces deux hommes, qu'on aurait fasiliés comme espicons si l'empereur ne les esti fait venir devant lui, n'obbliment pas seulement leur liberté; Napoléon leur donna aussi plusieurs pièces d'or. Il s'est plu depuis à racouter re fait à ses compagnous d'etil à Sainte-Hélène.

L'empereur, avons-nous dit, s'attendait à une guerre plus ou moins prochaine sur le contineut. Il savait que si la diplomatie monarchique de l'Europe avait modifié son langage et ses prétentions sous le poids de nos armes victorieuses, elle n'avait pas changé ses affections et ses principes. D'un jour à l'autre, les intrigues du cabinet anglais pouvaient entrainer les cours de Vienne, de Pétersbourg ou de Berlin à une nouvelle coalition contre la France. Les dispositions hostiles de toutes ces cours étaient pressenties par quiconque comprenait l'incompatibilité de notre monarchie révolutionnaire avec la vieille royauté des autres états. Mais Napoléon connaissait mieux encore, et d'une manière positive, par ses agents diplomatiques, le mauvais vouloir et les tendances guerrières des cabinets autrichien, russe et prussien. Les quatre-vingt mille hommes qu'il avait devant lui au camp de Boulogne devaient lui servir pour les éventualités que ce mauvais vouloir pouvait amener. Il voyait là son avenir et celui de la France : aussi ne négligea-t-il rien pour entretenir ct stimuler l'enthousiasme des troupes. Il formait dés lors avec les déhris des armées républicaines le noyau des phalanges impériales, dout la Providence avait marqué le passage à travers toutes les capitales de l'Europe. C'étaient toujours les mêmes soldats, les mêmes généraux, les hommes et l'esprit du dix-huitième siècle, les enfants de la révolution. Le camp de Boulogne fut le bereeau dc cette Grande-Armée, conquérante et propagandiste à la fois, qui, après dix années de triomphes inouis. trouva aux champs de Waterloo une tombe ereusée par la trahison et la fatalité, et qu'elle illustra par son héroïsme, en aimant mieux mourir que de se rendre.

Les préparatifs militaires qui occupaient si activement l'empereur ne l'empéchaient pas cependant de donner ses soins à l'administration civile de l'empire. Il se plusistat au contraire à prouver, non-seulement que son géné et as soillicitude embressaient loutes les branches du gouvernement, mais que sa pensée pouvait se porter au même instant, et sans rien perdre de sa nettée et de sa puissance, sur les objets les plus divers. Cest ainsi qu'an milieu des inspections et des revues du camp de Boulogne il fonda les prix décennanx par un décret ainsi conçu :

- « NaroLéon , empereur des Français , à tous ceux qui les présentes lettres verront, salut :
- Etant dans l'intention d'encourager les sciences, les lettres et les arts, qui contribuent éminemment à l'illustration et à la gloire des nations;
- » Désirant non-seulement que la France conserve la supériorité qu'elle a acquise dans les sciences et dans les arts, mais encore que le siècle qui commence l'emporte sur ceux qui l'ont précédé;
- Voulant aussi counaître les hommes qui auront le plus participé à l'éclat des sciences, des lettres et des arts;
  - » Nous avons décrété et décrétons ce qui suit :
- » ART I. II y aura de dix ans en dix ans , le jour anniversaire du 18 bramaire, une distribution de grands prix, donnés de notre propre main , dans le lien et avec la solennité qui seront ultérienrement réglés.
- » II. Tous les ouvrages de sciences, de littérature et d'arts, toutes les inventions utiles, tous les établissements consacrés unx progrès de l'agriculture ou de l'industrie nationale, publiés, comus ou formés dans un intervalle de dix anuérs, dout le terme précédera d'un an l'époque de la distribution, concourront pour le grand prix.
- » III. La première distribution des grands prix se fera le 48 brumaire au xun; et, conformèment aux dispositions de l'article précédent, le concours comprendra tous les ouvrages, inventions ou établissements publiés ou connus depuis l'intervalle du 18 brumaire de l'an vuo u 18 brumaire de l'an vuo u 18 brumaire de l'an xun.
- » IV. Ces grands prix seront les uns de la valeur de 10,000 francs, les autres de la valeur de 5,000 francs.
- » V. Les grands prix de la valeur de 10,000 francs seront au nombre de neuf, et décernés :
- l° Aux auteurs des deux meilleurs ouvrages de science : l'un pour les sciences physiques, l'antre pour les sciences mathématiques;
- \* 2° A l'auteur de la meilleure histoire ou du meilleur morceau d'histoire, soit ancienne, soit moderne;
- \* 5° A l'inventeur de la machine la plus utile aux arts et aux manufactures ;

- » 4º Au fondateur de l'établissement le plus avantageux à l'agriculture ou à l'industrie nationale;
- 5º A l'autenr du meilleur ouvrage dramatique, soit comédie, soit tragédie, représenté sur les théâtres français;
- » 6° Aux auteurs des deux meilleurs ouvrages, l'un de peinture, l'autre de sculpture, représentant des actions d'éclat ou des événements mémorables puisés dans potre histoire:
- » 7° Au compositeur du meilleur opéra représenté sur le théâtre de l'Académie impériale de musique.
- VI. Les grands prix de la valeur de 5,000 francs seront au nombre de treize, et décernés:
- 4° Aux traducteurs de dix manuscrits de la bibliothèque impériale ou des autres bibliothèques de Paris, écrits en langues anciennes ou eu langues orientales, les plus utiles, soit aux sciences, soit à l'histoire, soit aux belles-lettres, soit aux arts:
- \* 2º Aux auteurs des trois meilleurs petits poèmes ayant pour sujet des événements mémorables de notre histoire, ou des actions honorables pour le caractère français.
- VII. Ces prix seront décernés snr le rapport et la proposition d'un jury composé des quatre secrétaires perpétuels des quatre classes de l'Institut, et des quatre présidents en fonctions dans l'année qui précédera celle de la distribution.

Tandia que l'Europe croyali Napoleón prè à fondre sur l'Angleierre, Bruxelles le vi lott à coup parsitte dans est mans. Il y avait donné render-toma à Joséphine, et ils se rencontrèvent en effet au châteu de Laken, qui avait été magnifiquement disposé pour les recevoirs. C'est là qu'à propos d'un roman de madame de Stael, Napoléon pronoga sur cette femme célèbre les paroles rennarquables qu'on va lire, et qui pervent sevrir à expliquer la position hostile que prit dans la suite l'auteur de Carinae vix-à-via de l'emperver: « Je n'aime pas plans, dit-ll, les femmes qui se font bommes que les hommes dies hommes plans, dat-ll, les femmes qui se not hommes que les notre charge de material de la métaphysique de sentiment, du désordre d'esprit. Je ne pens pas sooffire cette femme-la; d'abord, porce que le n'aime pas les femmes qui se pittent à ma tête, et Dieu soit combien eile m'a fait de cajo-leries!

L'édogement que Napoléon avait toujours éprouvé pour madme de Salel, a devum une chausie emme pour vière vue trop réaliré, », et de Salel, a devum une chausie emme pour vière vue trop réaliré, », et seton les expressions du Mémorial, real ét le grand homme injusie en vers les fammes a égiérels, parce qui un unit à ne plainter particulièrement de l'une d'éles. Son jupermet, toujours si sir et si droit, indidailleurs tellement flassé à cet égard par ses pranueurs et se habitudes, qu'il n'était pas revens, à Sainte-Hélène, de su manière d'envissor per les rapports moraus des sexes, et qu'il présidait du dire que « la forme ne lésait bonne qu'à faire des calants. » Vous prééendries à l'égalité? dissid-le orprésence de mediums Bertrand et de Montholon; galité? dissid-le orprésence de mediums Bertrand et de Montholon; sisteme».

Le sigour de l'empereur à Laken ne fut pas de longue durée. Il quitte cette belle résidence pous se rendre à Arià-Chapliel, oi il s'arrêta quelques jours, retenu en quelque sorte par une sympathie mystérieuse pour la capitale et la fombe du conquérant-législateur dont, sprées mille aux jir réevait l'emprèe, et qui , comme lai, vauit reçu du cel la mission de civiliser l'Europe par la double puissance de son génie et de ses armes.

De la ville de Charlemagne, dont il voulut rapporter les insignes à Pairis, Napoléon s'achemina vers Mayence, traversant Cologne et Cobient. Les princes de l'empire coururent au-devant de lui, et il profita de leur empressement pour jeter les fondements de la Confédération du Rlin, dont il pensait des lors à faire une barrière pour lu France contre les grandes puissances du Nord.

Mais les houmages sincères ou simulés des princes et les suffrages du peuple ne suffisiente pas correc un glorieux restaurateur de l'empré de Charlemagne. Le héros civilisateur du moyen âge avait fait consacres son pouvoir par la religion; et Napodéne, pas soucieux de la différence des temps, voulait entourer son trône de tous les appais dont avait été environué le trône de Charlemagne. Pour que la ressemblence fit même complete autant que possible, il désira l'onetion poutificale, et il expédia dans ce but, de Mayence à Bonne, un négociateux, Calarnell, pour décider Pie VII a venir sacrer l'empereur des François à Paris. Pendant que cette négociation so peuvisival, Napodén ordomait, des bords du blui, pe départ de deux escadres, l'une de Rochefert et l'autre de Touton, sous le comannadement des amirrus. Missiens; et Villenuxer.

Il semblait ainsi toujours préoccupé d'expéditions maritimes. Après trois mois d'absence, il reprit le chemin de sa capitale et arriva à Saint Cloud vers le milieu d'octobre.





## CHAPITRE XVII.

Convocation du corps législatif. Vérification des votes populaires. Arrivée du pape Pie VII en France. Couronnement de l'empereur.



ÉFOQUE du couronnement approchait. Cafarelli mandait de Rome que sa mission avait réussi. Napoléon allait s'assoir sur le trône des fils ainés de l'Éclise avec l'assentiment solemel et sous les auspices mêmes du chef infaillible de l'Église. Mais aux pompes

de la religion devait se joindre aussi le faste des représentations politiques. Le sénat, le tribunat et le conseil d'état pouvaient être considérés comme en état de permanence; le corps legislatif seul avait besoin d'être convoqué longtemps d'avance, et il le fut par un décret du 47 octobre. Les membres du sénat avaient déjà prêté un serment individuel à l'empereur, et le président de ce corps, François de Neufchâteau, avait même prononcé un discours où l'on remarquait la phrase suivante :

« Sire, dans un avenir reculé, quand les enfints de nos enfiants vicadront dans le même appareil reconnaître comme empereur celui de vos petits-enfants ou de vos arrière-neveux qui devra recevoir leur serment de fidélidé, pour lui peindre les sentiments, les voux et les besoins du peuple, pour lui tracer lous ses devoirs, on n'aura qu'un mot lui dire: « Vous vous appelez Boxazarar; yous des l'homme de la France; prince, souvener-vous de Gasazo Navación.

Lorsque les votes du peuple sur le sénatus-consulte du 28 floréal an XII eurent été recueillis, et que la commission spéciale du recensement, dont Ræderer fut l'organe, eut constaté que « trois millions cinq cent soixante et douze mille trois cent vingt-neuf citoyens » avaient déclaré vouloir l'hérédité de la dignité impériale dans la descendance directe, naturelle, légitime et adoptive de Napoléon Bonaparte, et dans la descendance naturelle et légitime de Joseph Bonaparte et de Louis Bonaparte, ce fut encore François de Neufehâteau qui fut chargé de féliciter Napoléon sur le nouveau témoignage de confiance et de gratitude que venait de lui donner le peuple français. Au milieu des efforts d'adulation et des flagorneries académiques qui devaient composer nécessairement le discours officiel du président du sénat, et qui étaient du moins excusables en face d'un homme tel que Napoléon , l'orateur sut marquer la distinction essentielle qu'il fallait établir entre la monarchie Impériale et l'ancienne royauté, et qui n'était pas autre que celle qui existait entre la révolution elle-même et l'ancien régime, puisque, sans cela, le vote récent du peuple français aurait été inexplicable. « Le titre d'empereur , dit-il , a toujours rappelé, non cette royauté devant laquelle s'humilient et se prosternent des sujets, mais l'idée grande et libérale d'un premier magistrat commandant au nom de la loi , à laquelle des citovens s'honorent d'obéir. »

Napoléon répondit :

« Je monte au trône où m'ont appelé les vœux unanimes du sénat, du peuple et de l'armée, le cœur plein du sentiment des grandes destinées de ce peuple, que du milieu des eamps j'ai le premier salué du nom de GAND.

» Depuis mon adolescence, mes pensées tout entières lui sont dévo-

lues ; et je dois le dire ici, mes plaisirs et mes peines ne se composent plus aujourd'hui que dn bonheur ou du malheur de mon peuple.

 $\ast$  Mes descendants conserver ont longtemps ce trône , le premier de l'univers.

 Dans les eamps, ils seront les premiers soldats de l'armée, sacritiant leur vie pour la défense de leur pays.

 Magistrats, ils ne perdront jamais de vue que le mépris des lois et l'ébranlement de l'ordre social ne sont que le résultat de la faiblesse et de l'incertitude des princes.
 Yous, sénateurs, dont les conseils et l'appui ne m'ont jamaia man-

» Yous, senareurs, dont res consens et appar le non piones senareurs qué dans les circonstances les plus difficiles, votre esprit se transmetra à vos successeurs; soyez toujours les soutiens et les preniers conseillers de ce trône, si nécessaire au bonheur de ce vaste empire. »

On était à la véille du sacre. Pie VII, parti de Rome an commencement de novembre, arriva à Fontainebleau le 23. Napoléen, qui avait ménagé une partie de chasse pour se trouver sur son passage, fut à sa repeontre sur la route de Nemours. Dés qu'il l'aperçeut, il mit pied à



terre ; le pontife en fit autant , et après s'être embrassés , ils montèrent dans la même voiture , et se rendirent au palais impérial de Fontaine-

bleau, qui avait été remeublé à neuf avec une grande magnificence. L'empereur et le pape eurent plusieurs conférences dans cette demeare royale; ils eu partirent le 28, et firent ee jour-là même leur entrée à Paris.

Le saere était fixé au 2 décembre. Mais on avait hésité d'abord sur le choix du lieu. Les uns avaient parlé du Champ-de-Mars, les autres, de l'église des Invalides ; Napoléon préféra Notre-Dame. Le Champ-de-Mars était trop plein des souvenirs révolutionnaires pour convenir à une cérémonie dans laquelle la révolution, faisant oublier ses débuts orageux, sa haine primitive pour les rois et les prêtres, devait eliercher à justifier son travestissement monarchique, et montrer à l'Europe qu'elle pouvait se concilier avec l'unité du pouvoir et l'exercice de la religion. C'auraitété un contre-sens de répéter en 4804 ce qu'on avait fait en 4790. Mais si Pie VII avait trop le sentiment de sa dignité pour se prêter à un arrangement qui n'aurait plus fait de lui que le parodiste de Talleyrand . Napoléon avait aussi le tact trop délicat et trop sur pour rien exiger de semblable. « On a songé au Champ-de-Mars, dit-il, par réminiscence de la fédération; mais les temps sont bien changés... On a parlé de célébrer la cérémonie dans l'église des Invalides, à cause des souvenirs guerriers qui s'y rattachent; mais celle de Notre-Dame vaudra mieux : elle est plus vaste, elle a aussi ses souvenirs qui parlent davantage à l'imagination : elle donnera à la solennité un caractère plus auguste... » (Pelet DE LA LOZÈRE.)

Au jour marqué, Pie VII se rendit donc à Notre-Dame, suit d'un desegne combreux, est précédé, selon Usage romain, d'une mule quit le besucoup rire les Parisiens, ce qui misit pendant quedques instants à la gravité de la marche du cortége pondifical. L'empereur vint après le pape. Jamais prince a 'avait été entouré d'un cortége aussi imposant ni aussi pompeux. Toutes les illustrations militaires et éviles étaient la L'écist de la gloire personnelle s'y mélait à cetui des ranges et des dignitées. Le fast des insignes et des costumes, el text des voitures et des chevaux, la richesse des livriées, l'affinence des spectaleurs venus de toutes les parties de l'empire, tout contributait faire de cette solemité un spectale inout de magnificence et de grandeur. La nation était représentée à Notre-Dame par les présidents de collèges éléctoraux, les députés des différentes administrations et de l'armée, le corps légisfait et les autres grands corps de l'état. Le pape officie, Quant

280

à l'empereur, en se présentant à l'autel, il n'attendit pas que le pontife le couronnât; mais, prenant lui-même la couronne des mains du pape, il se la posa sur la tête, et couronna ensuite l'impératrice.



Le lendemain de cette grande solemité, il y eut au Champ-de-Mars une revue suivie de la distribution des nigles importales aux différents corps de l'armée. L'empereur, placé sur un trône qu'on lui avait févée près de l'Écoch-Mildiare, fit étet distribution en personne. A un signal donné, les troupes s'étenulèreut et s'approchérent de lui. « Soldats, leur dit-l, voilla vos d'arqueux; ces aigées vous servivont toujourse de point de raillement : elles seront parfout où votre empereur les jugera nécessaires pour la défénne de son trône et des on peuple. » Yous jurez de sacrifier votre vie pour les défeudre, et de les maintenir constamment par votre courage sur le chemin de l'honneur et de la victoire.

Les suidats répondirent par d'unanimes acelamations : - Nous le jurons! •



Le sénat et la ville de Paris vonturent ensuite consacrer l'époque du couronnement par des fétes qu'ils donnérent à l'empereur et à l'impératrice. Le conseil municipal de la capitale présenta même à cette occasion une adresse de féticitations à l'empereur, qui ini fit la réponse suivante :

« Mossieurs du corps municipal, je suis vent au milien de vous pour donner à ma bonne ville de Paris l'assurance de ma protection spéciale. Dans toutes les circonstances je me ferai un plaisir et un devoir de lui donner des preuves partieuilères de ma bienveillance: en je veux que onns seahiet que donn les batuilles, dans les plus grands périts, sur les

mers, au milieu des déserts même, j'ai eu toujours en vue l'opinion de cette grande capitale de l'Europe, après toutefois le suffrage, tout-puissant sur mon cœur, de la postérité, »

Pie VII était reidé à Paris pendant toute see Rées. Il n'était veun ce France que dans l'époir de firite servir se condescendance, nos seulment aux inférités de la religion, mais encore à ceux de sa souverainéstemportée. Il était donc naturel qu'il producegét son ségion auprès de Napoléon aussi longetunse qu'il le jugerait névessaire à la réalisation des séprances qu'il avait conques. Nous verrons plus tard si est sepérances chairel fondées, et à l'empereur, tout en proliquent au pontife romain la marques de respect et les Vérongienes de grafitable pour l'ouction sainte qu'il en avait reque, cui jamais l'âdre de sarvitier à na reconnaissance les principses et les intrêst de la politique frenquei sen fallate.





# CHAPITRE AVIII.

Nession du corpi irgolatif. Inauguration de la statue de Napoléon. Lettre de l'emperer au roi d'Angleterre. Réponse de ford Misigrave. Communication du sérast.



1867-c.18q jours après le couronnement, l'empereur fit l'ouverture de la session du corps Kgislatif. « Princes, magistrats, soldats, citoyens, dil-il, nous n'avons tous dans notre carrière qu'un seul but : l'intérêt delaufric. Si ce trûne, sur lequel la Pro-

vidence et la volouté de la uation m'ont fait monter est cher à mes yeux, e'est parce que seul il peut défendre et conserver les intérêts les plus sacrés du peuple français.

• La faiblesse du pouvoir suprème est la plus affreuse calamité des peuples. Soldat ou premier consul, je n'ai eu qu'une pensée; empereur, je n'en ai point d'autres : les prospérités de la France. J'ai été assez heureux pour l'illustrer par des victoires, pour la consolider par des traités, pour l'arracher aux discordes civiles, et y préparer la renaissaire des inœurs, de la société et de la région. Si la norte nue surprend pas au milieu de mes travau, j'espère laisser à la postérité un souvenir qui serve à jamais d'exemple ou de reproche à mes successeurs.

» Mon ministre de l'intérieur vous fera l'exposé de la situation de l'empire. »

M. de Champany vemplit en effet extle thebe brillante et faelle. Il pepinit le calune, in garodium et al prospeiti de la Franca, après tant de burraentes; les prêtres et les pasteurs des cultes divers réunis dans un mêtre amour de la patiré, dans une admiration commune pour Napoleou; la législation nouvelte cédeirée partout comme un bienfait; les écoles de droit prêtes à s'ouver; l'évole Polytechnique peuplant les sigles utiles no assenaux, nos ports et nos adterirs; l'évole de Arts et Médiers de Compiègne oblemant tous les jours de nouveaux souveix; le génie français provoqué à erfantier des chefe-d'avere dans toutes les branches des sciences, des lettres et des arts, par l'institution des pris dévenuaux; l'administration des Ponts et Chamseis poursais-



vant avec confiance les ouvrages commencés et en méditant de nou-

venar; me ville nouvelle s'évant dans la Vender (Napséron-Vender), pour y devouir un foyre de lumières, le centre d'une surveillance aclivre et sûre; le commerce rappéd our la rive gauche da Rhân par les décrets de l'empereur, et donnant à Mireitec et à Colegne (nas les vanninges des curricpois tecls, sons des dingers des versemois frandulent dans l'inférieur de la Prance; nos manuletures se perfecionnant; note industrie étandais ser racines sur notre propre sol, et reponsant l'industrie dendais ser racines sur notre propre sol, et reponsant l'industrie dans la finaisi sa gloire et ses socrés, la perfection de ses machines; l'agriculture s'agrandissant et s'éctairant; cui les richesses véribiles se multijuint sur fous les points de l'empire. A la suite de ce tableau, le ministre constata que le nomme des indigens de la requisite clait de trents-deux mille au-chessons de ce qu'il était en 91, et de vingt-tinn mille de ce qu'il était en

Le tableau de notre situation coloniale était notins prospère, à cuese de la guerre maritime. Quant hos relations diplomatiques are seu puissances du continent, elles étaient extérieurement amicules; mais, nous le réjetons, ce n'était qu'une fousse paix qui couvait toujours la guerre,

En réponse à cette comminication, le corps législatif se restilit en comps et en grand coutume, le 2 janvier 4805, à l'audiènce de l'empereur, pour lui présenter une adresse, dans laquelle le président, M. de Fontance, glissa, malgrei les nurmarres de la majorité de ses collègnes, l'auckenne formule de « très-fidéles sujet». Quedques jours après, la statte de Napoléon, exécutée par Clauded, fut linaugire é dans le lieu des séances des députés; et M. de Vaublanc, questeur de ce corps, portant la parole dans cette cérécimonie, en présence de l'empereur, de l'impératrice et des grands personnages de l'empire, conuncuça sinsi l'étôge historique de son béros :

Messieurs, vous avez signalé l'achèvement du Code civil par un acte d'admiration et de recomnissance. Vous avez décerné une statue au prince illustre dont la volonté ferme et constante a fait achever ce grand ouvrage, en un'enne leupus que su vaste intelligence a répanda in plus vive lumitées sur cette noble partie des institutions humaines. Premier consul alors, empreur des Français aujonarl'hai, il paraît dans le tempte des lois la tête corrée de cette couronne triouphable.

dont la victoire  $\Gamma a$  ceint si souvent en lui présageant le bandeau des rois....



- » Si la louange corrompt les àmes faibles , elle est l'aliment des grandes àmes , , , ,
  - o Quel homme , plus que Napoléon , mérite de ses contemporains ,

comme de la postérité, l'honneur suprême que vous lui décernez aujourd'hui?..... »

M. de Fontanes eut son tour, et la louange ne fat ni moins habile ni moins magnifique dans a bouche. et a poirve, diel, obtient adjourd'hai la plus juste récompense, et le pouvoir en même temps reçuit les plan nobles instructions. Ce n'est point au grand capitaine, en n'est point au vianiqueur de lant de peuples que ce monument est érigé : le corps légalatif le consacre au restaurateur des lois. Des esdeues tremahants, des nations enchanées se l'availment point aux prisés de cette statue; mais une nation généreuse y voit avec plaisir les traits de son libéradeur.

» Périssent les monuments élevés par l'orgueil et la flatterie! mais que la reconnaissance honore toujours ceux qui sont le prix de l'héroisme et des bienfaits, »

Le corps législafi (remins so session peu de lemps après. Le clôtare en ful promonée pri M. de Ségur, consciller d'éclu, qui, après novir en poèr dans son discours, et sous une nouvelle forme, les merveilles célèbrels per Locyède, François de Peufableux, Nuishanc, Fontanes, etc., recommanda aux députés les paroles que l'empereur avait proférèes lui-même à l'ouverture de cette session: e Princes, magis-trals, soldats, citorens, nous n'avons tous qu'un seul but, l'inférêt de la notrie.

Mais Naçolóon avait compris que cet inérêt demandait avant tout une pais solide et durable, une piat solide et durable, une piat vériablement curvoyéme, dont l'Angleterve ne fid pas exceptée. Onbiant alors le peu de succès qu'avait dobten auterios la tellet de prenière consul au roi Goorges III, il renouvela, eoumne empereur, auprès de ce prince ses tentatives postifiques. Monsieur mon frère, lai écrivit-ii (le 2 janvier 1805), appeis au trône par la Providence et par les suffaçes du soita, du peuple et de l'armée, mon premier souliment est un vou de pais. La France et l'Angleterre usent luer prospérité, delse peuvent lutter des siécles. Mais leurs gouvernements rempissent-tàs bien le plus sarré de leurs devoirs? et tant de song versé insuliement, et assa la perspective d'assem but, ne les accuse-t-il pas dans leur propre conscience? Le a'utatche pas de désionneur à faire le premier pes; j'ai sasse, je pease, prouvé au monde que je ne redoue neune chance de la guerre, elle ne m'offre d'ailleurs rien que joir eventue la pas état le guerre, elle ne m'offre d'ailleurs rien que joir er rodou en cue chance de la guerre, elle ne m'offre d'ailleurs rien que joir er rodoue la concue chance de la guerre,

vœu de mon cœur , mais la guerre n'a jamais été contraire à ma gloire , etc., etc.,

Napoléon ne reçut point de réponse directe, le rui d'Angleterre se contenta de faire écrire par lord Mulgrave à M. de Talleyrand une lettre fort vauge, que l'empereur il mettre sous les yeux du sénat avec une copie de celle qu'il avait adressée lui-même à Georges III. « Sa mujesté, dissit lord Mulgrave, a reçut la lettre qui lui a été adressée par le caurs du gouvernement français.

« Il n'y a aucun objet que sa majesté ait plus à cœur que de saisir la première occasion de procurer de nouveau à ses sujets les avantages d'une paix fondée sur des bases qui ne soient pas incompatibles avec la súreté permanente et les intérêts essentiels de ses états. Sa majesté est persuadée que ce bien ne peut être atteint que par des arrangements qui puissent en même temps pourvoir à la tranquillité à venir de l'Europe, et prévenir le renouvellement des dangers et des malheurs dans lesquels elle s'est trouvée enveloppée. Conformément à ce sentiment , sa majesté sent qu'il lui est impossible de répondre plus particulièrement à l'ouverture qui lui a été faite, jusqu'à ce qu'elle ait eu le temps de communiquer avec les puissances du continent, avec lesquelles elle se trouve engagée par des liaisons et des rapports confidentiels, et particulièrement avec l'empereur de Russie , qui a donné les preuves les plus fortes de la sagesse et de l'élévation des sentiments dont il est animé, et du vif intérêt qu'il prend à la sûreté et à l'indépendance de l'Europe. »

Malgré les efforts du diplomate anglais pour ne rien dire de pricis une les victibales dispositions du cubine de Londres à l'égard de la France, la réponse qu'on vient de lire indiquait assez qu'elles n'étainen protiques égites, cue segitainite ne flet or reins affecté de donner à Napuléon le titre que le peuple français venait de lui décerner, que le pape avait consseré, que toute l'Europe condimentale et princière avait reconant Quels étaitent ensaite les arrangements indiques relations à la sicréé future de l'Europe, et qui étaient seuls capables de prévenir le renorvellement des malbueurs passés l'et ces iliaisons confidentiéles ave les paissances du continent, et particulièrement avec l'empereur de Russe, dans que lut et contre qui avient-celles été formées? Tont dans cette pièce, en apparance si modérée et si indécise, décelait et carnétriatint parsées onisitée du relative à Saint James, l'esprit de Burkeriatint parsées onisitée du relative à Saint James, l'esprit de Burkeet de Pitt, le système bien arrêté de faire la guerre à la France, ouvertement ou par des intrigues soutervaines, aussi longéuips que la France ne domerait pas des garanties de tranquilité à la vielle Europe en abjurant ses nouvelles doctrines, et en reuversant ses nouvelles institutions pour revenir à l'aucien région. Napléon le estuit, et donna le plus grande publicité à cette currespondance, qui justifiait ses préparatis, et qui suiti pour vérifier cette renampue judicisse de M. Bigion, laquelle s'appliquera aux guerres subséquentes, que « la guerre contre Femoreur fait toiouirus la guerre contre la révolution. »





# CHAPITRE XIX.

Napotron practamé ros d'Hairs, Dépard de Paris, Sejour à Turin. Monument de Marengo Entrée à Milan, Réunion de Génes à la France, Nouveau sacre, Voyage en Italie, Retour en Prance,



t communication faite au sénat par Tallegrand, au nom de Pempereur, avait lavertila France. Désormais Rapoléonétait en mesure avec l'opinion publique contre le reproche d'avoir voulu la continuation de la guerre continentale, si elle vensit à éclater.

Pie VII était toujours à Paris. Il y vit arriver les députés des colléges électoraux et des corps constitués de la république italienne, venant mettre aux pieds de l'empereur le vœn de leur nation , et proclamer Napoléon roi d'Italie.

Melzi, vice-président de la république, fut l'organe de la députatiou; il se présenta, le 47 mars 4803, à l'audience solemelle de l'empereur, et là, en présence du sénat, il prononça un discours qu'il termina par cette phrase:

« Sire , vous voulûtes que la république italienue existât, et elle a existé. Veuillez que la monarchie italienne soit henreuse , et elle le sera. »

Napoléon répondit :

« Notre première volonté, encore toute couverte du sang et de la poussière des batailles, fut la réorganisation de la patrie italienne.

» Yous crides alors nécessiré à vos intérêts que nous fassions le ché de votre gouvernement, et aujourd'ui, persistant dans la même peusée, yous voulez que nous soyous le premier de vos rois : la séparation des couronnes de France et d'Italie, qui peut être utilie pour ussurer l'indépendance de vos descendants, serait dans ce moment funcsée à votre existence et à votre tranquillié. Je la garderai cette couronne, mais seulement tout le temps que vos inéretts l'est geront; et je verrai avec plaisir arriver le moment oi je pourrai la placer sur me plus jeune ête, qui, animée de mon espeit, continue mon ouvrage, et soit loujours prête à sacriiter sa persoanc et ses intérêts à la sirvét et au bondure du peuple sur lequel D Providence, les constitutions du royaume et ma volonté l'auront appéé à réguer. »

Ce n'était pas sans une secrete et profunde inquirêtude que le pape voyait se former le nouveau royamme d'Italie, et l'autorité directe de Napoléus n'étendre jusqu'aux portes de Rome. Le voyage de France, déterminés surtour pur els considérations temporelles, avait eu un tout autre but que ce redoctable voisinage. Pie VII dissimula expendant son mécontentement, da moinés dans se manifestations extérieures, puisqu'il consentit à prêter une fois encorre son ministère pontifical à la famille impériole.

Un second fils venait de naître à Louis Bouaparte, et l'empereur avait fait déposer dans les archives du sénat l'acte de naissance du jeune prince, que les constitutions de l'empire appelaient éventuellement au trône. Le nouveau-né reçut le nom de Napoléon-Louis; il eut l'empereur pour parrain, et il fut haptisé par le pape, le 24 mars 1865, dans le châtean de Saint-Cloud.



L'empereur quitta Paris, le 1º avril, pour se reudre à Milan avec Imperatrice, il 3º arriste frois seminies à Turin, où il habbit le palisi de Stupiniee, surnommé le Saint-Cloud des rois de Sardaigne. Le pape vai il Y yoir en retormant à Bonne, et ils current enemble plusieurs conférences, dans lesquetles Napoléen ne donna jamais à Pie VII, pas plus que dans leurs carterièues de l'entimèbleu un de Paris, le droit d'attendre, en échange de l'huile sainte, la moinfre cession de territoire.

Le 8 mai, marchant sur Milan, Napoléon voulut visiter le champ

de bataille de Marengo. On y avait réuni tous les corps français qui setrouvaient dans cette partie de l'Italie. L'empereur les passa en revue, couvert du costume et du chapeau qu'il portait le jour de cette grande bataille. « Ou remarqua, di Bourrienne, que les vers, qui me respectent pas plus les habits des grands hommes que leur corps



après leur mort , avaient troué son costume , ce qui ne l'empêcha pas de s'en parer. »

Napoléou ue se remit en marche qu'après avoir posé la première pierre du monument consacré aux braves qui étaient morts sur ce champ de bataille, et il fit le même jour son entrée à Milan.

Les historiens les plus hostiles à Napoléon ont reconnu que cette capitale lui fit une réception aussi brillante que toutes celles dont il avait été l'objet en France, nprès Léohen et Marengo. L'enthousiasme des Italiens était à son comble.

Napoléon occupa le palais de Monza, où le dernier doge de Gènes, Durazzo, vint lui demander de réunir la republique ligurienne à l'empire français.

Napoléon répondit :

 M. le doge, messieurs les députés du sénat et du peuple de Gênes,

» Les idées libérales auraient pu seules donner à votre gouvernement la splendeur qu'il avait il y a plusieurs (siècles; mais je n'ai pas tardé à me convainere de l'impossibilité où vous étiez, seuls, de rien faire qui fût digne de vos pères.

a Tout a changé: Les nouveaux principes de la législation des mers que fes Angliss ont dapois, et doilig la lous grande particé de l'Europe à reconnaître; le droit de bleeux qu'îls peuvent d'endrée nux places non loquies, et qui n' est autre chose que le droit d'anientir à leur volonité le commerce des peuples; les rausges toujours ervissants des Barbaresques, toutes ces circonstances ne vous offraient qu'un isotennent dans voire indépendance. La postetérité ne saur gré de ce que je d'u volut rendre libres les mers, et obliger les Barbaresques in epoint faire la puerre pay savillons faibles. le d'etais animé que par l'indéré et la dignité de l'homme. Au traité d'Amiens, l'Angleterre s'est réquée à coopérer à ces siéées libéreles.

 Où il n'existe pus d'indépendance maritime pour un peuple commerçant, naît le besoin de se réunir sous un plus puissant pavillon. Je réaliserai votre vœu; je vous réunirai à mon graud peuple, »

Cette réunion fut en effet immédiatement exécutée, et le doge de Gênes devint sénateur français.

Le sacre de Napoléon comme roi d'Italie eut lieu le 26 mai, dans la cafhédrale de Milan. Ce fut le cardinal Caprara, archevêque de cette capitale, qui officia. Il remit l'antique couronne de fer à l'empereur, qui, renouvelant ce qu'il avait fait au sacre de Paris, se la posa luinnême sur la tête en s'écriant : « Dien me l'a donnée , gare à qui la touche ! »



Mais la cour de Vienne, plus encore que le suint-siege, devait dire, plusous de l'échliscement de la dominion française en lable. C'était un griet particuler qu'elle avait à jusder aux griets goiréraux que les saciouses monarchies de l'Europe entrémenient avec une persistance religieuxe, pour les faire valoir en temps opportun, confère le guavernament révolutionaire de France. Nopolor, qui s'attendit topours à l'exphosion des haines et des mécuntentements que son élécation et la l'exphosion des haines et des mécuntentements que son élécation et la circultation de la riverse de l'explosion des haines et des mécuntentements que son élécation et de la révolution française, s'occupa dés lors plus que jamais de maintenir et de révolution et el extonosiment de l'explosaisme de pueple soumis à sa piussance. Il parcourur le reysume d'Italie avec lossiphine, et interchier autres, donna un illustres voyageurs une fête superbe. Avant de quitte Milan, Aspolécia occupentil la promesse qu'il avant faitle

#### HISTOIRE DE NAPOLÉON.

aux Italiens ; il leur donna un vice-roi , et porta son choix sur Eugène Beauharnais. Il institua ensuite l'ordre de la Couronne-de-Fer, et organisa l'université de Turin.

Napolécu el Joséphine ayant repris le chemin de la France, arrivèrent, le 11 juillet, à Fontainebleau, et se rendirent de là à Paris et à Saint-Cloud. Jais les circonstances ne permetainent pas à l'empereur de jouir en paix de sa gloire, et il était dans sa destinée que sa grandeur s'acerult aux dépens de son repos.





### CHAPITRE XX.

Iwjart de Najoshou pour le camp de Roslogne, Bastemblement des trouges françaises de les fontifieres de l'Antières. Rostro de l'Empresse à Paris. Relbhisment du calendrer grégories. La garrei monimente avec l'Antièrele. d'unocée au sérat, qui orionne une levée de quarte-inigit mille hommes. L'empreur part pour l'armée.



E moment prévu par Napoléon approchait; les hostilités occultes allaient se changer en guerre ouver le l'empereur quita de nouveau sa capitale, an commencement du mois d'août, pour se rendre au camp de Boulogne et inspecter l'armée échelonnée sur les côtes.

Ce voyage ne dura qu'un mois , pendant lequel l'ordre de réunir quatre-singt mille hommes sur la frontière d'Autriche fut donné par l'empereur.

De retour à Paris, Napoléon songeu, au milieu de ses préoccupations guerrières, à rétablir le calendrier grégorien. C'était une conséquence du système gouvernemental qu'il avait adopté, du titre qu'il avait pris ; l'ère républicaine était incompatible avec l'ensemble des institutions monarchiques dont Napoléon s'entourait désormais partout où pénétrait sa puissance. Cependant la division de l'année arrètée par la convention nationale avait été basée sur des calculs scientifiques : n'importe, ce sera encore la science qui démontrera la nécessité de revenir au vieux calendrier, et La Place se chargera de restaurer l'œuvre de Rome. Il est juste de dire toutefois que ce savant sénateur fit valoir avant tout, en faveur du calendrier grégorien, son universalité, et qu'il jugea nécessaire de dissiper les eraintes que le changement proposé pouvait inspirer sur le rétablissement des anciennes mesures. Mais ce qu'il faut surtout retenir, ce sont les paroles de l'orateur du gouvernement, Regnault de Saint-Jean-d'Angely, cherchant à ne faire considérer que comme transitoire le projet soumis au sénat. « Un jour viendra sans doute, dit-il, où l'Europe, calmée, rendue à la paix, à ses conceptions utiles, à ses études savantes, sentira le besoin de perfectionner les institutions sociales, de rapprocher les peuples en leur rendant ces institutions communes, où elle voudra marquer une ère mémorable par une manière générale et plus parfaite de mesurer le temps.

» Alors un nouveau calendrier pourra se composer pour l'Europe entière, pour l'univers politique et commerçant, des débris perfectionnés de celui auquel la France renonce en ce moment afin de ne pas s'isoler au milieu de l'Europe. »

L'Europe s'obstinait pourtant à tenir la France dans l'isolement, en diorit duréablissement de lant d'issilutions surannées et communes aux anciens dests, parce qu'elle voyait très-bien que l'espèce de contre-révolution opérée à la surânce de la société française ne constituant qu'un dégiatement politique et passager qui laissist à la révolution sociale toute sa puissance intime, toute sa virtuablié démocratique, Aussi, dix jours après le sénatus-consuile qui substituait le calendrier de l'ancien règime à cetul de la république, Papoécon fiel-doligé d'exposer au sè-na la conduite houtile de l'Autriche et de la Russie, et d'annoncer son départ prochain puri l'armée. « Sénatuser, diét-l, dans les circonstances présentées de l'Europe, j'éprouve le bossin de me trouver au milien de vous et de vons faire comairier mes sentiments.

» Je vais quitter ma capitale ponr me mettre à la tête de l'armée, porter un prompt secours à mes alliés, et défendre les intérêts les plus chers de mes peuples.

- » Les voux des éternés enuentis du continent sont accomplis: la guerre a commené ou unition de l'Almengne, l'Autrière et la Russie se sont réunies à l'Angleterre, et notre génération est entrainée de nouveau dans toutes les catamités de la guerre. Il y a peu de journ, j'espératés encore que la paix us escrait point troulibre; units l'armée autrichieme a passé l'Inn., Munich est envalue, l'éveteur de Basière est chassé de sa englieble. Toutes mes espérances se sont d'emouies.
- « Cest dans cel instant que s'est dévoide la méchanecié des ennenis du contineou. Il evajamient encere la maniféstation de mou violent amour pour la paix; ils eraigamient que l'Autriche, à l'aspect du gouffre qu'ils avaient creusé sous ses pas, ue revlut à des sentiments de justice et de modération. Ils l'our pércipitée dans la guerre. Je émis du sang qu'il va en codter à l'Europe; mais le mont français en obtiendra un nouveau heirà.
- » Sénateurs , quand, de votre aven, à la vois du peuple français tout entire, j'à place sur ma téle a comou impériale, j'à place que vous, de tous les ciloyeus, l'engagement de la maintenir pure et sans tache. Mon peuple m'à douné daus toutes les circonstances des preuves de sa continuer et de son amour. Il votera sous les drapeux de son emperure et de son armée, qui dans peu de jours auront dépassé les fron-têres.
- » Magistrats, sodats, eitoyens, tous veulent maintenir la patrie hors de l'influence de l'Angleterre, qui, si elle prévalatit, ne nous accorderait qu'une paix envirronnée d'ignominie et de honte, et dont les principales conditions seraient l'incendié de nos flottes, le comblement de nos ports et l'anémissement de notre influstrice.
- » Tottes les promesses que j'ai faites au peuple français, je les ai tenues. Le peuple français, à son tour, n'a pris aucuu engagement cer moi qu'il n'ait surpussé. Dans cette circonstance, si importante pour sa gioire et la mienne, il continuera de mériter ce nom de grand peuple dont je le saluai u milieu des changs de batalig.
- » Français, votre empereur fera son devoir, mes soldats feront le leur, vous ferez le vôtre. »
- Le sénat répondit à l'appel de l'empereur en votant une levée de quatre-vingt mille hommes et la réorganisation de la garde nationale. Le tribunat voulut nussi faire acte de zéle et de dévouement, Il s'empressa de porter au pied du trône l'expression des sentiments d'indignation

quo lai fississis éprover les démarches bostiles de la Russie et de l'Autriche. Les auturités de le capitale ne crurent pas non plus devoir gasder le siènce en des conjonctures sussi graves. Le prétet de la Seine, Frochet, à la fuét du corps nunciejal, viut présenter à l'empereur les dels de Paris, comme anque symbol de la sounission et du dévousment de la cité. « S'il est voir, comme on le répand, dit ce magistrat, que l'on en veuille à voire presonne, que l'on en veuille à l'indépendance de la nation, à nosilibertés, à nos institutions, orrhomez que notré démes soit proportionnés l'infecté due telle cause, viu qu'il faille marcher, croyez que tout sera bientité prêt à vous suivre, à voirs serrie, à vous veuer,

Quelque large part que l'on veuille faire aux démonstrations obligées des grands corps de l'état et au caractère suspect des harangues oficcielles, il est certain que les orateurs dont nous avons jusqu'à présent cité les paroles ne faissient, après tout, que varier, sous des formes plus ou moins brillantes, l'expression du sentiment national. Ainsi assuré du concours de la France, Napoléon partit de Paris le 24 septem-



bre, établit son quartier-général à Strasbourg, et y publia, le 29, la proclamation suivante, adressée à l'armée :

### « Soldats!

« La parre de la troisième coallitue est conneceé». L'armée autrichieme a passei l'Inn, violé les traités, ataqué et chassé de sa capitale notre allié... You-mêmes vous avez di accourir à marches forcées à la défense de nos froulières, Mais déjà vous avez passei le Rilin: 1000 ne nous arreferons plas que nous n'ayons assurel l'indépendance du corps germanique, secouru nos alliés, et confondu l'orgueil des injustes agresseurs. Nous ae ferons plus de pais saus garantie; notre générosités ne trompers plas notre politique.

 Soldats, votre empereur est au milieu de vous. Vous n'êtes que l'avant-garde du grand peuple; s'il est nécessaire, il se lèvera tout entier à ma voix pour confondre et dissoudre cette nouvelle ligue qu'ont tissue la haine et l'or de l'Angleterre.

» Mais, soldats, nous aurons des marches forcées à faire, des faligues et des privations de toute espèce à endurer; quelques obstactes qu'ou nous oppose, nous les vaincrons, et nous ne prendrous de repos que nous n'ayons planté nos aigles sur le territoire de nos ennemis.

## « Napoléon, »

L'empereur, ayant passé le Rhin à Kehl, le 4" octobre, coucha le même jour à Ettelingen, où il reçut l'électeur et les princes de Bade, et se dirigea ensuite sur Louisbourg, où il logea dans le palais de l'électeur de Wurtemberg.

Le 6, l'armée française entrait en Bavière, après avoir évité les moutagnes Noires et la ligne de rivières parallèles qui se jettent dons la vallée du Danube. Les Autrichiens, qui, après avoir envahi pendant la paix les états bavarois, avaient voulu s'avancer jusqu'aux débouchés de la fordé Noire pour en disputer le passage à l'armée française, se trouvaient déjà mennées sur Jeurs derrières.

L'empereur adressa, le même jour, une proclamation aux soldats baurois. « Je me suis mis à la tête de non arrice, leur dél-l, pour délivrer voire patrie des plus injusées oppresseurs.... En bon allié de voire soureain, jai dé touché des margues d'annour que vous lai svez données dans cette circonstance importante. Je connais votre bravour; et a mon peuple que vous êtes dignes de combettre dans les ranges de la grande arrive. Le combettre dans les rangs de la grande arrive. Le lendemaiu, un premier engagement eut lieu. Le pont du Lech,



vaiuement défendu par l'ennemi, fut emporté par deux cents dragons du corps de Murat. Le colonel Waltier chargea à la tête de ces braves.

Le 8, le maréchal Soult, qui avait déjà signalé son début dans cette campagne par l'occupation de Donawerth, se porta sur Augsbourg.

Copendant Murst, à la têle de trois divisionis de eavalerie, manouverit pour couper la route d'Uni à Aughoure, A part rencontré l'ennomi à Wertingen, il l'attaqua vivement, et, soutenu par le maréchal Lannes, qui survint aver la division Oudinot, il força, après deux heures de combat, le corps autrichien, composé de douze latalitons de grenadiers, à mettre less les armes. L'empereur voutst appendre laimême ce brillant fait d'armes aux préfets et maires de la vitte de Paris, en leur curvour ule et drapenas et deux pièces de canon pris à l'emenci, pour être placés à l'.11664-le-Ville. La lettre cinit datée du 10 octobre, au quartier-général d'Augsbourg. Le maréchal Soult était entré la veille dans cette dernière vule, avec les divisions Vandamme, Saint-Ililaires et Lermen.

L'empereur, passant les dragous en reue au village de Zumershauseu, se fit présenter le noumé Marente, qui , au passage du Lech, a vait saux's sou capitaine, hien que celui-ci l'eti fait casser peu de Jours auparavant de sou grade de sous-oficier. Napotéon donna l'aigle de la Légion-d'Homeur à ce brave, qui répondit : - le n'a fiait que mon devoir. Mon capitaine m'avait cassé pour quelques fautes de discipline , mais il soit que i'ai toujours été bon soldat. »



La conduite des dragons au combat de Wertingen a' avait pas été moins admirable qu'au pout du Lech. L'empereur se fit done amener un dragon par régiment, et leur donna, comme à Marente, l'aigé de la L'égion-d'Honneur. Quand le chef-d'escudren Excelmas, aide de cemp de Murat, et qui avait eu deux chevaux tués dans la journée, apporta au quartier-grécien les dragonus pris aux Autrichèmes, Nagoleon la tif et «-l'ensia qu'on ne peut pas étre plus brave que vous ; je vous fais officier de la L'égion-d'Honneur. »

Viag4-quatre heures seulement après le combat de Werfingen, le pont de Giunbourg, défendu par l'archidue Ferdinand en personne, înt enlevé à la baiounette par un régiment (le 59°) de la division Malher, du corps du marvéalal Ney. Le colonel Leucie, qui combattait avec intrépidié à la tête de ce régiment, resta sur le champ de bataille.

De toutes parts les Autrichiens étaient en pleine retraite, et l'armée française, en les poursuivant, exécutait de si habiles manœuvres, que leurs communications étaient presque toutes coupées. « Une affaire

décisive va avoir lieu, disait le cinquième Bulletin; l'armée autricbienne se trouve à peu près dans la même position que l'armée de Mélas à Marcago.

« L'empereur était sur le pont du Lech, torsque le corps d'armée du général Marmoul a délié. Il na list former en excete chapue régiment, lui a parté de la situation de l'ennemi, de l'inminence d'une grande bataille, de la confiance qu'il avait en eux. Cette harangue avait lieu pendant un tempa affreux; il tombait une neige abondante, et la trouge avait de la boue jusqu'aux genoux, et éprovait un froid excessif. Mais les parodes de l'empereur éclainet de flamme; en l'évotant, le soldit oubliait ses fuigues et ses privations, et était impatient de voir arriver l'heure du combat. »

Dès le 44 octobre, la capitale de la Bavière fut délivrée : le maréchal Bernadotte y entra à six beures du matin, après en avoir chassé le prince Ferdinand, qui laissa huit cents prisonniers au pouvoir du vainqueur.

Presque en même temps, une division française, sous les ordres du général Dupont, et forte seulement de six mille hommes, résistait avec succès à la garnison d'Ulm, composée de vingt-cinq mille, et lui faisait quinze cents prisonniers au combat d'Albeck.

L'empereur vint lui-même au camp devant Ulm, le 43 octobre. Il



ordonna l'occupation du pont et de la position d'Elchingen pour faciliter l'investissement de l'armée ennemie.

Le maréchal Ney passa ce pont le 14, à la pointe du jour, et emporta la position d'Elchingen malgré la plus vive résistance. Le lendemain,

l'empereur reparrut devant Ulm. Murat, Lannes et Ney se placevent en bataille pour donner l'assaut, tandis que Soult occupait Biberach, et que Bermadolte poursuivait ses succès nu dels de Munieh, achevant la déroute du général Kienmayer. Au caup d'Ulm, le soldat était dans la bone juequ'un genoux, et il y avait huit jours que l'empereur ne s'était débatté.



Le 17, Mack prévint l'assaut et capitula. Toute la garnison resta prisonnière.

Nopoleon regardati le combat d'Elebingan connue l'un des plus beaux faits d'armes que l'on pat cier. Ce fut du quatrice-général, qu'il porta sur ce gôrieux chunqu de baiallé, qu'il écriti, le 18, an sénal conservateur, pour lui faire hommage de quarante drapoux conquis par l'amére, pour lui faire hommage de quarante drapoux comquis par l'amére de mat mile bommes : J'en a fait près de la moité prisonnière ; le reste est tué, blessé ou destreit, ou réduit à la plus grande consternation.... Le premier objet de la guerre est de divier une flavier de Bavière est rétabli sur son trone. Les nigustes agresseurs ont été frappés comme par la foudre, et, a sur l'aide de l'une, J'espère, dans un court espace de la foudre, et, a sur l'aide de l'une, J'espère, dans un court espace de la foudre, et, a sur l'aide de l'une, J'espère, dans un court espace de l'aide de l'une de l'aide de l'une de l'aide de l'une de l'aide de l'une une court espace de la foudre, et, a ver l'aide de bleur, J'espère, dans une ourd respace de l'aide d'une l'aide d'une l'une l'aide d'une l

lemps, triompher de mes autres ennemis. « Il adressa le même jour une circulaire au évêques de l'empire, pour les sivier à faire chanter au Te Deam. « Les vistoires éclatantes que viennent d'obtenir nos armées, leur dieil, contre la lique injuste qu'ont fomentire la haine et l'or de l'Angletere, veulent que moi et nom peuple adressons des remerciements au Dieu des armées, et l'implorious pour qu'il soit constamment avec nous. »

La espitablion d'Ulm reçuit son exécution le 20 octobre. Vinga-sept unille soditas autoritienes, soitant pièces de canon, dis-buil généraux dédiférent devant l'empereur, qui était placé sur les hauteurs de l'abbuye, dédiférent devant l'empereur, qui était placé sur les hauteurs de l'abbuye, dédiférent devant l'empereur, qui était placé sur les hauteurs de l'abbuye excemple depuis cert ans. En voyant passer cette armée prisonnière e. Napodécon d'un agréenture sutrictiens qu'il avait applées apprés de la l'abbuye de l'



de moi. » Mack répondit que l'empereur d'Allemague n'aurait pas vouln la guerre, mais qu'il y avaitété forcé par la Russie. « En ce cas, reprit Napoléon, vous n'êtes donc plus une puissance? » Une nouvelle proclamation à l'armée fut publiée, au quartier - général d'Elchingen, le 2t octobre ; elle était ainsi conçue :

« Soldats de la grande armée,

En quitare jours nous avons fait une campagen. Ce que nous nous proposiones est rempii: nous avone chasselés troupes de la mission d'Autriche de la Bavière, et rétabli notre allé dans la souveraineté de ses étals. Cette aranée qui, avec autant d'outentation que d'imprushene, delit tenues e places sur nos frontières, esta aératie. Mais qu'importe à l'Angleterre? son but est rempli. Nous ne sommes plus à Benlogne, et son spisalée ne ser air plus ai mionis ser raud.

De cent mille hommes qui compossient cetto armée, soixante mille sont prisonines; ni iront remplacer no concerti dans les travaux de sont prisonines; ni iront remplacer no concerti dans les travaux de non campagnes. Deux cents pièces de canon, tout le pare, quatre-vingle, dis drapoux, tous les garierus sont en notre peuvoir; il ne l'est pas cétappe de cette enruée quinze mille hommes. Soldats, je vous avais anonce ince gruich belatile; miss, grése aux marunières combinations de l'ennend., J'ai pu obberir les mêmes succès sons courir les mêmes de l'ennend., J'ai pu obberir les mêmes succès sons courir les mêmes de l'ennend., J'ai pu obberir les mêmes succès sons courir les mêmes de l'ennes; et, ce que sit incencevable dans l'històr des nations, un si grand résultat ne nous affaibit pas de plus de quinze cents hommes hors de combat.

» Soldals , ce succès est d\u00e0 \u00e0 votre conflance sans bornes dans votre empereur, \u00e0 votre patience \u00e0 supporter les fatigues et les privations de toute esp\u00e9ce, \u00e0 votre rare intr\u00e9pliti\u00ed.

» Mais nous ne nous arrêterous pas là. Vous êtes impatients de commencer une seconde campagne. Cette armée russe, que l'or de l'Angleterre, a transportée des extrémités de l'univers, nous allons lui faire éprouver le même sort.

A ce combat est attaché plus spécialement l'homerer de l'infanterie; civit là que vas de civiler, pour la seconde lois, cette quesión qui l'a dèjà été en Saisse et en Hollande : si l'infanterie française est la seconde on la première de l'Izarqe. Il n'y a pas là de généraux contre leuqués je paisse avoir de la gloirie a oujeriér. Tout une soin seral d'obtenir la victoire avec le moins possible d'effusion de sang ; mes soldats sont mes enfants.

Cette proclamation fut suivie d'un décret portant que le mois écoulé depuis le 25 septembre jusqu'au 24 octobre serait compté pour une campagne à tonte l'armée.

L'empereur quitta ensuite l'abbaye d'Elchingen , et prit la ronte de Munich, où il catra le 24.

L'armée autrichèmen était à peu près déruite. Toutefois, ess débris, pourarsis activement dans leur fuile précipitée, curent à frepruner encore, en diverses rencontres, le choe de l'impécuséié et de la valeur françuise. Edin, apprès une marche constamment vicienties, et signale par les combats de Marieurel, de Merhenhach, de Lamboch, de Lovers et d'Aunstéten, la grande armée arriva en face de Vienne. Dès le do novembre, l'empereur établis ong agarties-général à Milk, et Jogen à l'abbaye, l'une des plus béles de l'Europe. Cest une position forte, qui domine le Dumbe, et dont les Romains avaient fait un de leurs postes les plus importants ; lis l'appelaient la Maison-de-Fer, et elle avait été bible per Commode.

Avant d'entrer dans le equilede de l'Autriche, l'armice française devait quiet un nouveau triomphe, un accessé célonint, à ses tromphes jourquiet en un couve intromphe, un accessé célonint, à ses tromphes journailers. Le 11 novembre, six habillons, formant en tout quaire millée
bommes, et commandés par le marcéani Dortier, atégiéraire le gros
de l'armie rause au village de Diernflein, où fis croyaient act trouvez
de l'armie rause au village de Diernflein, où fis croyaient act trouvez
des soldaite français. Deptis six le tures du matin jusqu'à quaire betters de
de spoème, die capatre mille braves soutineen le conduct onther l'armér rause, la mirent en déroute, lui thèrent ou blessévent quaire mille
bommes et front trêixe cents présonaire.

Deux jours après ce combat mémorable, la grande armée fit son entrée dans la capitale de l'Autrielle. Le maréchal Lannes et le général Bertrand passerent les premiers sur le pont que les artificiers ememis n'avaient ou parvenir à brûler.

L'empereur ne voulut point entrer dans Vienne; ji élabili son quarifegénéria au painé a Schombrum, hié jour Maris-Ehrése, En voyant, dans le cohiest qu'il choisit pour travailler, une stolue en marbre représeudant cette souvernien; il ilit que si cette graule reine vivait, elle n'aurit pas fait ravager son pays par les Consques et les Moscovites, en peruant pour conseils une femme telle que madame Colloredo, un coursian commo Colorette, un service comme Collectorde, un intirgant comme Lamberty, et, pour commander ses armées, un général comme Macé.

La cour antrichienne avait abandonné la capitale et suivi les débris

de l'armée. Les autorités, reséess dans Vienne, et ayant à leur léte M. de Buhna, se reudirent à Schoeubrumn pour présenter les hommages de cette grande cité à l'empereur. Napoléon fit le meilleur accucil à cette députation, et publia un ordre du jour dans fequel il recommanda à ses soldats la discipline la plus sévère, le respect le plus absolu des personues et des propriétes.

L'occupation de Vienne ne suspendit pas le cours des événcments et des opérations militaires. Murat et Lonnes, poursuivant vivement l'arusée austro-russe dans sa retraite vers la Moravie, parvinrent à l'alteindre, et la baltirent deux jours de suite, les 45 et 16 novembre, à



ttollabruu et à Juntersdorf. Le maréchal Soult prit part à cette dernière affaire.

Sur ess entrefaites, le marchal Ney, chargé d'envahir le Tyrol, s'acquittid des mission a vec son intelligence et son inrégidifié acoustimées, a séon les expressions némes du vingt-tioquième bulletia. Après s'être emparé de forts de Selantuitz et de Neustark, il entra dans Inspeckel, le 16 novembre, el y houva seize mille fusils, avec une immense quantité de pondre. Parmi les braves régiments de son corps d'armée, igigiraile 176 qui avait period eaut répreus que dant la derinére genere, et qui avait ressenti une affiliémo profunde de cette perte. Ces d'rapeaux furent retrouvés dons l'arceaud d'haprièle, à modèrie les servoires de l'acquient de l'acquie

et, lorsque le maréchal Ney les fit rendre au régiment avec solennité, des larmes coulèrent des yeux de tous les vieux soldats, tandis que les



jeunes conserits s'enorgueillissaient d'avoir contribué à reconquérir les insignes dont la perte avait coûté de si vifs regrets à leur corps. L'empereur, instruit de cette scène touchante, ordonna que le souvenir en fût conservé per un tableau.

Le lendemain du combat de Juntersdorf, l'empereur porta son quar-

tier-général à Znaïm, qui , de là , fut successivement transféré à Porlitz et à Brûnn. Les Russes, dans leur retraite, essuyaient chaque jour de nouvelles défaites. Enfin, trompés par un mouvement rétrograde que Napoléon opéra pour leur laisser croire qu'il jugeait sa position périlleuse et son armée compromise, ils s'arrêtérent, et prirent aussitôt l'offensive, ne comprenant pas que le chef de l'armée française ac voulait que les amener sur le terrain qu'il avait choisi pour leur livrer bataille. Quand Napoléon les vit donner si complétement dans le piège qu'il leur avait tendu , il ne chercha qu'à les maintenir dans leur folle confiance , et il maltrisa assez l'impatience de son earactère pour écouler avec une apparente résignation les propositions inacceptables d'un parlementaire, Enfin, le 1er décembre, les deux armées étant eu présence, et la bataille qu'il avait si bien préparée étant devenue certaine, il assembla ses maréchaux, et, leur montrant les lignes conemies, il s'écria : « Cette armée est à moi. » - « Soldats, dit-il ensuite dans une proclamation datée dn bivouac d'Austerlitz, l'armée russe se présente pour venger l'armée autrichienne d'Ulm. Ce sont ces mêmes bataillons que vous avez battus à Hollabrün, et que depuis vous avez poursuivis jusqu'ici.

» Les positions que aous occupons sont formidables; et pendant qu'ils marcheront pour tourner ma droite, ils me présenteront le flanc.

s Soldas, je dirigerai me-mene tous vos batallitous; je me fiendrai nidu die fu, aj, vace voter bravavue accondunés, vous porte le désordre et la confusion dans les rangs cunemis; mais, si la victoire était un moment linertaine, vous verriez votre empereur s'exposer aus premiers coups, car la victoire ne suranti dissert, dans cette journée surfout, où il y va de l'honneur de l'inductrie française, qui importe tant à l'honneur de toute la nation.

» Que, sous prétexte d'emmener les blessés, on ne désorganise pas les rangs, et que chacun soit bien pénétré de cette pensée, qu'il faut vainrer ces stipendiés de l'Angleterre, qui sont animés d'une si grande haine contre notre nation.

» Cette victoire finira notre campagne, et nous pourrons reprendre nos quartiers d'hiver, où nous serons joints par les nouvelles armées qui se forment en France, et alors la paix que je ferai sera digne de mon peuple, de vous et de moi.

C'était la veille de l'anniversaire du couronnement; le soir, il y eut illumination au camp pour célébrer cette fête. Le lendemain, les previsions el les espéramers de Napoléon Saccomplirent. Les spéculations militaires de son géne, secondes par l'inteligence et la bravoure de ses lieuteuants comme par l'intrépidité de ses solalats, lui firent remporter à Austeritte une de ces victoires décisives que l'histoire ne présente que rarement dans la vie des plus grands capitaires, et que Napoléon seul a multipliées dans la sienne. Voici les détaits de cette grande batalite lets qu'ils sont contenus au trentième bullécin.

#### BATAILLE D'AUSTERLITZ.

« Le 6 frimaire, l'empereur, en recevant la communication des pleins ponvoirs de MM. de Stadion et de Giulay, offrit préalablement un armistice, afin d'épargner le sang, si l'on avait effectivement envie de s'arranger et d'en venir à un accommodement définitif.

» Mais il fut facile à l'empereur de s'apercevoir qu'on avait d'autres projéts; et comme l'espordi suvecès ne pout treeir à l'ennent que du cété de l'armé russe, il conjecture aisciment que les deuxième et troisième armées étaient arrivées, ou sur le point d'arriver à Olmitz, et que les négociations n'étaient plus qu'une russe de guerre pour endormir sa vigilance.

» Le 7, à neuf heures du matin, une nuée de Cosaques, soutenue par



la cavalerie russe, fit plier les avant-postes du prince Murat, cerua Vischan, et y prit cinquante hommes à pied du 6° régiment de dragous. Dans la journée, l'empereur de tinssie se rendit à Vischau, et toute l'armée russe prit position derrière cette ville.

- L'empereur avait envoyé son aide de camp, le général Savary, pour complimenter l'empereur de lisaise des qu'il aurait su exprise arrivé à l'armée. Le général Savary revist au moment du l'empereur de lisaise des qu'il aurait su exprise arrivé à l'armée. Le général Savary revist au moment du l'empereur l'institut avois entenirs placé à Vischua. Il se lous beaucaup du lon accueil, des grièces et des bons sentiments personauts de l'empereur de Russie, c'unéme du grand-due Constantin, qui cut pour lui foute espéce de soins et d'attentions; mais il fut fiecle de compendre, pen le sait des convensions qu'il est pendant tries jours avec une treutaine de frebapets qui, sous différents litres, envirounent l'empereur de lisaise, que la présonation, l'impurdence et l'inconsidération risperaient dans les décrisions du chânte utilitaire, comme elles avaient rèze dinas celles du rehinte ofblième.
- » Une aruice ainsi conduite ne pouvait tarder à faire des faules. Le plan de l'empereur fut, dès ce moment, de les attendres d'épier l'instant d'en profiter. Il donna sur-le-elmup l'ordre de retraite à son amére, se retira de nuit, commes îil eût essayé une défaite, prit une boune position à trois lieuxes en arrière, fit travailler avec besuccup d'ostentation à la fortifier et à y échalir des batteries.
- Il fit proposer une entrevue à l'empereur de Russie, qui lui envoya son aide de camp Delgoroutii : cet aide de camp put remarquer que tout respirit dans le contenance de l'armée française la rissère et al timidité. Le plocement des graud gardes, les fortifications que l'on faisait, en toute hâte, tout laissait voir à l'officier russe une armée à deni hettre.
- « Contre l'usage de l'eupereur, qui ne reçuit januis avec tant de circusspection les partementaires à son quartier-geinet, il se rendit liuméme à ses avant-postes. Après les premiers compliments, l'Officier russe voulut entaurer des questions politiques. Il tranchait aur tout avec une impertinence difficile à imaginer; il chaît d'une l'ignorance la plus absolue des inférêts de l'Europe et de la situation du coutinent. Cétait, eu un mot, un jeune trompette de l'Angelevre. Il partial à l'empereur comme il partie aux officiers russes, que depuis longtemps il indigne par sa huntur et ses marais procédes. L'empereur contint tout est onindiguation; et ce jeune homme, qui a pris une véritable influence sur l'empereur Acsandre, redourna pieta de l'idée que l'armé française câul me l'idée, que l'armé française câul ne l'idée, que l'armé française câul ne l'idée que l'armé française câul ne l'armé ne l'idée que l'armé française câul ne l'idée que l'armé l'idée que l'armé l'idée que l'armé l'idé

à la veille de sa perte. On se convainera de tout ce qu'à dû souffrir l'em-



percur, quand on soura que, sur la fin de la conversation, il lui proposa de céder la Belgi-me et de mettre la couronne de fer sur la tête des plus implacables ennemis de la France. Tontes ces différentes démarches re nplirent leur effet. Les jeunes têtes qui dirigeut les affaires russes se livrèrent sans mesure à leur présomption naturelle. Il n'était plus question de battre l'armée française, mais de la tourner et de la prendre : elle n'avait tant fait que par la lacheté des Autrichieus. On assure que plusieurs vieux généraux autrichiens, qui avaient fait des campagnes coatre l'empereur, prévinrent le conseil que ce n'était pas avec cette confiance qu'il fallait marcher contre une armée qui comptait tant de vieux soldats et d'officiers du premier mérite. Ils disaient qu'ils avaient vu l'empereur, réduit à une poignée de monde dans les circonstances les plus difficiles , ressaisir la victoire par des opérations rapides et imprévues, et détruire les armées les plus nombreuses; que cependant ici on n'avait obtenu aucun avantage; qu'au contraire, toutes les affaires d'arrière-garde de la première armée russe avaient été en faveur de l'armée française; mais à cela cette jeunesse présomplueuse opposait la

bravoure de quatre-ingt mille Russe, l'enthousissure que leur inspirnit. la présence de leur empereur, le vorps d'élite de la garde impériale de Russie, et, eq qu'is n'ossient probablement pas dire, leur talent, dont lis étaient étomés que les Autrichiens voulussent méconnitre la puissance.

» Le 10, l'empereur, du haut de son bivouse, aperqui, avec une indichibé joie, l'armée russe, commençant, à deux portées de canon de ses annt-postes, un movement de flance pour fournées sérvicie. Il via alors jusqu'à quel point la présomption et l'ignorance de l'art de la guerre avaient égaré les conseils de celle brave armée. Il dit plusieurs fois : « Avant demain a soir, cette armée et à inoi, »



« Cepenhant le semiment de l'enneuni ciant bein différent : il se présentait devant no grande jarrele si portée de pisiole t ; il défait par un marche de flanc sur une ligne de quatre l'ieuxe, ce prodongeant l'erunée française, qui parsinssient peus noue qu'ilter se position; à la visult qui me ceniste, c'était que l'armès française ne lui céchappit. On fit tout pour confirmer l'ementi dans cette idée. Le prince Murat il avancer un petit cops de cavalerie dans la plaine, mais tout d'un coup il parut étonné des forces immenses de l'emenir, le retorte à la hilat. Assis tout tendial à confirmer le général russe dans l'opération mat celeulee qu'il avait serrètée. L'empereur fit mettre à l'orde la produmation e-jointe. Le soir, il voulut visiler, à pied et incognito, tous les bivonnes; mais à peine culi fluit quédages su qu'il fut reconn. Il serait impossible de pointers. l'enthousissme des solidits en le voyant. Des fannos de paille furent mis en un instant au hout de milliers de perches, et quatre-vingt mile bounmes se présentere de vant l'empereur en le salount par des accimiations, les mis pour fêter l'auniversaire de son couronnement, les autres dissuit que l'armée dounerait le londemain son bouquet à l'empereur. Un des plus vivan greundiers é approcha de lui et lui dit est



- « Sire, tu it airra pas nesont de t'expiser; je te promets, an nom des grenadiers de l'armée, que fit n'auras à combattre que des yeax, et que nous l'aménerous demain les drapeaux et l'ardillerie de l'armée russe pour célébrer l'anniversoire de tou couronnement. »
- L'empereur dit en entrant dans son bivouae, qui consistait en une manvaise cabane de paille, sans toit, que lui avaient faite les grenadiers:

Voids la plus belle soirée de ma vie; mois je regrette de pener que je perdur lo nombre de ces braves, sens. Je sens, a unuit que cela me fait, qu'ils sont véritablement mes enfants, et, en vérité, je me reproche quelquefois es sentiment, car je erains qu'il ne me rende inhabé faire la guerre. Si l'ennemi etly to vier es spectede, il det été épouvanté. Mais l'insensé continunit toujours son mouvement, et courait à grands pous à su certe.

» L'empereur fit sur-le-champ toutes ses dispositions de bataille. Il fit partir le maréchal Davoust en toute hâte pour se rendre au couvent de Raygern; il devait, avec une de ses divisions et une division de dragons , y contenir l'aile gauche de l'ennemi , afin qu'au moment douné elle se trouvât envelopoée; il donna le commandement de la gauche au maréchal Launes, de la droite au maréchal Soult, du centre au maréchal Bernadotte, et de toute la cavalerie, qu'il réunit sur un seul point, au prince Murat. La gauche du maréchal Lannes était appuyée au Santon, position superbe que l'empereur avait fait fortifier, et où il avait fait placer dix-huit pièces de canon. Dès la veille, il avait confié la garde de cette belle position au 17° régiment d'infanterie légère, et certes elle ne pouvait être gardée par de meilleures troupes. La division du général Suchet formait la gauche du maréchal Lannes ; celle du général Cafarelli formait sa droite, qui était appuyée sur la cavalerie du prince Murat, Celle-ei avait devant elle les hussards et chasseurs sons les ordres du général Kellermann, et les divisions de dragons Valther et Beaumont; et en réserve les divisions de cuirassiers des généraux Nansouty et d'Hautpoult, avec vingt-quatre pièces d'artillerie légère,

» Le maréchal Bernadotte, c'est-à-dire le centre, avait à sa gauche la division du général Rivaud, appuyée à la droite du prince Murat, et à sa droite la division du général Drouet.

\* Le maréchal Soult, qui commandait la droite de l'armée, avait à sa gauche la division du général Vandamme, au centre la division du général Saint-Hilaire, à sa droite la division du brave général Legrand.

• Le maréchal Davoust édait détaclés sur la droité du général Legrand qui gardait les débouchés des étangs, et des villages de Sokoluitz et de Cénitz, Il avait avec lei la division Friant et les dragous de la division du général Bourcier. La division Gudin devait se mettre de grand ma-tine u marche de Nicolsburg, pour contenir le corps ennemi qui aurait pu débonére la droité.

- L'empereur, avec son fidèle compagnon de guerre, le maréchal Berthier, son premier aide de caup, le colonel-général Junot, et tout son étal-major, se trouvait en réserve avec les dix bataillons de sa garde et les dix bataillons de grenadiers du général Oudinot, dont le général Durce commandait une aratie.
- Cette réserve était rangée sur deux lignes, en colonnes par batalilons, à distance de déploiement, ay ant dans les intervalles quarantée ces de canon servies par les conomiers de la garde. C'est avec cette réserve que l'empereur avait le projet de se précipiter partout où il eit été nécessaire, on peut dire que cette réserve valait une armée.
- « A une leure du main, l'empereur monta è deval pour parourir les podes, preomatire les feut de bivoues de l'ennemi, et se faire rendre compte par les grand gardes de ce qu'elles avaient pu entendre des mouvements des Russes. Il appeit qu'ils avaient passé la nuit dans l'ivresse et des reis tumulteux, et qu'un corps d'indurier joussé évait présenté au yillage de Solohitz, occupé par un régiment de la division du général Lerand, qui reçeut ortre de le reutorer de le reutorer.



» Le 14 frimaire, le jour parutenfin. Le soleil se leva radieux, et cet

anniversaire du couronnement de l'empereur, où alluit se passer un des plus beaux fails d'armes du siècle, fut une des plus belles journées de l'autonne.

- » Cette bataille, que les soldats s'obstinent à appeter la journée des Trois Empereurs, que d'autres appetient la journée de l'Anniversaire, et que l'empereur a nommée la journée d'Austerlitz, sera à jamais mémorable dans les fastes de la grande nation.
- » L'empereur, entouré de tous les maréchaux, attendait, pour donner les derniers ordres, que l'horizon fût bien éclairei. Au premier rayou du soleit, les ordres furent donnés, et chaque maréchal rejoignit son corps au grand galop.
- L'empereur dit en passant sur le frout de bandière de plasieurs règiments: « Soldais, il fant finir cette campagne par un coup de fonnere qui confonde l'organil de nos canennis. » Aussit\u00e4 les chapeaux su bout des baisonnetes et les ris de « l'vie l'empereur l'fureut le vériable signal du combat. Un instant après la canonnade se fit entendre à l'extrémité de la droite, que l'avant-garde enneune avait d'épà débordée; mais la reacoutre imprévue du marchal Davoust arrêta l'ennemi fout court, et le cumbat s'enzasse».
- « Le maréchal Soult é brande au même instant, se dirige sur les hauteurs du village de Pringen avec les divisions des généroux Yandamme et Saint-Hilaire, et coupe enférement la droite de l'eupemi, dont tous les mouvements de vincent incertains. Surprise par une marche de flane pendant qu'elle fuyait; we crivant attaquante et se voyant attaquée, elle se regarde à demi battue.
- « Le prince Murat s'ébrande avec sa cavalerie; la gauche, commande par le marciola Ilanies, marchen e évelor par régionent, comme à l'exercice. Une canonande épouvantable s'engage sur toute la ligne; deux cent pièces de canon, et près de deux cent mile hommes, finission un bruit affreux : c'était un véritable combat de génuts. Il n'y avait pos une beure qu'on so lattait, et tout le gauche de l'ennemi était couple. Sa droite se trouvrait déjà arrivée à Austerlitt, quartier-géoéral des deux empereurs, qui duvent faire marches eur-le-channy la garde de l'ennepereurs de Russie, pour thécher de rélabilir lo communication du centre avec la gauche. Un batislin du 4' de lighe fut daragée par la parde inférieur sas à cheval et fut cultude; mais l'empereur n'était pas loin; il s'aperçut de ce mouvement; il crôma on a marchella Bessérées de se porte.

au secours de sa droite avec ses invincibles, et bientôt les deux gardes furent aux mains.



Le succès ne pouvait être douteux : dans un moment la garde russe fut en déroute. Colonel, nrtillerie, étendards, tout fut enlevé. Le régiment du grand-due Constantin fut écrasé; lui-même ne dut son salut qu'à la vitesse de son cheval.

» Des hauteurs d'Austerlitz, les deux empereurs virent la défaite de toute la garde russe. Au même monent, le centre de l'armée, commandé par le marchal Bernadoite, s'avange; trois de ses régiments soutinrent une très-belle charge de cavalerie. La gauche, commandée par le marchal Lames, donna trois fois. Toutes les charges furent victerieuses. La división du reierar d'abrell s'est distinguée. Les division de cuirassiers se sont emparées des batteries de l'ennemi. A une heure après midi la vietoire était décidée, elle n'avait pas été un moment douteuse. Pas un homme de la réserve n'avait été nécessaire et n'avait donné nulle part. La canonnade ne se soutenait plus qu'à notre droite



Le corps de l'ememi, qui avait été cerné et chassé de toutes ses haufeurs, se trouvait dans un bas-fond et acculé à un lac. L'empercur s'y porta avec vingt pièces de canon. Ce corps fut chassé de position en position, et l'on vit un spectacle borrible tel qu'on l'avait vu à Aboukir, vingt mille hommes se jetant dans l'eau et se noyant dans les lacs.

» Deux colonnes, clancine de quatre mille Russes, mettent bas les armes et er endent prisonnieres; tout le pare de l'ennemi fut pris. Les résultats de cette journée soit «quantie drisquars russes, parniles quels sont les étendards de la garde impériale; un nombre considérable de prisonniers; l'édu-major ne les connaît pas encore bous; on avait déjit à note de vingt mille; douze on quiaze génerant; an moista déjit à note de vingt mille; douze on quiaze génerant; an moist.

quinze mille Russes tués, restés sur le champ de bataille. Quoiqu'on n'ait pas encore les rapports, on peut, au premier coup d'œil, évaluer notre perte à huit cents hommes tués et quinze ou seize cents blessés. Cela n'étonnera pas les militaires, qui savent que ce n'est que dans la déroute qu'on perd des hommes, et nul autre corps que le betaillon du 4º n'a été romou. Parmi les blessés sont le général Saint-Hilaire, qui , frappé au commencement de l'action , est resté toute la journée sur le champ de butaille; il s'est couvert de gloire; les généraux de division Kellermann et Walther, les généraux de brigade Valhaber, Thiébaut, Sébastiani, Compan et Rapp, aide de camp de l'empereur. C'est ce dernier qui, en chargeant à la tête des grenadiers de la garde, a pris le prince Repnin, commandant les chevaliers de la garde impériale de Russie, Quant aux hommes qui se sont distingués, c'est toute l'armée qui s'est converte de gloire. Elle a constamment chargé aux cris de Vive l'empereur! et l'idée de célébrer si glorieusement l'anniversaire du couronnement animait encore les soldats.

» L'armée française, quoique nombreuse et belle, était moins nonmense que l'armée ennemie, qui était forte de cent ein quille hommes, dont quatre-vingt mille Russes et vingt-éinq mille Autrichiens. La moité de cette armée est détruite, le reste a cét mis en déroute compléte, et la plus grande partie q iété ses armes.



» Cette journée coûtera des larmes de sang à Saint-Pétersbourg. Puisse-t-elle y faire rejeter avec indignation l'or de l'Angleterre! et puisse ce jenne prince, que tant de vertus appelaient à être le père de ses sujeis, aurender à l'inflaciere de ces treute fretuquets que l'augiterre solés neve air, et dont les impreliences observates ses intértions, lui fost percher famour de ses soldats, el le jettent dans les opértions les plus entre de de la compartie de la compar

- Dans une relation plus détaillée de cette bataille, l'état-major fera consaître ce que chaque corps, chaque officier, chaque général, out fait pour illustrer le nom français, et donner un témoignage de leur amour à l'empereur.
- » Le 12, à la pointe du jour, le prince Jean de Lichtenstein, commandant l'armée autrichienne, est venu trouver l'empereur à son quartier-



général, établi dans une grange; il en a eu une longue audience. Cependant nous poursuivons nos succès. L'ennemi s'est retiré sur le chemin d'Ansterlitz à Godding. Dans cette retraite , il prête le flanc ; l'armée française est déjà sur ses derrières, et le suit l'épée dans les reins.

» Jamais champ de bataille ne fut plus horrible : du milieu de lacs immenses, on eutend encore les eris de milliers d'hommes qu'on ne peut secourir. Il faudra trois jours pour que tous les blessés ennemis soient évacués sur Brunn. Le cœur saigne. Puisse tant de sang versé, puissent tant de mallieurs retomber entin sur les perfides insulaires qui en sont la cause l puissent les làches de Londres porter la peine de tant de maux! »





# CHAPITRE XXI.

Résultats de la lutaille d'Austrehitz, Comtot navai de Trafsiçae, Pais de Presbourg, Les Boucloin de Naples détroinés. La Baviere éragée en royanne. Deapeaux d'Austreffix covorés à Paris, Retour de Nandéon en Fernée.



a royanté et l'aristocratie européennes, humiliés dans la personne des empereurs l'Allemagne et de Russie, furent conisternées d'apprendre que la nouvelle condition avait retrouvé à Austerlitz la même enation qu'à Zurich et à Marengo. Il semblait que la Providence, ménageant un

rapprochement dans les époques, edi faie d'éle-même à l'amiversaire du couronement le premier triomphe décisif de l'empereur Napo-ison, comme pour témoigner au monde que les soldats de l'empire ne faissient que continuer dignement l'euver-des phalanges républicientes; que les pouspes monarchiques n'avaient pas plus alléré le moral du peuple et de l'armice que le génie de leur chef, et que la révolution.

#### HISTOIRE

toujours héroique et toujours invincible, n'avait pas cessé de régner en France.

Ce grand revers, qui n'attejant directement que la Russie el l'Autriche, mais doul le coulre-coup e fit vlocimment sentirà Berdin et la Londres, ue corrigas pas les modeurs de la guerre. Ce n'était pas pour une cession de territoire, pour des intérêts matériels, pour des gricés spéciaux el accidentels, qu'ils avuient relancé dans l'arène des combais les monarchies les plus puissantes de l'Europe. Il s'agissif pour eux d'une question de principes, cause de guerre aetive et permanente, quoique moins précise et moins soillante qu'une question territoriste on financière; ce qui faisait que Napoléon pourait sembler s') mipreduré, et dire aux officiers autrichiens, ses prisonniers : e le ne sais pas pourquoi je me bales; je ne sais pas que qu'or vet de moi .\*

Le cabinet de Saint-James persista done dans ses plans bostiles contre la France, malgré la défaite complète de ses alliés. L'issue du combat de Trafalgar était venue d'ailleurs hi offiré d'avance une immense compensation: les flottes frunçaise et espagnote combinées avaient été noires, sur les côtes méridionales de l'Espagne, per Nelson, qui prandties, sur les côtes méridionales de l'Espagne, per Nelson, qui prand-



sa vie ce triomphe décisif de la marine anglaise. Ce fut au milien de ses rapides et éclatants succès contre les Austro-Russes que Napoléon apprit e désastre. Il a dit depuis à ce sujet : » Dans la plupart des hatailles que nous arons perdues corbe le Anglais, no nous détons inférieux o un noss éfons réunis avec des vaisseaux espagnols, qui, étant mal oraganisés, affidilisacient notre ligne un lieu de la endevere; no then endie se généraux, commandants en chef, qui voulaient la bataille et marchaient à l'enome, histatient alors, se metatient en retraite sous diffirents présurte, et comprometatient ainsi les plus braves. » 2 hai passés dont mon temps, 4-1d it allieux 3, deverber l'homem de la marine saus avoir pur résuir à le trouver. Il y a dans ce métier une spécialité, une technicité qui arrivatit toute une conceptions.... 32 juvais recontrie quelqui un qui est abondé dans mon seus et devancé mes idées, quels résultats à reusaison-nous pas obleuses l'Anis, sous mon régre, il n a jamais pu s'élever dans la marine un homme qui s'élevaté de la routine et uni sist eréver.

La destruction de la flotte française attrista profondément l'empereur. Il vit deis lors l'empire des mers assuré pour longtemps aux Anglais; anssi songea-l-il plus que jamais à les atteindre sur le continent, soit dans les affiés qu'ils sondoyaient, soit dans le commerce celonial dont ils exerciente le monocole.

Le torsyme, abottu par le premier balletin de la grande armée, s'étid donc erévé, dans Londres, insaéedet el superle; et son chéf ilustre. Pill, dont la fin apprechait, semblait devoir mouir, comme Neison, au sein du triomple. Depais prés d'un mois l'Angleters e s'enivrait des succès insepéris de son escultre; elle s'enhardissait, au bruit du cunon de succès insepéris de son escultre; elle s'enhardissait, au bruit du cunon de l'armée, de cavit flexible en une guerre qui, touten présporant le unit de Nopoléon, devait flexible pendant dix ans l'échestion révolutionnaire de l'Errape. Mais issuison de volaire de Sanit-James au milien des réfenissances publiques, et hôtons-nous de revouir à Austerlitz, qui troublu si viule se Réste als urevane et les demires jois de Pill.

Le tendemain de cette grande Intaille, à la pointe du jour, le prince que de Libérinsien, comumadunt l'armée antrécièrence de Moravie, seprésents au quartier-général de l'empereur Napoléon, établi dans une gange. Il vesait solidiert une entréveup our son mattey, qui avait besoin de se recommander à la modération et à la génératié du vainqueur pour suuvre sa couronne et se-état de l'application du drait de conquête. Napoléon lai accorda su demande, et l'entréveue desirée par le monraque vaince etti le, a lembie qui, na histone du brievs téleréux. « Je vous reçois dans le seul palais que j'habite depuis deux mois, » dit Napoléon à l'empereur François ; et celui-ci de répondre aussitôt avec



un sourire force: « Vons trez al bon parti de votre habitation qu'elle dott ous plaire, « En quolques heures, un ernistice fut crevenu, « I les principales conditions de la paix arrèlées. L'empereur d'Allemagne, cédant aux circonstances, s'appliquait à flatter l'irritation du sainquer contre les Anglais, « de sont des marchands, répétaitel à avea flectation; ils metleut en feu le continent pour s'assurer le commerce du monde, « Il potrat suns ain non de l'empereur de Ensise, qui, dissisti-il.

abandomati l'alliance anglaise et vondint fidre la paix séparèment. « Il n'y a point de doute, joutu-à-li câme sa querelle seve l'Angletere, la Prance a raison, « La France a raison ! N'étail-ce pas une chose mervelleusse de voir les princes qui avaient soulevé des masses innombra-blès de soldats contre la France, s'éclairer ainsi tout à coup sur le bon droit de leurs memme sit seur les tots de leurs alliés? N'étail-ce pas une chose déplorable que cette illumination sublet ne fût venue qu'après s'unit compass et pur le la contre la France, s'eclairer ainsi tout de venue qu'après s'unit combate et une battillé qu'e le seus humina avait codie en absollace? Il venue qu'après s'unit combate et une battillé qu'e le seus humina avait codie en absollace?

Napoléon n'abusso point de la supériorité que lui donnaient les événements de la veille. Il promit de suspendre la marche des ses colonnes et de laisser passer l'armée rasse, si Alexandre voulait s'engager à retourner dans ses états et à éveuer la Pologne autrichieune et prussienne. L'empereur François donnai cette assurance un nom d'Alexandre, et se retira enssile, accompagné des princes de Liebtémistein et de Schwartzandere, Napoléon l'accompagna jough has votture, et versit coucher à Austeritix. Il dit en quittant le monarque autrichien : « Cet homme une fait faire une faute, cer a l'aurais pa sivire ma véctore, et prendre toule l'armée russe et autrichienne; mais enfin quelques larmes de moins seront versées. »

Napoleon avait parté à ses soldats, la veille du combat, pour enflammer heur courage et leur prissage it veitoire, ji l'oudible poid de s'abresser encore à eax, après la batallle, pour les ficilet et d'avoir si noblement contribué à veiriter as prédiction. Soldads, leur dicti, je siste codent de vous I Vous avez, à la journée d'Austerlitz, justifié tent ce que j'atteodais de votre intrépédité. Vous avez, à la journée d'Austerlitz, justifié tent ce que j'atteodais de votre intrépédité. Vous avez, à la journée d'Austerlitz, justifié tent ce que le situation de votre intrépédité. Vous avez, à la journée d'Austerlitz.

Lorsque tont ce qui est nécessaire pour assurer le bouleur et la prospérité de notre patrie sera accompli, je vous rantienersi en France. La, vous serez l'objet de mes plus tendres solicitudes. Non peuple vous reverra avez joic; et il vous suffira de dire : » J'étais à la bataille d'Austerlitz, » pour que for réponde : « Voils un brave. »

Gependant un aide de camp de Napotéon, le ginéral Savary, avait accomagné l'empereur d'Allemagne pour savoir à léaundre acceptial let engagements pris en son nom. Le cars s'empressa de ratifier l'assurance donnée par son auguste allié; puis il dit à l'envoyé français : « Vous étéze inférieurs à moi, et expendant vous étez supérieurs sur tous les points d'attaque. — Sire, répondit Savary, c'est l'art de la guerre et le fruit de quinze nos de glorie; c'est la quarantième basilais

### HISTOTRE

que donne l'empereur. — Cela est vrai, reprit Alexandre; e'est un grand homme de guerre. Pour moi, c'est la première fois que je



vois le feu. Je n'ai jamais eu la prétention de me mesurer avec lui. Je m'en vais dans ma capitale. J'étais venu au secours de l'empereur d'Allemagne; il m'a fait dire qu'il était content : je le suis aussi. »

L'armistice convenu le 5 décembre eutre Napoléon et l'empereur d'Allemagne reçut, le 6, la forme officielle, par la signature du maréchal Berthier et du prince de Lichteinstein.

Cette suspension des hostilités fut suivie de deux décrets, dont l'un execuchii des pensions sur veuves et aux enfants des militaires de lout grade tais à Austerlitz, tandis que l'autre ordonnait que les canons rases et autrichieum pois sur ce champ de batilis exercised fundant, et serviraisent à l'érection, sur le piece Vendôme, d'une colonne triomphale apparent perfette la gloire de l'armér française. Dans un traisième une décret, l'empereur, adoptant tous les enfants des généraux, officiers et desired, l'armér d'Austerlitz, ordonnait : t' qu'ils fussent entretenus et élevés sur frais de l'état ; 2º qu'ils passent joindre à leurnome de la pierme et de famile cet de Supoicon.

D'Austerlitz , le quartier-général revint à Brûnn. C'est là que Napo-

kéon, s'étant fait présenter le prince Repain, colonel des chevaliersgardes, lui dit « qu'il ne voulait pas priver l'empereur de Russie d'anssi braves gens, et qu'il pouvait réunir tous les prisonuiers de la garde impériale russe et rebourner avec eux dans leur patrie. »

Le 15 décembre, Napoléon était de retour à Schombrunn. Il y reçut la députation des naires de Paris. Le maire du septition en roudissement ports la parole. L'empereur leur annonça la conclusion prochaine de la paix, el les charges de porter à Paris les drapeaux pris à Austerilit et destinés à l'église de Notre-Dame. Il écrivit en même temps au cardinal-archevêque pour lui coniter la garde de ce glorieux dépôt, et pour lui coniter la garde de ce glorieux dépôt, et pour lui exprimer l'intention que , tous les ans, un office solemal fût chanté dans la mêtropole en mémoire des braves morts pour la patrie dans cette grande iournée.

Pendant sou s'jour à Schronhrum, l'empereur, passant une revue, arriva au premier betaillon du 7 régiment de liène, qu'avait éléctation à Austrellit, et y avait perdu son aigle. « Soklats, s'écrin Napoléon, qu'avez-vous fait de l'aigle que je vous avais donnée? Vous aveiz jurie qu'elle vous servirait de point de ralliement et que vous la défendriez au péril de votre vice comment avez-vous tenu votre serment? » Le major répondit que, le porte-drapeau ayant été tué dans une charge, personne ne s'en était aperque un milieu de la funnée; mais que le cerys n'en avait pas moins fait son devoir, puisqu'il avait calbuit d'eux bataillons russes et pris deux drapeaux, dont il fainsit hommage à l'empereur. Après voire liéstit un instant, Napoléon interpetla les officiers et les soldats de jurer qu'il ne s'étaire pas aperçus de la pert de leur aigle, e, que tous firent aussible; et l'empereur, presonnt alors un tou moins sévère, leur dit en sourient ; et l'empereur, presonnt alors un tou moins sévère, leur dit en sourient ; et l'empereur, prenant alors un tou moins sévère, leur dit en sourient ; et l'empereur, prenant alors un tou moins sévère, leur dit en sourient ; et l'empereur, prenant alors un tou moins sévère, leur dit en sourient ; et l'empereur, prenant alors un tou moins sévère, leur dit en sourient ; et l'empereur, prenant alors un tou moins sévère, leur dit en sourient ; et l'empereur, prenant alors un tou moins sévère, leur dit en sourient ; et l'empereur, prenant alors un tou moins sévère, leur dit en sourient se de l'empereur prenant alors un tou moins sévère, leur dit en sourient de l'empereur prenant alors un tou moins sévère, leur dit en sourient de l'empereur prenant alors un tou moins sévère, leur dit en sourient de l'empereur prenant alors un tou moins sévère, leur dit en sourient de l'empereur prenant alors un tou moins sévère, leur dit en sourient de l'empereur prenant alors un tou moins sévère, leur de l'empereur prenant alors un tour d'empereur prenant alors un tour de l'empereur prenant alors un to

Les négociations pour la pais avaient déé sanives avec la plus grande activité; elles amenirent le traité de Presbourg, qui fut signé le 26 décembre, et par lequel les états venitions furent réusis au royaume d'Utile, et les déceturs de Bavière et de Wurtemberg élevés à la dignité royale. Napoléon annous lui-même cette heureuse nouvelle à son armée par une proclamation du 27, et dans laquelle il leur disait qu'après avoir va leur empereur partager avec eux leurs périls et leurs fatigues, ils viendraient le voir entouré de la grandeur et de la splendeur qui appartenient au souverini du premier peuple de l'univers. « Je donnerai une grande étée, aux premiers jours de mai, d'Arsi, ajouthiel 17, vous perez tous,

et après nous irons où nous appelleront le bonheur de notre patrie et les intérêts de notre gloire. Soldats, l'idée que je vous verrai tous, avant six mois, rangés autour de mon palais, sourit à mon cœur, et j'éprouve



d'avance les plus lendres émotious. Nous célèbrerons la mémoire de ceux qui, dans ces deux campagnes, sont morts su champ d'honneur; et le monde nous verra tout prèts à initier leur exemple, et à faire encore plus que nous n'avons fait, s'il le faut, contre ceux qui voudraient attaquer notre honneur, on qui se laissernient séduire par l'or corrupteur des éternels engemis du continent.

C'est e langage magdque, (out-puissent sur l'esprit du soldat; ce sont less interpellations individuelles dans les revues et los oné emanuraders militaire que Napoléon savail preendre si à propos, qui l'ont fait occuser d'avoir conquis et maintenu se grande popularité dans les camps par une sorte de charlatanisme. Mais les écrivains qui ont hasardé ce reproche nont pas compies que, si me paratile qualification pour l'appliquer à l'habileté déphyte par un grand homme pour rendre une nation ou une armée capable d'enfanter de grandes choses, ai fan résulterait pas que le grand homme se fût rabaissé au niveau de ce que l'on appelle unique de grand homme se fût rabaissé au niveau de ce que l'on appelle vuigairement un claratatan , mais sièm que le chardanisme marité d'est pas de la grande pas de la charlata de la charlata de la sièm que le chardanisme marité d'est

elevé à la bauteur du patriotisme et the l'intelligence politique, et perfois nime à la subilinité du giné, ¿que l'on ource ne effet l'intiènce, et l'on verra que noi des bienfaiteurs de l'humanité, nui des grands civiisaleurs, par la législation, par la reigion on par la compute, ne s'est fait faute des moyens d'entraineurent qui employal Ranyoleu pour maitriser les hommes et les mener à de lauteu destinées. Si l'usage qu'ils out fait de leur suspériorité pour le bonheur ou la gioire de nations peut s'appeler charistanisme, comme l'ascendant de la maréchale d'Ancre sur Marie de Melies s'appels sorrelierie, il ne faut pas, dans notre siècle, d'esser le bocher pour de tels charistans, mais dire ploité : Homener à leur charistanisme.

Les adienx de Napoléon à la capitale de l'Autriche ne méritent pas moins que sa dernière proclamation à son armée d'être recneillis par l'histoire.

« Illabitants de Vienne, leur dit-li, je me suis peu montré parmi vous, non par delain on peu nu vain orgacil; mais je n'a jus svolud distruire en vous aneun des sentiments que vous deviez au prince avec qui j'étais dans l'intention de faire une prompte paix. En vous quittant, recevez, comme un présent qui vous prouve mon estime, votre arsenal intact, que les lois de la guerre qu'el met ment map propriéé; gereze-vaneen toujours pour le mainten de l'ordre. Tous les mans que vous avez soufferts, attribuez-les un multeurs inséparables de la guerre; qt. tous les ménagements que mon armée a apportés dans vous contrées, vous les devez à l'estime que vous avez mérités.

Cette proclamation dut à peine signée, et la paix annoncée au peuple de Vienne et à l'armée française, que, peu une nouvelle prordamation, à la date du même jour, 27 décembre, Napoléon déconçait au monte la pertitile de la courd e Naples, qui, au mépris d'un tratié concule deux mois auprenvant, venait d'ouvrir ese ports aux Anglais. Jamais en parcole n'avait été plus noble , plus énergique, plus menaçante. Des Bourbons donnaient la main aux Anglais et trabissaient la France? Cen étai assez pour que les passions, les antiquaties, les repugnances de la nation fassent aussisté soulevées, et pour qu'eles electrobasent à se finir jour dans le langage de son chef. Jei, la dietutre impériale devait parler comme l'ett fait la dietature couverfonnelle. Il fallait dére inevarable pour le parjure royal, ef finir descendre du triue les Bourbons de Naples, humitise et étrie, à la fine de sandish Napole, humitise et étrie, à la fine de sandish Napole, humitise et étrie, à la fine de sandish Napole ou rempit danish.

rablement cette tàche. Jamais il ne représenta mieux la révolution et la France. Voici d'abord la proclamation à la grande armée :

- Du camp impérial de Schœnbrunn, 26 décembre 4805.
   Soldats.
- » Depuis dix aus, j'ai tout fait pour sauver le roi de Naples ; il a tout fait pour se perdre.
- » Après les batailles de Dégo, de Mondovi, de Lodi, il ne pouvait m'opposer qu'une faible résistance. Je me fiai aux paroles de ce prince, et fus généreux envers lui.
- » Lorsque la seconde coalition fut dissoute à Marengo, le roi de Naples, qui, le premier, avait commencé cette injuste guerre, abandonné à Lunéville par ses alliés, resta seul et sans défense. Il m'implora; je lui pardonnai une seconde fois.
- « II y a peu de mois, yous étiez aux portes de Nuples. l'avus d'assez légitimes ruisous et és aspecter la trahison qui se méditait, et de vonger les outrages qui m'avaient été faits. Le fus encore géorieras. Le reconnus la neutralité de Naples; je vous ordonnai d'évacuer ce royaune; et, pour la troisième fois, la maison de Naples fut raffermie et suivéy.
- » Pardonnerons-nous une quatrieme fois? Nous fierons-nous une quatrieme fois à une cour saus foi, saus honneur et sans raison? Non, non? La dynastie de Naples a cessé de régner; son existence est incompatible uvec le repos de l'Europe et l'honneur de ma couronne.



» Soldats, marchez; précipitez dans les flots, si tant est qu'ils vous

attendent, ces debides battillions des lyrans des mers. Montre au moniet de quelle maniero noss parissons les apariress. Ne trate pas à m'apprender que l'Italie est tout entière somitie à mes bais, ou à celles de mes allèris que le pais bean pays de la terre est affranchi du joug des bonomnes les plus peridaes; que las sinitée des traités est vengée, et que les mêmes deme braves soblats, especiales plus peridaes que les mêmes deme braves soblats, especiale pais periodes dans les ports de Seite à leur retour d'Egypte, après voire échappé aux périts des nanfrages, des désertes, et de cent combants, sont entit na posiées, »

L'armée d'Italie, que les triomphes de Masséina avaient conduite sur les frontières de l'Autriehe, et qui était ainsi devenue le Institérine corps de l'armée d'Allemagne, rempit dignement le vœu de Napolèon, en al lant s'emparer, au pas de course, du royaume de Naples. Cette rapide conquête fut annoncée en ces termes par le trente - septiénie holletin de la grande armée:

« Le général Saint-Cyr marche à grandes journées sur Naples pour pouir la trabison de la reine, et précipier du trône cette feume criminelle, qui, avec tant d'impadeur, a violé tout ce qui est sacré parmi les hommes. On a voulu intercéder pour elle asprès de l'empereur, il a répondu :

Les hostilités dussent-elles recommencer, et la nation souleuir un-genere de treute nas, une si atroce perfédie ne paut l'ére pardonnée. La reine de Naples a cessé de régner; ce dernier crime a rempi sa destince. Qu'elle aille à Londres augmenter le nombre des intrigants, et former un comité d'eurer sympathique avec Drake, Spencer-Smith, Taylor, Wickom; elle pourra y appeler, si elle le juge couvenable, le baron d'Armféd, MM, de Fersen, d'Antraigues, et le mein-Morus. »

Avant de quitter Vienne, Nipoléon désira ésplitquer frunchement avec memory du roide Prusse, M. Allaquivita, qui n'isti venn sur le thédite de la guerre que pour ce égier les mouvements et les clames, et pour étre plus prompt à fécier l'ellamer de son maite a vec les cours d'Autriche et de Russie, au premier échec des armes l'ampaises. Sans doute la batalité d'Austrichia et de l'austic au tit en mistre preussien, occupé à négocier un nouveau traité avec M. de Talleyrand, es nogaciel plus déjà à ses instructions primitives, horsque s'étant présenté à l'empereur , rebri-ci lui dit du ton le plus sévère et avec une grande hautur:

M. d'Haupstit ne pouvait luir la légituaité des respeches qu'il recavait; et pour faire coulilres aposition qu'intoque, il se montre disposéà traiter avec la France-sur les bases proposées par M. de Talleyrand. Il aigna donce un traité solemed, per le quelle Haunver et dérhangée contre les margravists de Baircuit et d'Amport, fundis que M. de Hardeubery. Le traitait Bérdin, por ordre et sons les yens même du roi de Prusse, avec le cubier de Londres. Nous verrons bientité les effets de cette double dintonatie.

En retournant à Paris , Napoléon passa par Munich , où il séjourna quelque temps pour assister au mariage du prince Eugène avec la fille du roi de Bavière, Il écrivit de cette capitale, le 6 jauvier 1806, au sénat conservateur, afin de l'instruire que le traité de Presbourg lui serait bientôt soumis et qu'il aurait à le faire publier comme loi de l'empire. « Je voulais, dans une séance solennelle, dit-il, vous en faire connaître moi-même les conditions : mais avant depuis longtemps arrêté, avec le roi de Bavière , le mariage de mon fils , le prince Eugène , avec la princesse Augusta, sa fille, et me trouvant à Munich au moment où le mariage affait être célébré, je n'ai pu résister au plaisir d'unir moi-même les jeunes époux, qui sont tous deux le modèle de leur sexe..... Mon arrivée au milieu de mon peuple sera donc retardée de quelques jours; ces jours paraîtront longs à mon cœur; mais après avoir été sans cesse livré aux devoirs d'un soldat , j'éprouve un tendre délassement à m'occuper des détails et des devoirs d'un père de famille. Mais, ne voulant pas retarder davantage la publication du traité de paix , i'ai ordonné qu'il yous fût communiqué sans délai. »

A cette communication en succéda bicutôt une autre. L'empereur apprit au sénat qu'il venait d'adopter Eugène pour son fils, et qu'il l'appelait à régner, après lui, sur les Italiens, à défaut de descendants naturels et légitimes.

Le mariage de ce jeune prince eut lieu le 45 janvier 4805, à Munich. Napoléon et Joséphine assistèrent à la cérémonie, et rehaussèrent par leur présence l'éclat des fêtes que la cour de Bavière donna pour célé-



here cette union. Eugène avait paru d'abord contrarié des premières ouvertures que l'empereur lui avait fait faire à ce sujet; il répugnait à faire un mariage politique; mais dés qu'il eut vu, et qu'il put apprécier la jeune princesse qui lui était destinée, il entre avec empressement dans les vues de Nanoléon.

Pendant que l'empereur prolongeait son séjour en Bavière, les grands corps de l'état et le peuple parisien se préparaient à recevoir dignement le vainqueur d'Austerlitz.

Le tribunat avait pris l'initiative. Dans la séance du 30 décembre 1805, il avait adopté une proposition tendant à « donner au héros qui, à forve de prodiges, rendait l'éloge impossible, un lémoignage d'almiration, d'amour et de reconnaissance qui restât immortel comme sa gioire. »

Le 4" janvier 1806, les cinquante-quatre drapeaux donnés au sénat par l'empereur furent portés au Luxembourg par le tribunat en corps, 338 HISTOIRE

suivi des autorités, de la musique militaire et d'une partie de la garni-



son de Paris. L'archi-chancelier et tous les ministres étaient présents à cette séance. Le sénit, présidé par le grand-decteur, signala la réception du glorieux présent qui allait décorer son palais en décrétant, au nom du peuple français:

1° Qu'un monument triomphal serait consaeré à Napoléon-le-Grand;

2º Que le sénat en corps irait an-devant de S. M. impériale et royale, et lui présenterait l'hommage de l'admiration, de la reconnaissance et de l'amonr du peuple français;

3° Que la lettre de l'empereur au sénat, datée d'Elchingen, le 26 ven-

démiaire an xıv, serait gravée sur des tables de marbre qui seraient placées dans la salle des séances du sénat ;

4º Qu'à la suite de cette lettre, on graverait pareillement ce qui suit : « Les quarante drapeaux, et quatorze autres, ajoutés aux premiers par sa majesté, out été apportés au sénat par le tribunat en corps, et déposés dans cette saile. le mercredi. 4º fauvier 1806. »

La cathédrale de Paris avait eu aussi sa part dans la distribution des trophées de cette immortelle campagne. Nous avons vu que des drapeoux, qui lui élaient destinée, avaient été remis à la municipalité parisienne au camp impérial de Schornbrunn. Le clergé métropolitain vint le 49 janvier les recevoir, en grande pompe, à la porte de son église, aux voiles de baquelles fis rent appendus.

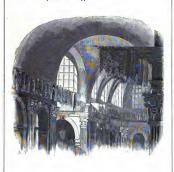



# CHAPITRE XXII.

Naprions recomme respective par la Porte Ottomana. Le Finsthion results as cultie catholog. Bestamenton de Sindo Pento. Overeferer de course plesplandl. Terraran publication tode de procediere cultir. L'internité impériale. Entapes de Finnee, titus procediere cultir. L'internité impériale. Entapes de Finnee, titus procedieres de Finnee, grandeduc de Perg. Lons Homografe, roi de Bollande, Founistion de la confederation du hitas. Cassal cambelore retuini

du Rhin. Grand simboaren reunt à Paris. Traité avec la Porte. Négociation pour la paix universelle. Mort de Fox.

ces corps (François de Neuf

aroitox et Joséphine rentrèrent à Paris le 26. Leur présence dans la capitale produisit un mouvement d'enthousiasme universel, dont le sénat et le tribunat se firent les organes, à l'audience solennelle qui leur fut donnée, le 28, aux Tuileries.

« Sire, dit le président du premier de ces corps (François de Neuf-Château), quoique votre modestie parle si simplement des prodiges sans nombre par lesquels ce génic, qui avait déjà surpassé tous les autres héros, vient de se surpasser lui-même, souffrez que nous exécutions le décret du sénat en domants solemelhement au sauveur de la France le nom de Grand, ce nous si juste, ce titre que la voix du peuple, qui est ici la voix de Dieu, nous preserit de vous décerner. »

L'empereur répondit qu'il remerciait le séant des sentiments que son président venait de lui exprimer, et qu'il mettrait son unique gloire à fixer les déstinées de la France de manière que, dans les âges les plus recutés, elle fait toujours reconnue par la seule dénomination de grand peuple.

Ces félicitations solennelles furent suivies de réjouissances publiques.

Naposion avait à cour de faire reconnaître par tous les gouverneunts de l'Europe è litré d'empreur que la nation française lei avait décerné. La dignité du grand pouple dont il tranti ess droits his semblit enaggée dans celt reconnaissance; et as faireit personnéle, son amour-propre, son organt, ne le dispositient pas moins à y attacher beuvecup de prix. Alexandre l'avait fort mécontacié en insi adressant une lettre sous le simple titre de celet du gouvernement français, a de l'except du roit d'Angeleters, qui avait même affecté de corresponder que par l'entremise d'un servétaire d'état. Ce fut done une espèce de déclommagnement pur Napoléon, quomit îl apprit que le satul ne de Constantiospée, Stim III, vensit de le reconnaître officiellement empereur des Français.

Ce désir d'être admis, pur les rois, à l'honneur de la confraternités sera funcies à Appoinnable que dans son administration intérieure. Ainsi, à Amerité, il as monte régieréure, jusqué l'imprueleure, querse des canonis puissants et irréconciliables qu'll pouvait anciantir, et il se le reproche aussiété comme une funte. Ainsi, a rarctour de cette minornable campagne, il restlue le Paulitéon no cuelle entholique, et orbane la restauretion de la sépatiture royale de Saint-Deuis, saus craintre de blesser les suceptibilités philosophisme et d'émocratiques de propie qu'in fait set la sorve et au grandeur. Un même déverd, rendu le 20 février 1806, suffit à ces deux meurses. Il est provoqué par le ministre de l'inférieur, M. de Champagny, dont le rapport peut faire apprécier les tendances gouvernementales de l'Époque.

« Sire, dit ce ministre , l'église de Sainte-Geneviève , le plus beau de

tous les temples de la capitale; ce temple, qui, place au soumet du mont cousseré à un culte tutelaire, couronnant si noblement l'eusemble des chéfe-d'œuvre qui décorreit cette capitale, et announci de loin à l'étranger le règea auguste de la religion sur cette population immense, entevé au veu de la nicée au moment miene où elle en altait jouir, consaeré cussité à une autre destituation, laissé enfia décert, sans emploi et sans but, semble s'étomere l'in-timée d'ut et laudanon. La froide curiosité, eu visitant sou enceute, s'étome de rencontrer déjà dans un monument à piene achevé la soitibué des ruines; le génie des arts, qui épuise sur la toute la richesse de ses couceptions, s'afflige de le truvuer sans caractère, je direit presupe sans âme et sans vie; la religion, vyount ses espéranses trompées, détourne ses regards d'un monument dont la majesté ne peut dére digenement remplique que par le calte du Tris-Haut, et qui s'élevait comme le juste hommage rendu à Dieu par le génie des hommes.

s Saint-Deuis vieuorpaudilli d'un autre monument qui date, au contraire, de l'origine métue de la notion, que Dispolet dédia un protecteur de la France, que releva l'abbé Suger, qui renferme en quelque teut en la France, que releva l'abbé Suger, qui renferme en quelque trois races qui régaérent sur la France; spectacle qui commande des méditations protondes pour les princes et pour les peuples, et rappelé à la fois toute la grandeur des choses humaines et leur fragié durée; mausside consacrés par la religion et par les siècles, vaste erecuis plient d'une poussière de rois, placé à l'évent et hors du tumutle de la capitale, comme nar un mouveaux de terreur et de ressect...

» Sire, votre peusée seule a ranimé et presque recréé ces deux monumeuts. Elle leur rendra toute leur dignité première. »

Le retaur aux idées religieuses et monarchiques ne pouvait être mieus appriné. Si Pennger, et l'érnager, et même en France auprès du clergie de tout le parti de l'unécin régine; et se idention éciate préfit de marche rise par son ministre quoique taut d'efforts, pour meutre à oun origine et masquer so vériable noture; dous ett de predix, pour meutre à oun origine et masquer so vériable noture; dous ett être penul, après toud, évent à vieille France et l'antique socredoce, qui, appréciant mieux Napoléon Boarne qu'il ne s'appréciant four si un'abune, s'obstinateur la reviue pain que l'élève et le protecteur du philosophisme, l'erfant et le soudien de la démocratie, l'emune il plus redouthiel et nos point le resunateur s'in-

circ du passé, objet de leur voirention et de leurs regrets. Pour justifier l'empereur, on a invogué son système de fosion et de réconditaine, panérale. S'il ne a agissait que des actes qui rétablirent en France le libre exercice des culles, interrompa par la preservation conventionnéle ou directoriale, l'excesse servit admissible. Quand le perapier consulfission trouvrir les temples estitoliques, dans un pays dont l'immense majorité professe et pratique le cultulicisme, par la biblinde du moins, sinon aver toute la fervieur de la foi, Bonaparte agissait alors en homme d'état. Il cédait à la fois à l'empire des circonaines es d'à l'exigue des principes. Le vura quible, la religion et la saine philosophie étaient également satisfaits: care ca l'estil que de la foir-mence et la l'interfe, qui n'excluent même pas la protection, lorsqu'elle n'est pas hosfile à d'antres intéciés et à d'autres reverances.

Mais quand l'empereur, non content d'avoir rendu au elergé ses églises désertes, et d'avoir mis le prêtre entholique sons la double protection de la loi et du trésor public, chasse la philosophie de ses temples. pour y introniser le eatholicisme : quand il laisse parler avec dédain des fondations patriotiques pour leur substituer avec éclat des restaurations eléricales; quand il fait jeter des paroles de mépris sur la tombe majestueuse que la palrie reconnaissante avait consucrée à la sépulture de ses grands hommes, et qu'il prête ensuite complaisamment l'oreille à des phrases pompeuses sur « la poussière des rois, » sur la dédience de leurs tombeaux, à Saint-Denis, par Dagobert; et tout cela pour faire tomber en désuétude l'apothéose philosophique, pour relégner la mémoire et le nom des grands hommes dans les eaveaux du Panthéon, pour faire fouler par des chanoines' la poussière de Voltaire et de Rousseau, et pour assurer à la poussière impériale que des ebunoines la garderont aussi à Saint-Denis, mélée à la cendre des rois, oh! alors il n'y a plus seulement acte de tolérance, de liberté ou de protection, pour le culte estholique, dans cette conduite de l'empereur; il y a là attaque directe contre les principes qui firent consacrer le Panthéon à la sépulture des grands hommes; il y a condamnation du présent, et réhabilitation du passé; il y a contre-révolution enfin , et rien qui ressemble à un acte de nécessité ou de prudence politique : l'avenir le prouvera.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Le décret impérial du 20 février 1806 charge le chapitre métropolitain, augmenté de six members, de descretz l'épite de Sautt-Genrière. Il établit à l'égise de Saint-Brais un chapitre composé de da chanoties.

L'Ouverture de la nouvelle session du corps kigslatif ne suivit que de quelques jours le dévert du 20 évriere, et mal, parmi les députés de la France, ne songea à réclaurer contre l'alambou qui venait d'être fait d'un temple national au clergi romain. Toute profestiation à ce sujet cit é du reste mitale. Ce n'était pais la forlame, ni par la presse, que la France devait exercer désormais son action révolutionnaire sur Etarrepe.

Napoléon prononça lui-même le discours d'ouverture; il s'y aceusa,



pour ainsi dire, de la trop grande générosité dont nous l'avons blâmé naguère, et sembla présager les événements qui l'ont convaincu d'imprudence. « La Russie, dit-il, ne doit le relour des débris de son armée qu'au bienfait de la capitulation que je lui ai necordée. Maître de renverser le trône impérial d'Autriche, je l'ai raffermi. La conduite du cabinet de Vienne fera-t-elle que la postérité me reprochera d'avoir manqué de prévorance?»

Les ministres reodirent compte de la situation de l'empire, dont la prospérité était tonjuours ervoissante. Des routes, des canaux, des pouls, des monaments de toutes sortes, constructions utiles et embellissements, commençaient ou s'activemient sur tous les points de cette vaste monachie, qui se cemposit alors de cent dix départements, non compris la Hollande, les étaits vénitiens et le royaume d'Italie.

Plusieurs communications nouvelles, di la ministre de l'Indréner, dévirées par les danisties de, ditté l'altention du gouverneunent. Celle de Valogne à la Hogne est achevée; celle de Caen à Houdleur se termine; celle d'Ajacció à Bustin est à motifé; celle d'Ajacnadrie à Savonne est tracée; celle de Prars à Mayence par Hambourg, d'Air-Alexpele à Montjoie, sont ordonnées. Une foundée émulation anime un grand nomher de communes nout la resbarration des themis visions not la resbarration des themis visions des

Des ponts se rétablissent, sur le Rhin, à Kehl et à Brissae; sur la Meuse, à Givet; sur le Cher, à Tours; sur la Loire, à Nevers et à Roanne; sur la Saûne, à Auxonne, etc., etc. Deux indomptables torrents, la Durance et l'Isère, serond asservis à passer sous des ponts.

» Six grands canaux sont en exécution: celui de Saint-Quentin, le canal Napoléon, joignant le Rhin au Rhôue, le canal de Bourgogne, ceux du Blavet et de l'He-et-Rance, le canal d'Arles et les canaux d'embranchement de la Belgique.

 Quelques autres sont commencés on tracés, tels que ceux de Saint-Valerr, de Beaucaire à Aigues-Mortes, de Sédan, de Niort à La Rochelle et de Nantes a Brest. Plusienrs enfin sont projetés, comme ceux de la Censée, de Charleroi, d'Ypres et de Briare.

» Si vous jetez les regards sur nos ports, vous verrez qu'on s'ocrupe sur les deux mers à les rendre plus accessibles, plus commodes et plus sûrs. »

M. de Champagny arrivait ensuite à parler des grandes constructions et des embellissements de Paris.

« Vos regards, dit-il, à votre retour dans la capitale, ont été frappés de la trouver plus embellie dans le cours d'une année de guerre qu'elle ne le fut jadis en un demi-siècle de paix. De nouveaux qunis se prolongent sur les rives de la Scine. Deux ponts avaient dié exécutés les années précédentes; le troisième, le plus important de tous par son éténdue, est sur le point de s'arlever. Dans son voisinage est tracé un nouveau quartier destiné à en compléter la décoration; les rues de ce quartier portent les soms des gerrières qui oft trové uem ench tomorable dans le cours de la campagne; le pont prend lui-même le nom d'Austerlière.

» En s'éloignant des bords de la Seine, un are de triomphe, placé à l'entré des boulevards, des iendra un nouveau monument de ces événements dont le souveair doit être plus durable que lout et que nous pourrons faire pour le perjétuer. Qu'un moins ess ouvrages attestent à la postérité que nous avons été aussi justes qu'elle le sera, et que notre reconnaissance a égalé notre admiration. »

A ce rapport, dont non se donnons qu'un fragment, et au discours d'auverture de l'experver, le corp étaglialti répondit pur une adresse qui ne faissit que reproduire toutes les démonstrations d'enthousissme et de dévouenceit invueuement étalées dans toutes les harangues précédentes des grandes crops de l'état. Le sannées, sons votre rène, dissist M. de Fontanes, sont plus fécondes en événements glorieux que les siècles sons d'autres «Annaties.

» Le monde se croit revenu à ces temps où, comme le disait le plus brillant et le plus profond des écrivains politiques, la marche du vainqueur était si rapide que l'univers semblait plutôt le prix de la course que celui de la victoire. »

Ce langue, pour sortir de la bouche d'un courtisan, n'en ciait pas moins la simple expression de l'histoire; car tel était le caractère prodigieux de la vie de Napoléon, que la flatterie, si éconde cen formujes hyperboliques, ne pouvait parter de son génie et de sa gloire sans rester dans les limites de la vérité, alors même qu'elle semblait s'abandonner le plus à l'exagération.

Dans cette session, le corps législatif adopta le Code de procédure eivile, que le ministre de l'Intérieur avait sainement apprécié en disant : « Ce ne sern pas un ouvrage parfoit; mais il sera meilleur que ce qui existe jusqu'à présent. »

L'établissement de l'université impériale date aussi de cette époque. Les motifs de cette fondation importante furent exposés par le célebre Foureroy, que sa science et son patriotisme auraient dù porter aux fonctions de grand-maître, et à qui Napoléon ent le tort de préférer un ablé de l'ancien régime, M. de Fontanes.

L'organisation de la banque de France reçut aussi la sanction législative, sur le rapport du conseiller d'état Regnanlt de Saint-Jean-d'Angely.

Dans le discours de clôture, prononcé par un autre conseiller d'état, M. Jaubert, à la séance du 42 mai 4806, on remarqua le passage survant :

- « Sa majesté a jeté un regard profond sur les diverses parties du système financier.
  » Elle a consulté la nature du sol, calculé les ressources et les movens
- que le mouvement du commerce extérieur doit procurer à l'agriculteur et au marchand.
- Sa majesté a entendu aussi cette réclamation universelle qui s'élevait contre la taxe d'entretien des routes.
  - Et sa majesté a dit :
  - . One la contribution foncière soit dégrevée :
  - » Oue les barrières disparaissent :
- » Que les impôts indirects les mieux appropriés à la situation de la France viennent assurer les fonds nécessaires pour l'administration, »

Cétai l'anonexe des druis-frains. La politique monarchique de l'empe attait e rédére dans on système financier. Apocitivo votaiti se concilier la grande prospriéé, s'apquyer aur l'artistectute territone, et, al la in promettait un dégrent deux nous mandeur proféditaire, petat-durred le masse du peuple, sur laquette devait rédombre, en définitée, pe los de l'implé inderes. Si, magiré tutes es déciations de la trois populaire, Nipapion trouve la nation fiétée son cutte et la le profésie de la voit presister dans son carque et un l'in ence pla monis niètée a son cutte et la profésie de la voit presister dans son carque et un l'in ence pla monis rei que les securits de la politique intérieure du monarque, quotique compensés par les profésies qui significant la l'extérieur la prospagale introductive du comprienne, faircut par attitéelle l'enthousieure national; et quant de les profésies qui situation, quant la Providence se matre acorde l'empire, pour certrainer le peuple à laisser faire la Providence, entre untres pro-mour entrainer le peuple à laisser faire la Providence, entre untres pro-mour entrainer le peuple, no la instruct en l'abolition de entriès-rismis!

Napoléon avait trop de logique dans sa tête pour n'en pas mettre dans ses actes, dans ses plans, dans sa réaction monarchique. Ce qu'il avait fait pour lui, comme chef de l'état, il le répéta pour ses proches et ses fieutenants. Des statuls impérioux furent présentés au sénat, à la séance du 51 mars 1806, reighant l'état des princes et princesses de la maison impériale; crigenta en duchés et fiéts béréditaires la Dalmatie, l'Isfrei, etc.; apogéant Joseph-Napoléon Bonaparte au trône de Naples; donant à Murat, bean-frère de l'empereur, la souveraineié des duchés de Berg et de Clèves à la princesse Paulie, la principanté de Gusstalle; à Berthier, celle de Neufchâlet, etc., etc.

Ce que nous avons dit de l'hérichile politique, au sajet de la dignité impériale dout se revelti Napolon, pout apiquer à l'établissement des grands fisé hérididaires, et nous disposus de reproduire les réflexions que nous avons failes sur les essais de restauration tentés par l'empereur, et sur le démostil donné par la à l'assemblée constituante. Nous averrors pius tard l'ouver principele du 51 mars 4806 annuée le 51 mars 1814; tands que les grands résultats de la mit du 4 sout 1739 externot impérissables, Que l'on a réolite pas d'alleurs, ainsi que nous l'avons dejà fait remavquer, que les aebles et les rois de l'empire, trirés du lition y débiéen, et conservant à fivrers toutes les métanors-phoses leur esseace révolutionnier, n'ont fait que mettre à la portière des regards du peuple la noblesse et la royaulé, et que cortibber ainsi à l'affinibissement on à la ruine du prestige qui soutenait dans leur vieil-leuse ess deux grandse instittions.

Parmi les crivations el promotions que nous venous a émunièrez, il en clait tue qui divent a terrol tuvivi de consequences total da fit fovorables à la propagation des idees françaises et à la préparation de la révolution cumpérante ; échi divestitunt de localy Bonapartea ntribue de Naples, à l'exclusion des Bourbons, rejedés en Seile. Sans le savoir et sans le voutoir, une unais, qui se d'air royale, déposers an piet du Vésure le germe des révolutions libérales; et tôt ou tard ce germe fraudiilers.

Un autre frère de Napoléon, Louis Bonaparte, reçett ausst, dans le comrant de la même auiee, l'investitere d'une courone. Les épuise du peuple balave, par l'organe de l'amirat Verhuet, demandicrett à l'empereur le prince Louis-Napoléon pour « bet suprèuse de leur république, » sous le titre de » roi de Hollmolte » Leur vour lot facilement rempil. Dans une audiences solemniet, qui leur fut donnée aux Tulieris le join 1806, Napoleon proclema son frere roi de Hollande. » Prince, Liu dicti, l'réguez sur ces peuples. Leurs pieres n'expuireut leur indépenlance que par les écours constants de l'Prince. Peuple, la Hollande fut l'alliée de l'Angleterre ; elle fut conquise : elle dut encore à la France son existence. Qu'elle vous doive donc des rois qui protégent ses libertés, ses lois et sa religion. Mais ne cessez jamais d'être Français. »

Ges derniers nots résument toute la politique de Napoléon dans l'emissemented extrinse voissies. Souls in, en curronnust se frières, n'était pas seudament de donner à sa famille une position élevère et diigne des sienne. Il voulait, a vant bout ; que les monarchies environnantes, sounitées à res lois, ne fusient plus que des proviteess de la monarchie françuise; et, pour que leur assimilation à l'empire fut plus profonde et plus serve, il les pluçait sons la domination de ous propre seas, Naintenant, s'il est vari que, la oùt a paissence de la France s'établisseit souverainent, c'était le gaine même de lu civilisation européene qui dicti intronité, il faut savoir gre'à Napoléon, n'été-el eu en vue que l'extension de an autorité personnelle, d'avoir elevêré faire entre ridimement dans la grande unité de la France nouvelle tous les peuples qu'il parvenni à détaber du sa vienne de l'anoience Europe.

L'empecur murchait à son bat, non-seulement en plaquat les siens sur les triunes des vielles dynauties, mais en formant des confidérations puissantes, dont il était le chêt sous le titre de protecteur on de médiateur. C'est tains qu'pares avoir évels ets écleurs le Barières ét de Wurtemberg au rang des rois, il voulut les lier plus éroistement recorre un destincée des our empire par un traits des écheurs de plus four de déstincée des our empire par un traits de senten qui fond la confédération du fibri, et qui est pour résultat de rendre à peu près françaises les plus helles contrèce de l'Aliermane.

Ce fut au milieu de ces peucies de renouvellement des races rayales autour de la France que Napeloin o Secupa de l'organisation définités de son conseil d'état, de l'institution d'une chaire d'économie rurale à l'évole d'Alfort, de l'établissement des harns, de la suppression des muisons de jeur dans tout l'empire, etc., etc. il avait perdu suis sa sollieit tude sur l'état incertain des juifs, et il avait rendu un dévert, le 50 mai 1800, invilant lous ess sujés de la religion bébroispe de novey et des éputés à Paris. Ce dévert reçut son exécution, et, le 26 juillet de la même année, le grand sanhédrin juif list a première assemblée.

La France n'était alors en guerre qu'avec la Russie et l'Angleterre. Elle avait fait un truité avantageux avec la Porte-Ottomane, grâce à l'intelligence et à l'habileté de son ambassadeur à Constantinople, le géneral Schostiani. Napodéon donna une première antience à l'envoyé extraordinaire de la Sublime-Porte, Mouhed-Effendi, le jour même de la



réception aux Tuileries des députés de la Hollande, et du décret qui disposa des principautés de Bénévent et de Poute-Corvo en faveur de Tulleyrand et de Bernadotte.

Avec un del ministre, l'ancienne rivalité de la France et de l'Augleterre pouvait faire bientôt place à des dispositions mois hostdes, et la paix devenait possible. Napoléon y eroyait; il l'a déclaré à Sainte-Héène. Mais la révolution française n'avait visité encore que l'une des grandes capi-

# DE NAPOLÉON.

551

tales de l'Europe, et elle était attendue ailleurs. Fox mourut le 15 septembre 1806, pendant les négociations avec la France, et l'ombre de Pitt ramena l'obstination guerrière dans les conseils britanuiques.





### CHAPITRE XXIII.

Campagne de Prasse, Batasille d'Iéna, Napoléon à Postdar



a traitié de paix avait été signé à Paris, le 20 juillet 4806, par le ministre de Russie, sous l'influence alors pacifique du ministère anglais. Mais la mort de Foxayant rendu à cette influence son caractère hostile, Alexandre refusa de ratifier Forurre de son ambassadeur, et se con-

certa avec le nouvean cebinet anglais et avec la cour de Bertin pour rullamer la guerre sur le continent. Déjà depuis un an l'empereur de Russie, le roi de Prusse et sa femme avaient sigué le fameux truité de Possdam, et juré, sur le tombeau du grand Frédérie, de réunir tous leurs efforts courte la France.

Napoléon , instruit des préparatifs des cours du Nord , les dénonça à ses alliés de la confédération du Rhin. Il écrivit, le 21 septembre 1806, au roi de Bovière pour lui signaler spécialment les armements de la Prusse, et pour réclamer le contingent promis par le traité du 42 juillet.

Trois jours après, il quitti Saint-Cloud et marcha vers l'Allemagne, scompagné de Jodphine. Arrivé le 28 à Mayrence, où il se répara de l'Impératire, il reçul, le 50, l'accession de l'écleur de Wartsbourg à la confédération de Bilin, et passa ce leuve le "cobebe. Le 6, son quarties-général était à Bamberg, d'où il adressa à son armée une proclamation pour lui signete l'enemi qui de fault aimbatte. - Soldats, dit-il, des cria de garers se sont fait entendre à Berlin; depuis deux mois, nons sommes provoqué tous les jours d'artualge.

» La même faction, le même esprit de vertige qui, à la faveur de nos dissensions intestines, conduisait, il y a quatorze ans, les Prussiens au milieu des plaines de Champagne, domine dans leur conseil..... Ils trouvèrent en Champagne la défaite, la mort et la honte.....

» Marehons done.... que l'armée prussienne éprouve le même sori qu'élle éprouva, il y a quatorre ansi qu'èla apprennent que s'il est facile d'acquérir un acroissement de dominine et de puissance vere l'amité du grand peuple, son inimité (qu'on ne peut provoquer que par l'abandon de tout esprit de sugesse et de raison) est plus terrible que les tempêtes de l'Océnn. »

Il est facile de s'apercevoir que l'empereur est mieux dans son rôle, que son alture est plus franche et plus animée, quand il exhume les traditions révolutionnaires dont le dépôt a été mis en ses mains, que lorsqu'il évoque les souvenirs religieux et monarchiques de Sainte-Genevièvec et de Saint-Denis.

Cependant Napoléon est entré en empagne et il va fondre sur les eunemis, sans mieux savoir que dans ta dernière guerre » pourquoi il se bat et es que l'on veut de lui. » C'est ee qu'il exprime formellement dans un message qu'il adressa de Bamberg, le 7 octobre, au sénat conservateur :

« Dans une guerre aussi juste , dit-il, où nous ne prenons les armes que non mos détendre , que nous n'avons provoquée par aucune prédentiun, et dout il nous seruit impossible d'assigner la véritable cause, nous comptons entièrement sur l'aquui des lois et sur ce-lui des peuples, que les circonstances appellent à nous donner de nouvelles preuses de leur dévouement et de leur corrace.

Nous avons indiqué, nous, cette véritable cause, à l'occasion des guerres précédentes; et Napoléon, qui, depuis qu'il s'est fait couronner et sacrer empereur, semble craindre d'avouer que les rois puissent encore lui faire une guerre de principes, le donne lui-même à penser dans su proclamation à l'armée , quand il accuse « la même faction , le même esprit de vertige, » qui conduisti Brunswick en Champane, en 1792, de dominer aujourd'hui , comme alors , dans les conseils de la monarchie prussienne.

Du reste, le jour même de son message au sénat, il reçul de Marçone un courrier de Talleyrand qui hii apportait une lettre du roi de Prusse, dans laquelle ce prince reçédit; en vingt pages, lous les griés communs que les emensis de la révolution d'avaient cesé de reproduire depius quince nes, et sous toutes les formes, contre la France. L'empereur ne put en achever la lecture; il dit aux personnes qui l'entourrient :

st Je plains mon frère le roi de Prusse ; il n'entend pas le français , il n'a sùrement pas lu cette rapsodie. st

Et comme la lettre du roi était accompagnée de la fameuse note de M. de Knobelsdorf. l'empereur ajouta en s'adressant à Berthier:

 Maréchal, ou nous donne un rendez-vous d'honneur pour le 8, janais un Français n'y a manqué; mais comme ou dit qu'il y a une belle reine qui vent être térnoin des combats, soyons courtois, et marchons, sans nous concher, pour la Save, »

Napoléon faisait allusion à la reine de Prusse qui était à l'armée,



« habillée en amazone , portant l'uniforme de son régiment de dragons ,

écrivant vingt lettres par jour, disait le premier bulletin, pour exciter de toutes parts l'iucendie. »

L'empereur tint parole. Le 8 octobre, il sortait de Bamberg à trois beures du matin, traversaid dans la journée la ford de Francoina, et, assistait le 9, à Schleitz, au brillant début de la campagne. Ce village fut enlevé par le maréchal Bernadolte, qui baltil en cette rencoitre un corps de dix mille Prussiens, dont le plus grande partie resta prisonnière.



Murat prit aussi port à l'action , se mettant à la tête des charges , le sabre à la main.

Un nouvous succès signala la journée du 10 à Saulfeld. Ce combat fut douné par l'alle quade de l'armise françaie, sous le commandement du marcéalul Launes. Il cet pour résultat la dévoute complète de l'avancie du praire de lubrende, commandée par le prince Louis de Prusse, qui resta sur le champ de latalile. Ce jeune prince datai tamé de l'armée, dont la brailst de récleve in vielle gloire. Son courage le pertilé. Il s'était montré l'un des plus ardents promoteurs de la guerre, et son avis dans les coensiels prussieus navit été de prendre une offensive vigueruese. Prémissant à l'âtée d'abandonner le poste comôté à su sur le un et combat courte de sôrces évidemment supérieures.

et qui avaient de plus l'avandage de la position. Après une vive résistance, sa ligne fut débordée et rompue; et pendant qu'il foisait des efforts désespérés pour roiller les fuyards, il se vit atteint par un marchal-des togis de lussards, nommé Guindet, qui le somma de rendre sor épéc, et auquet il ne répondit qu'en se nettant en défense. Il fut alors frappé mortellement, ce qui ti dire dans le deuxième bal-



letin que « les premiers coups de la guerre avaient tué nn de ses auteurs.»

Dès le 12, les coureurs de l'armée française étaient aux portes de Lepisck et le quartier général de l'empereur à Géra. L'issue de la campagne n'était pas douteuse pour Napokon; mois comme il tenaît à échiger de loi la responsabilité de la guerre, et à bien établir aux yenx de la France et de l'Europe qu'il n'nvait rien négligé pour conserver la paix, il S'occupa, lo Géra, de faire à la lettre du roi de Prussee une réponse qui devint bientôt publique, et dont nous rappellerons ici les principaux passages:

« Monsieur mon frère, je n'ai recu que le 7 la lettre de Votre Majesté, du 25 septembre. Je suis fâché que l'on ait fait signer cette espèce de pamphlet. Je ne lui réponds que pour lui protester que je n'attribuerai jamais à elle les choses qui y sont contenues ; toutes sont contraires à son caractère et à l'honneur de tous deux. Je plains et dédaigne les rédacteurs d'un pareil ouvrage, J'ai reçu immédiatement après la note de son ministre, du 1er octobre, Elle m'a donné rendez-vous le 8 ; en bou chevalier, je lui ai lenu parole; je suis au milieu de la Saxe. Qu'elle m'en eroie, j'ai des forces telles, que ses forces ne peuvent balancer longtemps la victoire. Mais pourquoi répandre tant de song? à quel but? Je tiendrai à Votre Maiesté le même langage que j'ai tenu à l'empercur Alexandre denx jours avant la bataille d'Austerlitz..... Pourquoi faire égorger nos sujets? Je ne prise point une victoire qui sera achetée par la vie d'un bon nombre de mes enfants. Si j'étais à mon début dans la carrière militaire, et si je pouvais eraindre les basards des combats, ce langage scrait tout à fait déplacé, Sire, Votre Majesté sera vaincue ; elle aura compromis le repos de ses jours , l'existence de ses sujets , saus l'ombre d'un prétexte. Elle est anjourd'hui intacte, et peut traiter avec moi d'ur e manière conforme à son rang : elle traitera , avant un mois , mais dans une situation différente..... Je sais que peut-être j'irrite dans cette lettre une certaine susceptibilité de souverain ; mais les circonstances ne demandent aucun ménagement. Que Votre Majesté ordonne à l'essaim de malveillants et d'inconsidérés dont elle est entourée de se taire à l'aspect de son trône, dans le respect qui lui est dù, et qu'elle rende la tranquillité à elle et à ses états.....»

L'empereur ne se trompait pas en disant que sa lettre irriterit peutétre chez le rui de Prusse la susceptibilité du souverain; et il lisail hien aussi dans l'avenir quand il annonejal hardinard à ce prince « que Sa Majestés cruit vaineue, « En effet, deux jours apres, l'armée prassienne cital naonifia nos clampa d'l'eine, (» le 3 todobre, l'eniquième bulletin de la grande armée, d'ressé sur le champ de batsille, s'exprimait niosi :

#### BATAILLE DE IÉNA.

« La bataille de léna a lavé l'affront de Rosbuch et décidé, en sept

jours, une campagne qui a entièrement calmé cette frénésie guerrière qui s'était empurée des têtes prussiennes...

« Le roi de Prusse voulut commencer les hostilités au 9 octobre, en debouchant sur Functér par se aforté, sur Wurtzburg par son centre, et sur Bamileerg pur sa gauche; toutes les divisions de son armée ciaueit disposées pour evécuter ce plan; mais l'armér éraspise, tour-nont sur l'extrémité de ses gamele, se trouva en peu de jours à 8alleurg, à lathentiel, à Seldiet; à Gera, à Namiloung, 17 armée prussieme, tournée, employa les journées des 9, 10, 11 et 12 à rappeter tout sons ses déchements, et le 15, de les précent que haitile entre Capelodier et Amerstaédt, facré de près de cert cinquatte mille hommes. Le 15 à deux hours sons de fichement de l'un et sur le le 15, de le l'un est par le l'un et l'un et le l'un et le l'un et le l'un et le l'un et l'un et l'un et l'un et l'un et l'un et le l'un et le l'un et le l'un et l'un

um petit plateau qu'occupiet noire avant-garde, il apeque le dispositions de l'enacui, qui parsissit manouvrer pour atiaquer le lendmin, et forcre la soltre débouchée de la Saule. L'ename décendait en force, et pur une position inceparanhée, la chaussée de l'ona Nettura, et persissait penser que les l'enacis ne pourraisent déboucher dans la plaine sans avoir forcé ce passage; il ne paraissait pas possible, en effet, de faire montre de l'artillerie sur le plateau, qui, d'ailleurs, cet del de faire montre de l'artillerie sur le plateau, qui, d'ailleurs, cet del si petit, que quarte badulloss pouvaien à peine s'djelojeer. On fit travaller toute la nuit à un cheniui dans le roe, et l'on parvint à conduire l'artillerie sur la hauteur.

« Le maréchal Davonst reent l'ordre de déboueher par Naumbourg pour défendre les déflés de Kossen, si l'ennemi voulait marcher sur Naumbourg, ou pour se rendre à Alpoda, pour le preadre à dos s'il restait dons la position où il était.

 Le corps du maréchal prince de Ponte-Corvo fut destiné à déboucher de Dornbourg pour tomber sur les derrières de l'ennemi, soit qu'il se portàt en force sur Naumbourg, soit qu'il se portât sur lénu.

« La grasse cavalerte, qui rivatil pas encore rejulat l'armée, ne pauvilla rejuindre qu'in milig; la cavalerie de la garde limpériale édai di treute-sis heures de distance, quelques fortes marches qu'elle ent faites depuis son départ de Paris. Misi i les des moments ha gazere où aucune considération ne doit boloncer l'avantage de prévenir l'emment et de de l'attagure le personire. L'empercur d'aranger sur le platen qu'ocupait l'avant-garde, que l'emenni paraissait avoir négligé, et visè-aixe d'upqu'il était no position, not le corpos du marchet la tames, eduque division formant une aile. Le maréchal Lefebyre ilt disposer au sommet la garde impériale en bataillon carré. L'empereur bivouagna au mi-



lieu de ses braves. La mui offenti un spectuele digne d'observation, cechi de deux armères, dont l'une delpoyat un front un rai si lieue d'étendue, et embrassait de ses feux l'atmosphère, l'autre dont les feux apparents étaient concentrés sur un pet j'unit, et dans l'une et l'autre armée de l'activité et du mouvement. Les feux des deux armée étaient à une demi-portée de canon; les seulinelles se bouchient presque, et il ne se faissit pas un mouvement qui ne fit entendu.

« Les corps des maréchus. Ney et Soult passieut la nuit en marches. A la pointe du jour, fuete l'armée prit les armes, La division Gazan était rangée sur trois lignes, à la gauche du plateau. La division Suchet formait la droite; la garde impériale cevagnet le sommet du montièulte; cheam de ces corps ayant ses canons dans les intervalles. De la ville et des valifes voisines on avait parafaqué des débouchés qui permettient le dépoisement le plas facile aux troupes qui n'avient pet être placées aux le plateau; car c'était peut-dre la première fois qu'une armée devait passes par un si poit débouchés.

« Un brouillard épais obscurcissait le jour. L'empereur passa devant plusieurs lignes; il recommanda aux soldats de se teuir en garde contre cette cavaleric prussienne, qu'on peignait comme si redoutable. Il lès fit souvenir qu'il y avait un an qu'à la même époque ils avaient pris Ulm; que l'armée pronseuue, comme l'armée nutrichieme, était najourd'hui cernée, ayauj frech as signe d'opérations, ses magassirs, qu'elle ne se lattait plus dans ce moment pour la gloire, mais pour sa rétraite; que la lattait plus dans ce moment pour la gloire, mais pour sa rétraite; que la laissernient passer serient pretlus d'homent et du réputation. Le ce discours minée pout la hissernient passer serient pretlus d'homent et du réputation. Le ce discours minée pour le polat répondit qu'en été en de serie de valent per l'autrilleurs engagèrent l'action, la fastillade deviat vive. Quelque home qu'et la top soite que l'ennemé ceuquel, il en fut débausque, et l'armée française, débouchant dans la plaine, commença à prendre son ordre de bataille.

« De son côté, le gros de l'armée enuenie, qui n'avait eu le projet d'aiquer que horsque le brouillant serait dissipé, prit les armes. Un corps de éniquate mille hommes de la gauche se posta pour couvrir les détés de Namindour, et s'emparer de Métouchés de Konse, misit a touit déjà été préveun par le marévhal Davoust. Les deux nutres corps, formant nue forve de quative-sing taullé hommes, se portières en avant de l'armée française, qui débouchait du plateau de l'era. La brouillard couvril les deux armées pedentin deux heuves, mais cusin il fut dissipé par un heun soilei d'autome. Les deux armées à aperçurent à petite portée de canon. La gaude de l'armée française, appuyée sur un vitgae et des bois, c'att commandes per le marcheia Mayerma. La garde impériale la séparait du centre, qu'occupit le marcheia Lamese, La druite était formes par le corps du marcheia Sout; le marcheia Mayer n'avait qu'un simple corps de trois mille hommes, seules troupes qui fusseat arrivées de sou corps d'armée.

« L'armée ennemie était nombreuse et montrait une helle cavalerie, Les manœuves cisient exécutées sere précision et rapidié. L'emprecrue cit désir retarder de deux heures d'en venir aux mains, afin d'attendre, cet désir retarder de deux heures d'en venir aux mains, afin d'attendre, dans la position qu'il venit de proudre après l'attenga de un mini, les troupes qui devient le joindre, et surtout la cavalerie; mais l'ardeur l'impaise l'emporés. Puiss'eurs batalisma s'étant engagés au village de Hollstelt, il vil l'emenui s'étrander pour les en déposter. Le maréchal Lames reque torite sur-les-champ de marcher en échempour sontenir ce village. Le maréchal Soulf avait attaqué un bois sur la divoir. L'enment ayant foit an mouvement de a droite sur notre ganche, le maréchal Augretau fut chargé de le repousser; en moins d'une heure l'action devint générale; deux cent cioname ou trois cett mille hommes. avec sept ou huit cents pièces de eanon, semaient partont la mort et offraient un de ces spectacles rares dans l'histoire.

» De part et d'autre on manœuvra constamment comme à une parade. Parmi nos troupes il n'y ent jamais le moindre désordre; la vietoire ne fitt pas un moment incertaine. L'empereure cut toujours auprès de lui, indépendamment de la garde impériale, un bon nombre de troupes de réserve pour pouvoir parer à tout accident impéria.

» Le maréchal Soult, avant enlevé le bois qu'il attaquait depuis deux heures, fit un mouvement en avant. Dans cet instant, on prévint l'empereur que la division de eavalerie française de réserve commençait à se placer, et que deux divisions du corps du maréchal Ney se placaient en arrière sur le champ de bataille. On fit alors avancer toutes les troupes qui étaient en réserve sur la première ligne, et qui , se trouvant ainsi appuyées, culbutérent l'ennemi dans un clin d'œil et le mirent en pleine retraite. Il la fit en ordre pendant la première heure; mais elle devint un affreux désordre du moment que nos divisions de dragons et nos euirassiers, avant le grand-due de Berg à leur tête, purent prendre part à l'affaire. Ces braves eavaliers, frémissant de voir la vietoire décidée sans eux, se précipitérent partout où ils rencontrèrent l'ennemi. La cavalerie, l'infanterie prussienne ne purent soutenir leur ehoc. En vain l'infanterie ennemie se forma en bataillons earrés. Cinq de ces bataillons furent enfoncés; artillerie, cavalerie, infanterie, tout fut culbuté et pris. Les Français arrivèrent à Weimar en même temps que l'ennemi, qui fut ainsi poursuivi pendant l'espace de six lieues.

» A notre droite, le corps du maréchal Davoust faisait des prodiges. Non-seulement il contint, mais mena battant, pendant plus de trois lieues, le gros des troupes ennemies qui devait déboucher du côté de Kœsen...

«Les résultais de la balaille sont trentaé quemente mille présonniers. Il en arrive à chaipe moment; sincipe la bruile d'appeau, roise ceuts pièces de canon, des magasins immenses de subsistances. Parmi els en présonniers se trouvent plus de vinat généram, dont plusieurs lieutenates-égénéram, celtre autres le licutemati-général Schautetta, Le nombre des morts est immense dans l'arracé prussieune. On compte qu'il y a plus de vinat mille tais on blessés; le fedi-marchait Moldenoff a été blessé; le due de Brunswick a été tué; le général Billeter a été tué; le prince lleurit de Prusse, graivement hieses. Au dire des étérebrurs, des prisonniers et des parlementaires, le désordre et la consternation sont extrêmes dans les débris de l'armée enaemie...



 L'armée prinsienue a, dans cette bainille, perdu toute retraite et toute sa ligne d'opérations. Sa gauche, poursuiré par le marcéal Daroust, opéra sa retraite sur Weimar, dans le brang que sa droite et son centre se retiraient de Weimar sur Naumbourg. La confusion fut done extrême. Le roi a dà se retirer à travers les champs, à la tête de son résiment de evalueire.

Notre perte est évaluée à mille ou douze ceuts tuise et à truis mille blessés. Le grand-duc de Berg investit en ce moment la place d'Erfurth, où il se trouve un corps d'ennemis que commandent le marchal de Mollendorff et le prince d'Ornage. Si cela pent ajouter quedque chose aux titres qu'à l'armée à l'estime et à la considération de la nation , rica ne pourra ajouter na settiment d'attendrissement qu'ont éprouvé cena qui out été tenioris de l'entoinsisseme et de l'amont qu'elle tenioris gant à l'empereur au plus fort du combat. Sil y avait un moment d'hésistimo, le seul cri de vice l'empereur rainniai le courzesse et retrenpait fontes les âmes. Au fort de la mélés, l'empereur, voyant ses nigles menceès par la cevaleire, se pertait un calop pum colonner des manouverse et des changements de front en carrès; il était interrompu à rhaque instant par les eris de vice l'empereur l'a garde imperiade à pact voyait avec un dept qu'elle ne pouvait dissamuler toutle monde aux mains et elle dans l'inaction. Planeurs vois front ententre corte en



«En avant! » «Qu'est-ce? dit l'empereur, ce ne peut être qu'un jenne homme qui n'a pas de barbe qui peut vouloir préjuger ce que je dois faire; qu'il attende qu'il ait commandé dans trente batailles rangées avant de prétendre me donner des avis, » C'étaient effectivement des vélites, dont le jeune courage était impatient de se signaler,

» Dans une métée aussi chaude, pendant que l'ennemi perdait presque tous ses généraux, ou doit reuercier ectle Providence qui gardait notre armée, acueu homme de marque n'a été tie ûi blessé. Le maréchal Lannes a eu un biscaien qui lui a rasé la poitrine sans le blesser. Le maréchal Davoust a eu son chapeau emporté et un grand nombre de halles dans ses choisis.

Six mille Saxons et plus de truis cents officiers se trouvalent parmit be prisonniers de cetto journée, Napolon, habile a s'espacer la mision saxonne da peuple prassiva, el à se ménager un allé sur l'Elle coutre le cour de Berin, se înt présenter ces prisonniers et leur promit de les renvoyer tous dans leurs foyers, s'îls voulsient s'engager à ne plus server courtre la France. La place de Saxono, dissiell, el aint marquée daus la confidération du Rhin. La France était la prodective naturelle de la Saxe, contre les visévieres de la Prasse. Il fallai mettre un terme à ces violentes. Le confinent avait besoin de repos. Il fallait que ce repos existit, « dis-il en centre la culte de quelques trônes. »

Les Saxons comprirent ce langage, donnèreut la garantie qu'on exigeait d'eux et rentrérent tous dans leurs familles avec une proclamation que l'empereur adressait à leurs compatriotes,

La bataille d'Iéna fut immédiatement suivie de la prise d'Erfurth, qui capitula le 16. Le prince d'Orange et le feld-maréchal Mollendorff y furent faits prisonniers.

Le même jour le roi de Prasse fit demander un armistiec, que Najolour refusa, Cependant le général kathereth, gressé jur le marchal Soult, et cruigant d'être pris avec une colonne de dix mille hommes qu'il commandal, et dans laquelle se terouil le monarque prussen luinéme, invoqua une saspension d'armes qui armit éé accordée pri Fempereur. Le marcéalad Soult rien voular rien croire; il dit qu'il étail impossible que Sapoléon cui commis une parveille funte, et qu'il ne rrecomatirait eel armistice que brequ'il iu narrait ée officiellement molific. Le giérell prussèns re rendit alors au avant-posles l'impais jour conférre avec le marcéal et pour se recommander à la genérosité, on pourrait presque fera à la pité du vaiqueur.

« Monsieur le général , répondit le guerrier français , il y a longtemps qu'on en agit ainsi avec nous ; on en appelle à notre générosité quand on

Gongle

est vaincu, et on oublie un instantaprès la magnanimité que nous avous contume de montrer. Après la lataille ul'Austerlitz, l'empervur accorda un armistire à l'armice russe; cel armistice sauva l'armice. Voyce la manière indigne dont agissent anjourd'lind les Russes.... Pouz les armes, et l'attendrai dans cette s'hautoir les ordres de l'empereur.»

Le général prossien se retira confondu, et le mariebal Soult, ayant continué de poursuirez achiveneut Fourem pendant plusieurs jours, arriva le 22 sucs les murs de Magledourg. Les Frussiens ne compreuoieut rien à ces marches rapides, à cette prompitude de monvements, qui les demoralisaient dans leur finte, ce qui faisait dire à Napoléon, dans son auntorêure bulléfui;

« Ces messieurs étaient sans donte accontinués aux manoeuvres de la guerre de sept aus. Ils voulaient demander trois jours pour enterrer les morts. Songez aux vivants, a répondu l'empereur, et laissez-nous le soin d'enterrer les morts; il n'y a pus besoin de trêve pour cela. »

Tandis que Soull classail ainsi l'ennemi devant lui, dans la direction de Magdebourg, et qu'il lui faisait éprouver des pertes continuelles, dans celle poursaite au pas de course. Bernadotte debruisait à Halle la réserve prassienne, commandée par un prince de Wurtemberg. Al suite de cette vicieire, l'empercur traversa le champ de hafaille de Bosbach.



Il ordonna que la colonne qui y avait été élevée fût transportee à Paris,

Le combat de Halle s'était douné le 17, Le 18, le maréchal Davoust s'empara de Leipsick; et le 21, la route de Magdebourg se trouvant fermée aux Prussieus par les corps de Soult et de Murat, ce ne fut plus qu'une espèce de sauce qui peut dans les débris de leur armée. Le vieil ennemi de la France, le fameux Brunswick, l'auteur du manifeste incendiaire de 1792, vint alors mettre ses états sous la protection de l'empereur. Singulière destinée du premier généralissime de l'aristocratie curonéenne soulevée contre la révolution française! Il était aujourd'hui à genoux devant ce même peuple qu'il menacuit quatorze ans auparavant. avec tant d'insolence et de brutalité; il craignait pour ses puluis, pour sa propre demeure, le fer et le feu dont il avait aprelé la nuissance destructrice sur la capitale de la France, sur nos villes et nos campagnes. Brunswick, redoutant les représailles qu'il avait provoquées, sollicitait humblement la générosité du soldat français, sur lequel il s'était promis un si facile triounde: et, son manifeste à la main, il osait denunder au héros, héritier et représentant des républicains de 1792, d'être traité avec modération, d'être protégé par le vainqueur coutre les abus de la victoire. Quel beau moment pour la révolution triomphante ! La Providence lui amène, suppliant et consterné, le plus nucien, le plus fongueux. Je plus opiniâtre de ses superbes ennemis. La révolution soura punir l'orgueil, et montrer néanmoins sa supériorité par son indulgence : ear elle n , pour parler et agir eu son nom , Napoléou Bonaparte.

Si je falsisi démale la ville de Brausskie A, dil l'empercue à l'envoir du die, et, à le ja Y laissie pas perer sur pièrer, que durât votre pur prême? La bi du faliam em permedelle pas de faire à Brausskie et de qu'il voidu faire dans me capitale? Amouver le proje de démale des villes, et la petit être fancses i paris qu'il voide faire de de mour de product de manuel de barvas gas, hai proposer de qu'iller Allemagne pri journées de l'etapes, à la seule sommation de l'armée pursième, voile ce que la productife aum petit de rième; Le due de Brausskie n'et journée de l'envier postérile aum petit de rième; Le due de Brausskie n'et journée de present de proportie de l'envier de rième; le de l'envier de l'env

 Reuverser et détruire les habitations des citoyens paisibles, répéta plusieurs fois encore Napoléon avec la plus grande chaleur, c'est un



erime qui se répare avec du temps et de l'argent; mais déshonorer une armée, vouloir qu'elle fuie hors de l'Allemagne devant l'aigle prussienne, c'est une bassesse que celui-là seul qui la conseille était capable de commettre, »

Les étals du due de Brunswick restérent d'ailleurs sous la protection du droit des geus. L'empereur arriva à Potsdam le 21. Dans la soirée du même jour il parcourut le palois de Sans-Souey, doud la situation et la distribution loi jearureut fort belles; il s'arrêta pendant quelque temps, et comme livré à me méditation porfonde, dans le chambre du grand



Frédéric, qui se trouvait encore memblée et tendue telle qu'elle était à sa mort.

#### HISTOIRE

- Le lendemain 25, nprès avoir passé en revue la garde impériale à pied, commandée par le maréchal Lefelvre, il visita le tombeau de Frédérie.
- Les restes de ce grand homme, dit le dix-huitième bulletin, sont renfermés dans un cercucil de bois reconvert en euivre, placé dans un



cuveau, sans ornements, sans trophées, sans aucune distinction qui rappellent les grandes actions qu'il a fuites.

« L'empereur a fait présent à l'hôtel des tratifiés de Paris de l'épéc de Frédérie, de son cordon de l'Aigle-Noir, de sa ceinture de général, ainsi que des fargeaux que portait su garde dans la guerre de sept ans. Les vieux invalides de l'armée de Hanovre accueillerent avec un respect réligieux tout ce qui un papartème à un des premiers capitaines dont l'hisfoire conserve le souveiri. « En voyant que la cour de Prusse n'avait.

#### DE NAPOLÉON.

369

pas songé à mettre ces glorieuses reliques à l'abri de l'iuvasion, Napotéon s'écria, montrant vivement d'un geste l'épéc du grand capitaine ; « L'aime mieux cela que vingt millions.»





## CHAPITRE XXIV.

l méré de Napoléon à Berlin. Son séjour dans cette capitale. Blocus continental. Naspensio d'armes. Message au senst. Lexée de quatre-vingt mille hommes.



E 27 octobre 4806, moins d'un au depuis la prise de Vienne, Napoléon fit sou entrée solennelle à Berliu, par la magnifique porte de Charlotteubourg, entouré des maréchaux Berthier, Davoust et Augereau, de son grand'maréchal du palais,

Duroc, et de son grand-écuyer, Caulincourt. Il marchait entre les grenadiers et les chasseurs à cheval de la garde, sur un chemin que bordaient, en ligne de bataille, les grenadiers de la division Nansouty. La marche était ouverte par le maréchal Léchevre, à la tête de l'infiniterie de la garde. La population de Berlin s'était portée en foule à la reucoutre du vainqueur, qu'elle accessifies avec les plus vives démonstrations d'admiration et de respect. Les efets de cette expitale furent offertes à l'empereur par le corps de ville, que le gioient Hullin, commandant de la place, se charge de présenter.

L'un des premiers soins de l'empercur fut de former un corps muniiqui de sexinate membres, dont il confin l'écétion aux deux mille bourgois les glas riches. Le corps de ville s'étant rondu de nouveau auprès de hai, aranda sa lété le prince d'Illatfeld, qui avait accept le gouvernauent évil de Berlin, un nom des Prançais, et qui n'en continuait pas moins de corresponden evue le roit de Pranse pour l'indairaire des moursuents de l'armée victorisses: « Ye vous présente pas devant moi, dit Napoléen à ce prince, je n'ai pas besoin de vous servies; reférez-vous dans vou terres. « Quéques instants après M. d'Illatfeld fut arrèté, et livré à une commission millitier.

Son épouse, fille de M. de Schulenbourg, instruite de ce qui venait de se passer, s'abandonnait au plus violent désespoir, lorsqu'il lui vint dans l'idée d'implorer la clémence de Napoléon. Duroc l'y encouragea, et se chargea de l'introdulre. Elle vint done au palais, se jeta aux pieds de l'empereur, et le supplia d'épargner son mari, qu'elle ne croyait poursuivi qu'à cause du ministre S. bulenbourg. l'un des sriisans de la guerre. Napoléon la détrompa, en lui apprenant que M, d'Hatzfeld correspondait avec le roi de Prusse, ce qui prouvait qu'il n'avait recherché le confiance des Français que pour les trahir. Madame d'Hatzfeld se récria, en protestant de l'innocence du prince, et en sontenant qu'il était victime d'une affreuse calomnie, « Vous connaissez l'écriture de votre mari, lui dit l'empereur; je vais vous faire juge, » Et au même instant il se fit auporter la lettre interceptée, qu'it remit aussitôt à cette dame. La princesse était alors grosse de plus de luit mois. L'émotion qu'elle éprouvait à chaque mot, en lisant la preuve irréfragable de la culpabilité de son époux, Ini causait des évanouissements continuels, dont elle ne revenait que pour tomber dans les gémissements et les sanglots, Napoléon fut tonché de la position douloureuse de cette femme. « Els bien! lui dit-il , vous tenez ectte lettre, jetez-la au feu; cette pièce anéantie, je ne pourrai plus faire condamner votre mari, » La scène se passait devant une cheminée. La princesse d'Hatzfeld s'empressa de sauver son mari : la lettre fut brûlée; et le maréchal Berthier reçut immédiatement l'ordre de faire mettre le général d'Hatzfeld en liberté.



Dans un de ses bublétius l'empereur avait fort multraité la rrêne de Prusse. « Les Prussesses, y dissilé, accesuel le vorage de l'empereur Alexandre des multieurs de la Prusses. Le changement qui s'est opéride lors dans l'espeti de la rrêne, qui, de formune finisde et modeste, s'occupant de son intérieur, est devenue turbulente et gaerrière, a été une révolution saible. Elle a voitu tout de coup novie un rejèment, aller au consoil; (de s ai bion mené la mourrebie, qu'en peu de jours elle l'a couduide au bord du précipier. ».

L'impératrice Joséphine, en lisant cette dénonciation, portée, à la face

du monde, contre une jeune et hetle reine, fut douloureusement affectée, et elle s'en expliqua franchement avec son épour dans une lettre où elle lui reprocha de s'être plu trop souvent à dirv du mal des femmes. Napoléon lui régondit:

« J'ai reça la lettre, où la me parais fichée du mat que je dis des femmes Het viral que je hais les femmes intigratars an déb de tout. Je suis accoulamé à des femmes homes, cuvers et conciliantes i ce sont celles que j'aine. Sé elles m'out glab, cur'est para ma face, mais la tienne. Au reste, to verers que j'ai été fort hon pour une qui s'est montrés sensible et homes, madame d'Hattéch. Lorsque je lei montré la fettre de son mari, elle me dit en sanglotant, aver une profonde sensibilité et annévement « Ce ble hei la son évierne. » Son avera la tails à l'à l'aire, elle me fit peine. Je lui dis « plant pour le leur ce le lettre au feu : je ne seral plas nesses plas red, il écrire condamer votre mari, « ble bribà la lettre, et me parot hien beureuse. Son mari est depuis tranquitte; deux heures plant ard, il écri ferol. Ta vois donce que j'aime les r fermanes bonnes, naives et donces ; mais c'ext que celles-là soules le ressemblent.

Le leudemain de son entrée à Berlin l'empereur donne audience aux ministers de Baviere, d'Espappe, de Portugal et de la Porte. Il reçut le même jour le clergé des diverses communions protestantes, ainsi que les cours de justice, qui lui farent présentées par le chancelier. Il conféra avec plusieurs magistrats sur différents points de l'organisation judicisire.

Ce fut peudant son séjon « à Berlin que Napoléon rendit le famera décre qui étabilit bloucs continental, en interdisant sux peuples et un atlâté de l'empire français tout commerce et toute communication avec les les hrimaniques. Cet eude, considéré par quelque-sum commo une meure insensée, et qu'on n'attribus généralement qu'à l'avenglement de la baine, était provoquie expendant par l'obstination du cabaite anglais à soulever incessamment le paissantes continentales courte na France. C'était le rissuitat de cette série d'intrigues, de pertidies, de complots, d'instillaise et al fattants de toutes sortes, par le supela Farisforenta en aglaise avait combattu la démocratie française depuis 1792; était la réponse de la révoltion victoriese sus fareurs monarchiques dont elle ful l'objet à sou berveau, alors qu'on la metatit au ban de l'Europe, au sein de laquelle les bommes d'était d'oute-mer préchadates qu'elle avait evel de laquelle les bommes d'était d'oute-mer préchadates qu'elle avait evel

« un vide, » Puisque Burke et Pitt, qui avaient voulu isoler la France au milieu du monde policé, dominaient encore, par leurs amis et leurs disciples, dans les conseils de Londres, et y faisaient régner la même pensée, pourquoi la France aurait-elle négligé d'user de représailles, et se serait-elle abstenne d'isoler autant que possible l'Angleterre au milieu des mers? Le blocus, dont ou avait menacé pendant quinze ans l'esprit révo-Intionnnire, devait enfermer à son tour la contre-révolution elle-même dans son principal fover, au sein de l'Océan. Et puis, est-il bien vrai que ce blocus, à ne l'envisager même que sous le rapport des intérêts matériels, n'ait fait que du mal aux peuples du continent, et qu'il ait eu universellement en Europe toutes les conséquences désastreuses qu'on lui a attribuées? Il causa sans doute des bouleversements de fortunes dans le commerce maritime, et soumit à des privations momentanées les populations que la frande ne put approvisionner, ou que l'élévation exorbitante des prix fit renoueer à l'usage des produits coloniaux. Mais, outre que cet état de choses n'était que temporaire, et que le blocus, même mal observé, n'en devait pas moins avoir l'effet moral qu'en attendait l'empereur, il est incontestable aussi que l'industrie européenne n'y était pas absolument compromise, et que la France, par exemple, dut au décret de Berlin la création d'une industrie nouvelle bien importante, celle de la fabrication da sucre iadigène. Or, ce résultat, immense pour l'avenir, fût-il le seul, devrait suffire pour rendre les générations futures indulgentes envers Napoléon , à raison des souffrances passagères que son systême fit éprouver à la génération contemporaine, « Je me suis trouvé seul de mon avis, sur le continent, a dit Napoléon ; il m'a fallu, pour l'instant employer partout la violence. Enfin l'on commence à me comprendre : déià l'arbre porte son fruit ; le temps fera le reste.

» Si pe n'esses succembé, j'aurals changé la face du commerce, aussi bien que la route de l'industrie. L'avais nataralisé au milieu de nous le surce, l'indigy; j'aurais naturalisé le coton, et bien d'autres choses encore. On m'eût vu déplacer les colonies, si l'on se fût obstiné à ne pas nous eu donner une portion. »

Tandis que l'empereur e occupait, dans Berlin, d'atteindre les premiers audeurs de la governe, et se préparait à mettre l'Angeletrre hors du droit commun, pour la combattre à armes égales et la panir de ses violations incessantes du droit des gens, les l'ieuteunus de Napoléon ne laissaient auœur repos à l'ememi, et poursu'azient sur tous les points les édebris de l'armée prussienne. Des le 28 octobre Murat s'empara de Prentzlow, et forçale prince de Hobertolo à capitaler avec son corps d'armée. Le loudemain, la forterse de Stélit inotabit ne pouvoir de genéral Lassile, commandant la droite du grand-due de Berg; tandis que le général Milhaud, commandant la pauche, faisait mettre bas les armes à une colonne des is mille hommes.

Castria se rendit, le 2 novembre, au macchal Davoust. Mortier s'emparait, dans ce temps-là, des étais de Hesse et de Hambourg. A Fulde et à Brunswick, on enleva les armoiries du prince d'Orange et celles du duc. « Ces deux princes ne réguerint plus, dit le vingt-quatrieme bulletin; ce sont les principous natieurs de celte nouvelle coulition. »

Un succès éclatant attendait les Français sous les murs et dans les ruede Lubeck. Le 6 novembre, Murat, Soult et Bernadoite, par l'habileté de leurs manœuvres, de leurs mouvements combinés, se renconfrérent devant cette place, où le fameux Blitcher avait conduit et renfermé les



dernières espérances de la monarchie prussienne. L'assaut fut donné ; et

Bernadotte pénétra dons la ville par la porte de la Trava, pendant que Soult entrait par celle de Mullen.

La resistance avait été vive. On se batait encorre dans fes rues; mais, le 7 au matin, Bita-her et le prince de Brunswick-ŒEs, à la tête de dix géneraux prussieus, de ciuq cent dix -buit officiers et de plus de vinqu malle houmnes, se présentérent aux vainqueurs, demandérent à capitaler, et défiérent jumelialement devant l'armée francais.

En quelques jours les autres places de guerre sabirent le unhue sort. Maglebourg ouvrit ses portes le 8. Les Français y trouvérent hait cents pièces de canou, et une garnison de seize mille hommes. L'empereur avait dirigé aussi un corps d'arruée sur la Vistule, à la poursaite du roi de Prusse, qui firait précipitamment avec les dix ou douze mille hommes qui hir resbiente encore.

Le 40, le maréchal Davoust entra à Posen, dont les habitants, puis Pofunais que Prusieins, le reçurent avec enthousiasme. Le 16, le trentedeuxième bulletin annonça « qu'après la prise de Magdebourge il Talfaire de Lubeck, la campagne contre la Pruses se trouvait entièrement finite. » Ce même jour, que suspension d'armes lut sienée à Chardetenhourg.



C'est alors que l'empereur s'occupa du décret dont nous avons déjà parlé, sur le blocus des lles britanniques.

La Prusse, frappée avec la promptitude et l'éclat de la foudre, n'existe

plus, comme paissance politique; mais l'Augleberre, qui a poussé la Prusse à la guerre, est toijours intacte. Napoléon vent l'atteindre, Piaofer de l'Europe, qu'elle rançoune et soudoie bur à four, par son monopole commercial et par ses intrigues diplomatiques. Le système que Napoléon a conqui blesse les principes de la civilisation moderne; il le sent, il le dit : mais il invoque la foi, le dori de la révironié.

En demandant au sévat une levée de conscrits, l'empereur la comminique celle grande meurer, acte une déclaration des principes spill avant adoptés comme regle générale. « Notre extréme modération, diell, après chacume des trois prendieres gorres, a été la cause de celle qui leur a vasaccéd. Cest ainsi que nous avans evà latter contre une quatréme contre de la commissión de la contre del la contre de la contre del la contre del la contre de la contre del la contre de la contre del la contre del la contre de la contre del la contre de la contre de la contre de la contre de la contre del la contre del la contre del la contre de la contre del la contre de la contre de la contre del la co

» Dans cette position, nous avous pris pour principes invariables de nutree conduite de ne point évencer, ni Bertin, ni Viarsovia, ni les provincisque la force des armes a fait fomber en nos maiss, avant que la pais géderale ne soil conclute, que les colonies espagnoles, hollandaises et françaises ne soient rendues, que les fondements de la paissance ottomanue soient radierais, et l'indépendance absolute de ce vaste empire, prenière intérêt de notre peuple, irrévocublement conservé. Nous arons misles lles britanniques en chal de blocus, et nous arons ordonné controlles des dispositions qui répagniacita i notre ceur. Mais nous avuss étécutraints, pour le bien de nos alliés, à opposer à l'emenui commun les mêmes armes dont ils servait contre nous.

» Nous sommes dons un de ces instants importants pour la destiné-des unitions; et le peuple français se montrera dique de celle qu'il fateul. L se sénatus-consulte que nous avons ordonné de vous présenter, et qui metter la viver desponition, dans les percuiers jours de l'ambién, le concepțioloi, donale les peutiers jours de l'ambién, le concepțioloi de l'am 1897, qui, dans les circonstances ordinaires, ne devrait être levée qu'au moi de agrepturbe, gera reactival avec empresentat pur les péries comme pur les enfauts. El I dans que plus leun moment pourrions-nous appeler sous les armes les jeunes Fauqueis li la mortal fraverser, pour se rendre à leurs drapeurs, les capitales de nos ememis et les change de batalité llittates par les victoris par les victoris de leurs ainsi.

Cette demande était justifiée par l'approche des Russes , à la rencontre desquels Napoléon voulait se porter pour commencer une nouvelle campagne, des que la saison le permettrait. Il quitta Berlin le 25 novembre, et arriva, le 28, à Posen. Le mauvais temps, les fatigues. les privations, avaient ralenti l'ardeur des soldats. Après tant de comhats et de victoires, les ennemis de la France rejetés au delà de la Vistule, il semblait que le moment de s'arrêter fût venu, au lieu de courir au-devant de nouvelles batailles, Le sénat lui-même, si obséquieux d'ordinaire, avait laissé percer cette pensée de modération, dans une adresse que l'empereur avait reçue à Berlin. Mais le sénat , l'armée et le neuple pouvaient ne pas comprendre toute la gravité des circonstances. toute la ténacité de la vieille Enrope , toute l'exigence du système que Nanoléon avait du concevoir pour mettre entin les implacables ennemis de la jeune France hors d'état de former contre elle de nouvelles coalitions. Le vœu général était pour la paix , l'empereur le savait bien ; e'était le sien aussi. Mais l'empereur connaissait mieux que personne en quels lieux la guerre lui serait plus avantageuse, et à quelles conditions la paix était désirable et possible. C'est pour cela que , laissant agir son intelligence souveraine, et sans trop se soucier des clameurs lointaines ou prochaines qu'il pourrait susciter contre lui, il marcha droit en Pologne pour y écroser les Russes, au lieu de les laisser arriver en Prosse pour y reencillir les débris et relever les espérances de leurs alliés vaineus. Il s'exposoit sans doute par là à se faire accuser de provoquer la guerre, comme il avait compromis sa popularité par le blocus continental, quoiqu'il ne cherchât qu'à soulever le peuple auglais contre ses ministres obstinés à la guerre, en leur renvoyant la responsabilité de cette mesure extrême. Mais Napoléon avait dit depuis longtemps que son élévation, étant l'œuvre des circonstances, réclamait innérieusement la dietature. Or il était dans sa nature d'homme de génie, comme dans sa mission de dictateur, de savoir rester seul de sou avis, de marcher hardiment à ses fins à travers l'improbation même des peuples que Dieu avait placés sous su main puissante, et de se résondre. selon l'expression de Mirabeau, « à n'attendre une justice constante que du temos et de la postérité, «

Si l'armée se montre donc disposée à faire halte, quand le vainqueur de tant de batailles pense qu'il faut aller en avant, croit-on que le génie abdiquera tout à coup, pour obéri à even qu'il doit commander?, Non, ce serva au contraire pour lui une nouvelle oversion de manifester sa surpériorité entrainant et irrivéstible; et s'il y a parail les troupes, nous no dirons pas des symptômes de mécontentement, mais de simples désirs de repos, il vu les runimer d'un mot, et les readre plus impatientes que jamais de reprendre, contre les ennemis du nom français, le terrible jeu de la guerre.

· An quartier-genéral de Posen, le 2 décembre.

» Soldats, leur dit-it, il y a anjourd'hui un an, à cette heure même, que vous étiez sur le champ de bataille d'Austerlitz. Les bataillons russes épouvantés fuvaient en désordre , ou , enveloppés , rendaient les armes à leurs vainqueurs. Le lendemain ils fireat entendre des paroles de paix ; mais elles étaient trompeuses ; à peine échappés , par l'effet d'une générosité peut-être condamnable, aux désastres de la troisième coalition, ils en ont ourdi une quatrième, mais l'allié sur la tactique duquel ils fondaient leur principale espérance n'était déjà plus ; ses places fortes, ses capitales, ses magasias, ses arseuaux, denx cent quatre-vingts drapeaux, sept cents pièces de bataille, einq grandes places de guerre, sont en notre pouvoir, L'Oder, la Wartha, les déserts de la Pologne, le mauvais temps de la suison, n'ont pu vous arrêter un moment ; vous avez tout bravé , tout surmonté ; tout a fui à votre approche. C'est en vain que les Russes ont voulu défendre la capitale de cette ancienne et illustre Pologne. L'aigle française plane sur la Vistule. Le brave et infortuné Polonais, en vous voyant, croit revoir les légions de Sobieski de retour de leur mémorable expédition.

» Solds, nous ne déposerons pas les armes que la paix générals n'util affermet à sour le paissance de nou affée, r'ait r'attiée à notre commerce sa shréée et ser colonies. Nous avons compais, sur l'Elle-et De sour l'Out-p. Poudichéry, no se diabliscements des laises, le cap de Bonne-Eajérance et les céclosies espagnoles. Qui donnerait aux Russes de rivit de la hantes rels desfins, qui der outonerait de favid et revuerser de sérias, qui der outonerait de favid et revuerser de sérias, qui leur donnerait de favid et revuerser de sérias, qui leur donnerait de favid et revuerser de sérias, qui leur donnerait de favid et revuerser de si jusée desceins? Eux, et uous, ne sommes-nous plas les soldats d'Assiscrité? 2

Cette proclamation produist un effet immense, non-seulement la Parmie de la Visite, mais dons toute l'Allemagne; Dourieme luimème en convient et l'atteste. Maintenant, si l'espeti frondeur écalment en convient et l'atteste. Maintenant, si l'espeti frondeur écalnistic de l'especial de la constant de la faction de l'especial de la constant sition se sont glesses un milieu des flagorneries sémorindes, tout cela resters assa importance; Napoléon, aves son laconisme solemet, a répondu à toutes les siminations, à toute les rerumeurs improbatives. Avant de se remettre en campagne l'empereur voulut consacrer par un monument les prodiges des deux dernières guerres. A la proclamation du 2 décembre il ajouta, le même jour, un décret portant entre antres dispositions:

« Art. 4«. Il sera établi sur l'emplacement de la Madeleine de notre bonne ville de Paris , aux frais du trésor et de notre couronne, un monument dédié à la grande armée , portant sur le frontispice :

L'EMPEREUR NAPOLÉON AUX SOLDATS DE LA GRANDE ARMÉE.

- 2. Dans l'inférieur du monament errout liserits, sur des tables de martre, les nons de tous les hommes, per corps d'armée et par régiment, qui ont assisé sux batailles d'Ulm, d'Austerlitz et lénn, et sur des faltes d'or massif, les noms de tous ceux qui sont morts aux champs de bataille. Sur des falbes d'agrent il sera gravée la réceptitation, par département, des soldats que chaque département a fournis à la grande armée.
- « 5. Autour de la salle seront sculptés des bas-retiefs, où seront reentés les colonels de chacun des régiments de la grande armée, avec leurs noms, etc., etc. »

Les autres dispositions de ce décret ordonnaient le dépôt, dans l'intérieur du monument, des trophées pris à l'ennemi dans ces deux campagnes, et la célébration solemelle des anniversaires des batailles d'Ansteritie et d'ifen.





# CHAPITRE XXV.

Campagne de Pologne. Part de Tibult



'EMPEREUR resta à Posen jusqu'an 16 décembre. Il y reçut la députation de Varsovie, composée du grand chambellan de Lithmanie, Gutakouski, et des principaux membres de la noblesse polonaise.

Mais l'armée française marchait toujours en avant. Après avoir battu les Russes dans une première rencontre à Lowiez, occupé

Varsovie et obtenu la capitulation de Torgau, elle passait la Vistule, le 6, à Thorn, où le maréchal Ney trouva encore quelques Prussiens qui favent facebrene dispersos. Un truit remanquable signalu e opissing. Le bolson qui portali l'avanta-arci francaise échier dreinu per les glaques, au miller du fleuve, des batellers potonis s'élancièrent pour voir le déspare, malgré le foi de l'ementa qui fut mosti di drigié sur enx. Voant que les bathes ne les arrethient pas, les Prinsiens envoyievent à leur bur des batellers pour s'opposer à la manierouve des Polonius. Circ lutte corps à corps s'emasivit. Les Prussiens farent des Polonius. Circ lutte corps à corps s'emasivit. Les Prussiens farent polytic à l'em, et l'Herrôque et fratternelle assistance des Noomis, conruncie de succès, conduité assin et sauve l'avant-garde française sur la rive draité de la Vistale.



En quelques jours boute l'armées se trouva sur cette rivo, Lo 14, te marcéulu llavoust batti un corps russe, après avoir passé le Bag. Un traité de pais, fut conclu ce jour-là avec la Saxe, L'éceteur entra dans la confédération du Rhin, et reçut le titre de roi. C'était une acquisition importante pour le système français, qui se trouvait dinsi étabie aux nortes de Berlin.

L'empereur fit son entrée, le 48, à Varsovie, Les sollicitations les plus pressantes l'assiégerent pour le déterminer à rédabir le royaumo de Pologne. Il craignit de s'engager et ne fit que des réponses qui hissaient toute liberté à l'aveuir. « J'aime les Polonais, disait-il à Rapp, leur ardeur me plait. Le voudrais bien en faire un peuple indépendant; mais éest bien diffiéle. Trop de gass ont pris une purit de glacu ; l'Autriche, la Russie, la Prusse; la mèche une fois allumée, qui suit où s'arreterail l'incendie. Mon premier devoir est envers la France, et je ne dois pas la serviller à la Pologue; cela nous micreari trop loin. Et puis, il faut s'en remettre au souverain de toutes choses, au temps; il nous enseigner ac eque nous arrevais à hine, »

Sur os entrefuites, le général Kaminski, irrité de la marche rétorgrade des autres géréares russes, s'avança rapidement à la rencoutre des troupes françaises. Il rallia à lui Beningsen et Baxlawaden, et regardant cette jonction comme un gage certain de la victoire, il la célébra, au château de Séirock, par des Réts et des illuminations que les Prançais pouvaient aperceccir de la taut des burses de Varsenie.



L'empereur quitta la capitale de l'aucienne Pologne le 25 décembre, et passant aussitôt le Bug, sur lequel il fit jeter un pont, en deux heures, il lança le corps de Davonst sur les Russes, qui fuvent bettus à Czarnovo, dans un combat qui se prolongea daus la mit. Le général Petit enleva les redoutes du pont au clair de la lune ; à deux heures du matin la déroute de l'enuemi était complète.



Ce premier échec de Kaniniski ne fut que le signal de nouvelles dédinies, qu'il essay ne Sa 1, 25 et 26, la Naiseks, la Kursomb, la Loparkayn, la Golymin et à Pulstork, et à la saise desquelles l'armée rauses en impériglamment en pleime etratile, quest sour perdu quatre-vingle pièces d'artifleire, douze cretis voiures, et dix la douze quatre-vingle pièces d'artifleire, douze cretis voiures, et dix la douze mille hommes. Cet atina que se résidievrel les capérances que le giudral ruses avait manifestiers avec tent de faste et d'éclat dans les fêtes du châten de Sèrie.

Breslaw enpitula le 5 janvier 1807. Cette ville avuit en dejs ses fautourps brikls per las asiegies, et leuwoup d'enfante è de femmes avaient péri dans les flummes. Jérôme Napoléon s'éstait fait distinguer dans ce désouteurs évérement, en portant des secours aux victimes de l'incuedic. Les Français aimérent intens remonere un drei tiguareux que leur attribunient les lois de la guerre, que de violer les lois de Phamaillé. Ils revuerar giérécuement des furtards, au litte de les reponsi-manife. Ils revuerar giérécuement des furtards, au litte de les reponsi-

ser dans la place assiégée que couronnait le vaste embrasement de leurs demeures.



L'empereur était revenu, le 2 janvier, à Varsovie. Il y reçut les autorités de la liète, les ministres étrangers et un éviquation du royamme d'Italie, Pour exciter l'émulation des troupes de la confédération du Itàlia, Il récompensa le corps wurtembergavois qui s'était emparé de Glogau, en envoyant ur ori de Wurtemberg une partie des drapeaus pris dans estle place, et dis édecorations de la Légion-d'Honneur, à distribuer aux puls pavres soldais de ce corps.

Les hostilités restèrent comme suspendues pendant une vingtaine de jours. Mais le 25 janvier elles furent avantageusement reprises à Mohringue, par Bernadotte, qui mit en déroute les comtes Palhen et Gallitin, leur prit trois cents hommes, et leur en tua ou blessa douze cents.

L'empereur venait d'apprendre que de grands événements s'étaient

49

passés à Constantinople, Les Russes et les Grees en avaient été chassés; la tête d'Ipsilanti était mise à prix, et le sultan avait déclaré la guerre à la Russie, Napoléon vit dans cette résolution de la Porte, non-seulement le succès de sa diplomatie, mais l'influence des rapides triomphes qu'il avait obtenus sur les puissances du Nord, Ses efforts auprès de la Perse, pour susciter des embarras nouveaux à la Russie sur ses frontières asiatiques , réussirent également. Fier et heureux de cette double diversion, il en fit sentir l'importance, dans un message qu'il adressa au sénat, en insistant sur la nécessité de garantir l'indépendance et le maintien intégral de l'empire ottoman, comme barrière naturelle aux envahissements de la puissance moscovite. « Eh! qui pourrait calculer, dit-il, la durée des guerres, le nombre des campagnes qu'il faudrait faire un jour, pour réparer les malheurs qui résulteraient de la perte de l'empire de Constantinople, si l'amour d'un lâche repos et les délices de la grande ville l'emportaient sur les conseils d'une sage prévoyance? Nous laisserions à nos neveux un long héritage de guerres et de malheurs. La tiare grecque relevée et triomphante, depuis la Baltique jusqu'à la Méditerranée, on verrait de nos jours nos provinces attaquées par une nuée de fanatiques et de babrares ; et si , dans cette lutte trop tardive. l'Europe civilisée vensit à périr, potre coupable indifférence exciterait justement les plaintes de la postérité, et serait un titre d'opprobre dans l'histoire. « Ce message répondait plus directement que la proclamation de Posen aux insinuations pacifiques du sénat, que Napoléon était en position de juger et de déclarer intempestives, 11 est remarquable d'ailleurs que la même sollicitude, que témoigne iei l'empereur des Français pour la conservation intégrale de la puissance ottomane, avait été manifestée, lors de l'expédition d'Égypte, par le chef du cabinet anglais, par Pitt lui-même, qui prononca, dans un intérêt exclusivement britannique, des paroles analogues à celles que Napoléon adresse à son sénat dans un intérêt européen , dans un intérêt de civilisation universelle.

Pendant son séjour à Varsovie, l'empereur reçut la pétition suivante :

« Sire ,

« Mon extrait baptistaire date de l'an 1690; doue j'ai à présent cent dix-sept ans. Je me rappelle encore la bataille de Vienne, et les temps de Jean Sobieski.

- « Je croyais qu'ils ne se reproduiraient jamais ; mais assurément je m'attendais encore moins à revoir le siècle d'Alexandre.
- « Ma vieillesse m'a attiré les bienfaits de tous les souverains qui ont été ici, et je réclame ceux du grand Napoléon, étant, à mon âge plus que séculaire, hors d'état de travailler.
- « Vivez , sire , aussi longtemps que moi , votre gloire n'en a pas besoin , mais le bonheur du genre humain le demande.

L'empereur, à qui ce vieillard présenta lui-même sa pétition, s'em-



pressa d'accueillir sa demande. Il lui accorda une pension de cent napoléons, et lui fit payer une année d'avance.

Les nouvelles de Constantinople ne firent qu'aigrir l'empereur Alexandre, sans lui inspirer le désir de cesser les hostilités sur la Vistule pour diriger ses forces vers le Danube. Lolu de là , profitant de l'arrivée des renforts qu'il avait fait venir de la Moldavie , il voulut arracher les Français à leurs quartiers d'hiver , et reprendre tout à coup l'offensive.

Napoléon vit avec plaisir les dispositious du ezar. Il donna ordre à Bernadotte de les favoriser, et de se retirer devant l'armée russe, pour l'attirer sur le bas de la Vistule. Il quitte ensuite Varsovie, et rejoiguit Murat à Villenberg, le 51 ianvier au soir.

Le leudemain, l'armée françaiss es porta à la rencontre des Russes, qu'elle altrigait à Passeuheim, et qui rérogradèrent eu toute hâte pour prendre position à Suktdorf. Napoléon, pensant qu'ils étaient disposés à y fenir, s'étabilit entre la Passarge et l'Alle, avec sa garde, la envalerie, les troisieme et spétime corps; et chargea le maréchal Soult d'enlever le pout de Bergfried pour déborder la gauche de l'ennemi.

Beningen, qui avait compris l'importance de cette position, avait confié la garde du pont de Bergfried à douze de ses meilleurs bataillons. Mais toute leur intréphilié échous devant la bravoure el l'impétuosité françaises. Le pont fut enlevé au pos de charge, et les Russes laissérent, avec quatre pières de canon, un grand uombre de morts et de blessés au le champ de hataille.

Napoléon avait combiné les mouvements de ses divers corps d'armée de mouière à porter un coup décisf. Mais le hasard dérangea une partie de ses plans. L'officier porteur de ses ordres à Bernadotte tomba entre les mains de l'ennemi, et Beningsen en profila pour éviter le piége où l'eutralnaisent le gérie et la vieille expérience du chef de l'armée française.

Le combat de Bergfried, qui cut lim le 5 fevrier, ne fut, avec un de Walerchei, de Diegne, ni follt et de Preussich-Eylan, qui se donniereu les 4, 5 et 6 fevrier, que le prédute de l'une des journées de journées de la companyage de la companyage de la companyage de d'Eylan, quiuldirément défendus par les Russes, n'avantetée enlevés, le 6, qui dux heures du soir, après un combat meuritre de part et d'unte. Le 7, à le poite du jour, Benignen commençe l'attage par une vive ennomade sur la ville d'Eylan; l'action écengage aussisté un une la ligne. L'artilleris française id d'abord beneurog de mai à l'enuemi, que Davoust venait attaguer sur ses derrières, pendant qu'Angrecau faits fordre sur son excette, lorqu'un engéc époisse, plongeaut les deux armées dans l'obscurité, sauva les Busses d'une destruction compléte. Augereau s'égara entre la droite et le centre de l'ennemi. Pour le tiere de cette position périlleuse, il fallait la prompitude de conception de l'empereur, et la rapidité autant que la vigueur d'extcution de Murat, La cavalerie, soudeuse par la garde, tourna la divi-



sion Sabt-Hilbire, et fombte à l'improviste sur l'ennemi. Tout ce qui voculut s'opposer à elle fut cultubir, elle traversa piuseurs fois l'armère russe, semant partout l'effroi et la mort. Dans ce lemps-là, les mar-réchaux Davous et Ney s'approchèverd, débouchant, l'un sur les derrières, l'autre sur la gauche des Russes, Beningsen, voyant sou arrièrescapie compromise, voulut, à buit heures de sorie, rependre le village de Schanditten, pour s'en faire un point d'appui dans sa re-truite; mais les grenndiers cusses, qu'il charges de cet le périlleux et l'uniter de l'un de l'entre de l'entre l'entre de l'entre le l'entre de l'entre l'entre le l'entre de l'entre l'entre le l'entre un de l'entre un de l'entre la Prégel, vierent poursuirie, et laissant sur le champ de bataille seize pièces de canon et ses blessés.

Le carnage avait été horrible dans la journée d'Eylau, Le cin-



quante-buitième bulletin porte à dix-ueuf cents morts et à cinq mille

sept cents blessés la perte des Français, et celle des Russes à sept mille morts; mais quelques historieus prétendent que ce chiffre a'est pas exact, et ils font montre à six mille le nombre des morts et à vingt mille celui des blessés, pour les Russes; tandis que les Français auraient en trois mille hommes tués et quiaze mille blessés.

Quoi qu'il en soit, la bataille dut être bien meurtrière, puisque l'empereur, dans trois lettres qu'il écrivit à Josephine, pendant le mois de février, revinit loujours avec une afficient profondes sur ce triste sujet. « Il y a cu hier, dii-II, une grande bataille. La victoire m'est restée, mais j'ai perda bien du monde. La perte de l'emneni , plas considérable enorve, ne me console pas....

« Ce pays est couvert de morts et de blessés, ajonte-t-il dans sa seconde lettre; ce n'est pas la belle partie de la guerre. L'on souffre, et l'âme est oppressée de voir tant de victimes....»

Lorsque les cumenta de la France n'échetat pas fariement écranis et a bustus saus resouvers, la reainel Habilande de se dire vainappeurs. Il citait done naturel que la batallle d'Eybun, où ils nous acuient fait prespe autant de mal qu'ils en aviation soffiert en-mientes, ne leur parti pas assez décisive pour clore la campagne et amener des propositions de past, Aussi buil jours ne vévouderent pas sans use nonvelle effusion de sung. Le 16 février, le général Essen, à la 16st et sugar-inq mille hommes, se porte au Ortoriendas, et s'y fil battrepar le cinquième corps de l'armée françoise, que commandait le général Savary, secondé, dans cette violeire, par le spicéraux Oudinot, Suebet et Gazan, Le fils du fameux Savarrow périt dans ce combot.

Le même jour, l'empereur, qui était encore à Preussiek-Eylau, publia une proclamation qui finissait ainsi :

- Ayant déjoué tous les projets de l'eunemi, nous allons nous approduct de la Vistule et rentrer dans nos cantomements. Qui osera en troubler le repos s'en repentira; cur, na delà de la Vistule, comme au delà du Danube, au milieu des frimas de l'hiver, comme au commencement de l'automne, nous serous tonjours les soldats français, et les soldats français de la granda armiée, »

Toujours soigneux de rendre hommage à la mémoire des braves, Napoléon ordonna que les canons pris à Eylau seraient fondus pour en faire une statue du général d'Hautpoul, commandant les cuirassiers, mort des blessures qu'il avait reçues dans cette terrible journée.



Il témoigne se satisfaction au général Savary pour se conduite à Ostrolenke, et il le rappele auprès de lui. Le commandement du ciuquième corps fut confié à Masséna.

Après différents combats, qui out donné quelque célébrité à des villages jusque-là ignorés, lets que Peiervalde, Gustadt, Lignau, etc., mais qui ne produisirent aucun résallat important pour l'issae de la campagne, le quartier-général de l'empereur s'établit, le 25 avril, à l'inkenstein. Napokéou y rendit un décret sur les théâtres de Paris , qu'il divisa en grands théâtres est théâtres secondaires.

Ospendant, à force de vainere et de compérir, l'armée française Nétini affaillés par la fréquence des reconotres merrières, par l'étentue des provinces qu'étle avait envalúes et par le nombre des places qu'elle navit occupiés. De nouvelles revrues deviaront done n'écssaires; l'empereur les demands, et cefa it dire que l'anonnee d'un grand succió n'édit plas que le signal d'une levés de conscris. Dans l'étal des closes , ette demande était pourtant indispensable. Puisque le puissances enuevaies, malgré leurs innombrebales défaites, persistaient à tenir la campage; et à reluser la paix aux seules conditions que la France pdi trouver honorables, ce faiti pas au vainquer d'abundonner behemment le fruit de lant de hatalles, et de mettre fin à la guerre par le secrifice de ses intérés et de sa giorn. Napolion la sissit toutes les concessions raisonables; querà coré platet son drapean videorieux à Berlin et à Varsovie, il difrant eucor sur la Vieule ce qu'il avait proposé avant la campague, « Nous sommes prês la condure avec la Russie, disati-il an sénut (message du 20 mars 1807, daté d'Osterode), nu mêmes conditions que son négocialeur avait siances, et que les intrigues et l'influênce de l'Angletere l'Out contrainte à requisser. Nous sommes prês à rendre à ces luit millions d'habitants compis par nos arrives la trampulible, et air vide de Pruse, sa capitale. Mais si funt de preuves de moderation, si souvent renouvéeles, ne peut current ren contre les illusions que la passion suggére à l'Angleterre; si celle poissance ne peut trouver la pixt que dans l'Analssement de la France, il ne nous reste plus gi'à génir sur les malleurs de la gaerre, et à rejeter l'ouprodre et le blâme sur cette nation, qui alimente son monoque avve le sang de confinent, »

L'empereur était persuadé que ses propositions pacifiques ne seraient acceptées que lorsqu'il aurait enlevé aux Prussiens leur dernière ressource, Dantziek, et oblenu sur les Russes une victoire aussi décisive que celle d'Iéna, Ce double but lixait désormais son altention.

Dès le mois de mars Bontziek avait dé invest, mois plusieurs régiments russes; et éliniet quirtés par mer. Le général Raktreudt commandait dans la place. L'armée assiégenut édit sous les ordres du morécala Lefolver, Aprèe plusieurs sorties linfracteurses, la garnion se cent un instant au moment d'être détirée. Le 15 mai, le général Kaminski, lisk forbé-marécal de re non, veun au sevours de la ville, attuqua l'armée françoise. Mais l'empereur, prévenu à temps de son dessien, avait envoyé le maréchal Lafonve, Les Busses furent vivement repunsés; au combat le Weischellumide. Olligés de s'acude arm ment repunsés; au combat le Weischellumide. Olligés de s'acude arm



fortifications de cette place, ils jetérent précipitamment leurs blesses

sur les bâtiments qui avaient servi à leur transport, et ils les renvoyèrent à Komigsberg, à la vue des assiégés, qui, du haut de leurs remparts délabrés, assistèrent à la fuite honteuse de leurs prétendus ilbérateurs.

Encouragés par ce succès, les naségonals pousséent leurs travaux avec la plus grande activité. Le 17 mai la mise il it suster on blockams avec la plus grande activité. Le 17 mai la mise il it suster on blockams de le la place d'armes du chemin courert, Le 19, la descente et le passage and noise farrar d'exceté à sept heures à useir. Le 21, le marcheal Le. Esteva de la contracte d

Napoléon attachait une telle importance à la price de Dantziek, quò la première nouvele qu'il en cut à son quartier-gécired le Finicestion, il s'empressa d'ordonner des prières publiques en actions de grânes, et de donner une preuve véatante de satisfaction na marcètal Leberre. « Suns doute, d'il-il dans une lettre un s'ent., la conscience d'avuir fait son devoir, et les biens attachés à notre estime, satisfact pour retouir une Don Français dans la ligne de l'homeure; mais l'ordre de notre société est dinsi constitué, qu'à des distinctions apparentes, à une grande fortune, sont attachés une considération et méet du dout nous voulous que soieut environnés exux de nos sujets, grands par l'urst salents, par leurs services et per leur caractère, experience don de l'homeur.

a Cedat qui nous a le plus secondei dans la première journée de notre règne, et qui, après avoir rendu des services dans louies les circonsances des acretire militaire, vient d'attacher son non in an siègn tien morable, où il n déployé des talents et un brillant courage, nous a para mériter une échanne distinction. Nous avous vouln nous consacre une époque si honoroble pour nos armes, et, par les lettres-puetetes dont nous chargeons notre comin l'archi-dancetier de vous donner communication, nous avous servé notre consin le maréchal et sénuteur Léch-vre duc de Dantzick. Que ce tire, porté ur ses descendants, leur retrace les vertus a ble ure père, et qu'ens-mêmes ils éen revonaissent —indigues s'ils préféraient jamnis un liche repos et l'oisvicté de la grande ville aux périds et à la noble possère de se camps () gâment d'exu et termine sa carrière sans avoir versé son sang pour la pôtre et l'hon-que de notre belle Prance; que, dans le nom a qu'is porteit, lis une de l'anne de les remes que dans le nom a qu'is porteit, lis une de l'anne d'anne de l'anne d'anne de l'anne de l'anne de l'anne d'anne de l'anne d'anne d'anne de l'anne d'anne d'

voient jamais un privilége , muis des devoirs envers nos peuples et envers nous , »

Si l'empereur n'ent vouln que rendre grands par des titres ceux qui l'étaient déjà par leurs talents, leurs services et leur earactère, la saine philosophie p'aurait rien à reprendre dans cette élévation personnelle des hommes qui avaient bien mérité de leur pays ; elle regretterait seulement, peut-être, que la distinction éclatante dont on les jugen dignes ne fit que reproduire ou parodier des distinctions surannées que la raison du siècle avait fait abolir depuis longtemps, comme incompatibles avec le règne de l'égalité, et auxquelles s'attachait inévitablement une réminiscence d'orgueil aristocrutique et de privilége, Muis Napoléon ne se borne pas ici à chercher dans le blason, naguère si ridicule, l'éclat et la considération dont il voulait environner les personnages éminents qui entouraient son trône, il prétend rendre héréditaires cette considération et cet éclat, faire disparaître les héros de la démocratie et leur descendance, sous la pompe des vanités héraldiques que la démocratie se vantait d'avoir anéanties. Et comme s'il reconnaissait lui-même l'étrangeté et l'inconségnence d'une pareille prétention, il se hâte d'y apporter un correctif, en annulant moralement le bénéfice de l'hérédité, si la postérité du brave anobli laisse perdre, dans la mollesse et l'oisiveté des villes, le souvenir de la brayoure qui aura servi de point de départ à sa noblesse, Napoléon ne s'inquiéte pas des suites de la contradiction éventuelle qu'il erée entre le droit et le fait, léguant ainsi aux générations futures le soin de juger encore les descendances nobiliaires, et de recommencer pénihlement le procès des races dégénérées. Bien plus, il exige des héritiers d'un grand citoyen, qui fut soldat par circonstance, que tous, jusqu'au dernier, versent leur sang dans les combats, pour rester dignes de leur patrimoine aristocratique, semblant indiquer par là que, dans l'avenir comme dans le passé, le métier des armes sera le seul noble, et méconnaissant ainsi la grande révolution qui s'opère sons nos veux, et qui distinguera la société nouvelle de celle du moven âge, en remplacant les supériorités militaires des temps féodaux par les supériorités pacifiques du monde intellectuel et du monde industriel '.

<sup>\*</sup> Napoléun apprécia sucux les tendances du siècle , lorsqu'il dit à l'occasion de la Légion d'Hon-

neuer:

Noter éducation et nos morars passées nous laisaient bien plus vaniteux que forts persettes.

Aunsi, bien des officiers se trourraient-ils choqués de voir leur na me décoration descendre jusqu'an

Mais Apaciona avait use mission principale à remplir, celle de metter Euroep, sécument ou malgré lui, en contact permanent avec la révolution française, par la florce des armes. Lurs donc qu'il caulle un soldat, n'importe par quel moyen, il est dans son rivée, cer le soldat est instrument heroique e providented qu'il ai n'éé donne jour accomplir sa grande flebre. El pais, nous nesunrious trop le répéter, qu'il finse des homes des part récompener les services roules à la révolution qui ofdernit sans retour la noblesse, cette anomalie ne ressuscitera pas, mais achèvere de ruiner cette vielle institution.

Tamás que le dernier appai de la monarchie prussienze tombati à Damicial, des négociations pour la paix vaient été ouvertes entre les Russes et les Français, Maisle cultinet angulas voulait la prolongation de la guerre; peu la importat di érgiuser ses affise, y di preventa à la sease et à épuiser aussi la França. L'empereur Alexandre était d'alliforrs encore facile à copaser aux combas ; il n'aviat que avesqu'em de ces définites par lesquelles Napolécia avait contante de clore la guerre. L'armée russe se mit a donc en mouvement le 5 him, et les houfillés commenéered nassité.

Le pont de Spanden fut l'objet de la première attaque des Russes.



Douze régiments tentèrent de l'enlever. Vigoureusement repoussés, ils renouvelèrent sept fois leurs efforts, et sept fois ils échouèrent. Un seul

tambour, el embrasor également le prêtre, le juge, l'écrivain et l'artiste. Mais ce travers se fût passé; mous marchions vite, et blenblu les militaires se serateut trouvés henorés de se voir en confraitemité avec les receniers avants et les alons distinuirés de testes les norfessions. régiment de dragons, le 17°, du corps de Bernadotte, les charzeons iviement, après leur septième ossant, qu'ils labérent pèot et battiernt en retraite. Une pareille tentative sur le pont de Lomitten n'ent pas une meilleure issue. Le général russe y perdit la vie. Le maréchal Soult veillait de ce évide.

La garde impériale ruse, soutemue de trois divisions, et commandes par le gaircit en chef qu'accompagnit le grand-due Constantin, ne fla pas plus heureuse contre les positions que le maréchal Ney occupiat à Alkirieva. Le billant combat de Depen, qui entil cui le bendumin, costa una Russes deux mille morts et trois mille blossés, Le suevés de l'armée française fat attrabié, dans le révi dofficiet, « aux manouvres du maréchal Ney, à l'intréphilife qu'il montra et qu'il communique à ses troupes, et au taient dépoir parte général de division, Marchandl, »

Pendant huit jours, les deux armées préludérent ainsi, dans des engagements partiels, à une affaire générale. Enfin elles se rencontrérent, le 14 juin, à Friedland. A trois leurres du matin, le canon se fit entendre. «Cestut jour de bouheur, dil Napoléon, c'est l'auniversaire de Mareugo.

Les maréchaux Lannes et Mortier commencerent le feu, soutenus par



les dragons de Gronchy et les entrassiers de Nausonty. Rien de décisif

ne résulta d'abord du choe des différents corps engages. Ce ne fut qu'à ciun leures du soir que Napoléon, ayant reconnu la position de la hataille, déciala d'entever sur-le-champ la vilte de Friedland, en faisant brusquement un changement de front. Il fit commencer l'altaque par l'extrénité de la droite.

A cinq heures et demie, une batterie de vingt pièces donna le signal, C'était le maréchal Ney qui s'ébraulait. Au même moment , le général Marchand, à la tête de sa division, avança, l'arme au bras, sur l'ennemi, en se dirigeant sur le elocher de la ville. Cette attaque andacieuse . soutenne par l'artillerie, qui fit éprouver une grande perte aux Russes, prépara le succès de la journée, Cependant l'ennemi avait embusqué sa garde impériale à pied et à cheval. Quand il vit le corps du maréchal Ney marcher à son but avec taut d'intrépidité, à travers tous les obstacles qui se multipliaient sur son passage, il fit déboucher cette formidable réserve sur la gauche du maréchal, Le choe fut terrible. Mais le général Dupont survint avec sa division, et la victoire resta définitivement aux Français. En vain les Russes firent-ils avancer toutes leurs réserves. Friedland fut emporté, au milieu d'un horrible carnage. Ils laissèrent vingt mille hommes sur le champ de bataille, dont quinze mille furent tués et cinq mille blessés, et dans ce nombre trente généraux, « Mes enfants, écrivit Napoléon à Joséphine, ont dignement célébré la bataille de Marengo, La hataille de Friedland sera aussi célèbre et aussi gloricuse pour mon peuple..... C'est une digne sœur de Marengo, Austerlitz, léna, »

Dès que la nouvelle de cette vicioire arriva à Konigsberg, les Busses cités Prussius su bitérent d'abundonne la pace. Le marchal Soult y entre, le 16 juin, et y trouva des richesses immenses, des approxisionnements en grain, plus de vingt mille blessés, des mantitons de toutes sortes, etterite autres cent soxiante mille finsls, recement arrivés d'angleberre, et encore embarqués, Le 19, l'empereur porta son quartiergénéral Tafisit.

L'évécement que l'empereur Alexandre sembait attendre pour penere sciensement à la paix était enfin accomplit; l'armée russe avait en sa journée funeste, sa déroute complète, sa dédaite décisire. Le 21 juin, le ezar et le roi de Prusse conclurent un armistice avec l'empereur. Le 22, Napoléon adressa à son armée la proclamation suivaulte;

## « Soldats,

» Le 5 juin nous avons été attaqués dans nos cantonnements par l'armée russe. L'ennemi s'est mépris sur les causes de notre inactivité, il s'est aperçu trop tard que notre repos était celui du lion : il se repent de l'avoir oublié.

» Des bords de la Vistule nous sommes arrivés sur les eaux du Niémen avec la rapidité de l'aigle, Vous eélébrâtes à Austerlitz l'anniversaire du couronnement; vous avez, cette année, célébré celui de la hataille de Marengo, qui mit fin à la guerre de la seconde coalition.

» Français, vous avez été dignes de vous et de moi. Vous rentrerez en France couverts de tous vos lauriers, après avoir obtenu une paix glorieuse qui porte avec elle la garantie de sa durée.

Les bases de cette paix furent arrêtées par les trois monarques , dans une entrevue qu'ils eurent sur le Niémen.

Le 25 juin, à une heure après midi, Napoléon, accompagné de Murat, Berthier, Duroc et Caulaincourt, se rendit, dans un bateau, au milieu de



ce flence, où l'on avait placé des radeaux et dévé des pasillois pour recevoir les deux empereurs et le roi de Prusse. Au même instant Alexandre s'embarquait sur l'autre rive, avec le grand-due Constantin, le général l'eningsen, le général Ouvaroff, le prince Labanof et le comte de Léven.

Les deux bateaux arrivérent en même temps. En mettant le pied sur

le radeun, Alexandre et Nopoléon s'empressirent de donner aux deux armies, enurpées sur chaque rive, un signe précurseur de la réconcilistion: ils se jedevent dans les brus l'un de l'autre, et passérent ensaite plusieurs heures ensemble. La conférence finie, les monarques regagnèrent chacun leur baleur de treufférent duss leur counne.

Le bedemini, 26, une seconde entrevue eu lieu au pavillou da Nicmen, et le rui de Prusse passisha, Pendint phisieure jous lis truis princes se visitievent fréquentment et se donnévent des fétes. La plus franche amitié semblait avoir remplacé fout à coup les dispositions hossible qui varient fait coeffe taut de saus, Dans un diner, Apordon porta la sanié de la reine de Prusses, qu'il avoit traitée avec si peu de ménagement dans ses halle-lisa.

Cette princesse arriva à Tilsitt, le 6 juillet, à midi. Deux heures après



Napoléon lui faisait sa visite. Elle insista, dit-on, pour rendre les condi-

tions de la paix uneins dures pour se ocurronne. Mais toute la quissance de sedantion dont la nature et l'éducation l'avaient douée ne pat rien changer aux résolutions prises avant son arrivée. Le 8, le traité de paix fut signé. La France y faissit reconnulire le bloeux continental, les royaumes de Sanc, et de Italiande et de Westphalie (ce deraire recé au proit de Jérûme, aux dépens de la Pranse, du Hanorve et de la Hesse), et le grand-duché de Varsonie, qui cutrist dans la confédération du Rhin, dont Nanpoléon était proclemé protecture par les grandes puissances du Nord, contre lesquelles écute alliance avait été principlement constituée.

Avant de quitter Tilsitt, Napoléon se fit présenter le plus brave soldat de la garde impériale russe, et lui donna l'aigle d'or de ta Légion-d'Hon-



neur, en témoignage d'estime pour ce corps. Il fit présent de son portrait à l'hetman des cosaques, Platow. Quetques baschirs, envoyés par Alexandre, viurent lui donner un concert à la manière de leur pays.

Le 9 juillet, à onze heures du matin, Napoléon, décoré du grand cordon del l'ordre de Saint-André, se rendit chez l'empereur de Russie qu'it trouva à la tête de sa garde, et portant la grande décoration de la Légion d'Honneur. Après avoir passé trois heures ensemble, ils montérent à chevul et s'achteminierent vers les bords du Niémen où Alexandre s'embarqua. Napolécon le suivit de l'ardi jusqu'à l'autre rive, o estace d'amitié. Le roi de Prusse étant van peu de temps après voir l'empereur des Français, celui-ci lui readit immédiatement sa visife, et partit ensuite pour Kornjasherg.





## CHAPITRE XXVI.

Retour de Napoléon à Paris. Session du cryps-Hejslahff. Suppression du tribunat, Voyage de l'empereur en Italie. Occupation du Portugal. Retour de Napoléon. Tablean des progrès des sciences el des arts depuis 1789.



EMPEREUR ne s'arrêta pos longtemps dans l'améreme capitale de la Prusse, It en partit, le 15 juillet, et arriva, le 17, à Dresde, en compagnie du roi de Saxe, qui nvuit été le recevoir à Bautzen, sur la frontière de ses états. Le 27, Napoléon était rentré à Saint-Cloud.

Le sénat, le tribunat, le corps-législatif, la cour de cassation, le etergé, le corps numicipal, toutes les autorités enfin, civiles, militaires on ecclésisatiques, vinrent déposer, avec empressement, leurs félicitations au pied du monerque victorieux.

L'empereur voulut signaler son retour par des promotions et des récompenses. Il conféra la diguité de sénateur aux généraux de division Klein et de Beaumont, aux tribuns Curée et Fabre de l'Aude, à l'archevèque de Turin, et à l'un des maires de Paris, M. Dupont, Le prince de Bénévent, Talleyrand, fut nommé vice-grand-électeur; le prince de Neufchâtel, Berthier, reçut le titre de vice-connétable.

Le 45 août, jour de sa fête, l'empereur se rendit en grande pompe à Notre-Dame, où fut chanté le *Te Deum*, en actions de grâces, pour la paix de Tilsitt,

Une deputation du roy aume d'Italie vint joindre ses félicitations à celles des grands corps de l'empire. Napoléon s'en montra satisfait. ¿ Di épreuvé une juie particulière, dii-il, dans le cours de la campagne dericire, de la conducite distingacé qu'ont teaux mes troupes Italiennes. Pour la première lois, depuis bien des siècles, les Italiens se sont montrès avec homeur aur le grand thiètre du monde: j'espècre qu'un sis heureux commencement exièrent l'ématdoin de l'i nation; que les femmes élécuments renverront d'auprès d'elles extle jeunesse oissive qui linquit dans les boudoirs, on din moism ne les recevout que lorsagi lis servoit couveré d'houorables cleatriess. Du reste, j'espère avant l'hiver aller faire un tour dans mes étas d'Italie.

L'ouverture du corps ségislatif eu lieu le 16 noût. Elle fut faite par l'emperure, qui, rissumaire un mot toute la grande-ur de la France, pronoga ces impérissables paroles : « Le me sais soul fier d'être le premier parait vans. « Malbeuresament à coté de cette noble expression d'un sublime et légitime organd). Nupeicon laises glisser une justification ausze paradoxale des litres impérimes qu'il avait croés pour servir d'aliments à des vanités d'un autre des. Selon lai, l'auvit voute per la empécher le rotour de tou titre féodal, incompatible avve nos institutions ; e comme sis l'erfabilissement des titres consectes par la feodalité pouvait être pris sériessement pour un obstacé à leur retour, parce qu'on n'ossit pas y quoter certains priviléges devenus intérvalles, a lors surtout qu'on les chumant, avec ev qu'ils avaient eu de plus antipatique au xvur siècle et à la révolution remuses, le principe de l'inévolutie.

An rest, l'institution d'une noblesse hérécilitaire n'était que la conséquence de la fondation d'uned synates. Après s'être amonné en quedque sorte comme envoyé d'en hant, pour reslaurer le pouvoir, tombé, disati-il, dans le song et dans la boue, Napodeire se lisaise emporter par le mouvement réactionnaire dont il a domné le signal, en faveur de l'esprit d'ordrer et de convervation. Crovant i raigri que dans las limites d'un prévoyance légitime contre l'exagération du principe de liberté, il exagére involontairement je principe d'autorité, comme il se faite de ne consocret que l'aristocratie du mérite quand il fait des grands par la naissance, et qu'il s'efforce de donner de la stabilité à son nouvel empire, en l'appayant précisément sur les étais vermoulus qui eraquérent vlolemment, il y a un deuti-siècle, sous le poids de la monarchie de Chartenagne.

Dans son discours d'ouverture l'empereur avait annoncé aussi des modifications aux lois constitutionnelles. Ou pouvait être certain d'avance que le résultat de ses méditations ne serait que le développement de sa pensée dictatoriale, et qu'il allait atténuer ou faire disparaître ce qui formait encore une représentation fictive, en debors de la représentation réelle et absolue qu'il placait en lui-même. Le tribunat, maleré le soin qu'il avait eu de prendre l'initiative des motions monarchiques. Int supprimé; son nom seul aurait suffi pour lui porter malheur. Une institution dont l'origine et la dénomination rappelaient incessamment le système républicain ne pouvait pas être longtemps tolérée dans le voisinage des dues et des princes que la munificence impériale ressuscitait miraculeusement autour de son trône, dans la personne des plus célèbres détracteurs et des plus redoutables ennemis de l'antique blason. Du reste , les tribuns montrèrent une résignation exemplaire ; plus courtisans que jamais, ils remercièrent, et ils bénirent la main qui les frappait, et semblérent vouloir justifier par là l'empereur, en prouvant à la France que la suppression de leur corps n'avait rien d'alarmant pour les libertés nationales, et qu'il n'y aurait qu'un mensonge de moins dans la constitution de Pétat.

L'empereur apporta missi quédques changements dons l'organisation du cupre légistait et dans la forme de ses dedikcirions. L'ègale de quarante uns fut exigé pour les membres de ce curps, et sa vie politique resta concentrée dans trois commissions, qui d'eurient conférer avec les commissions du conseil d'état, sur chaque projet de loi, dont l'initiative était exclusivement réservée au gouvernement. Le code de commerce fut void dans cele session.

La guerre continuail dans le nord, entre la France et la Saède, Le 19 noût, la ville de Stralsund fut prise par les Français, et l'île de Rugen ayant capitulé le 5 septembre suivant, la conquête de la Po-méramie suédoise se trouva compléte. Le roi de Suède n'en resta pas moins attaché à l'alliance anglaise.

C'était avec peine sans doute que Napoléon voyait la Baltique ouverte au pavillon britannique, et la cour de Stockholm obstinément rebelle un bleeus continental. Mais il cisit un autre royaume dont les relations constantes avec l'Angleterre contrariaient beausoup plus le systeme français; c'était le Portugal. La nuision de Bergame, liée par ses intéréts commerciums autant que par ses affinités politiques, se soumit à buste les exikences du cultion anglais, c to le fint jumis aucan compte du dévent de Berlin, alors même qu'elle se déclarait doficiellement en cit at flostifité sévels la Grande-Berstagne, pour niveux tromper Napoléon. Cette infidélité occulte à l'alliance française fut déconcive à l'Europe par l'empereur, qui envoya un ocque d'armée en Portugal, sous le commandement de Junit, après vacir traité, avec la cour de Madrid, pour le passage des troupes impériales à travers l'Espagne.

Tandis que Junot s'archeminait vers le Tage, Napoléon se préparait à visiler encore les borden du Pô et de l'Adriatque. Avant son départ, il reçut, en audience solemelle, l'ambissadeur de Perse, qui était arrivé à Paris, porteur de présents magnifiques pour l'empereur, aux pieds dupeit il écons, cutre untres objets remarquables, les sobres de Tauvelnu et de Taumes Koulé-Kam.



Napoléon partit de Paris le 16 novembre (1807), et arriva à Milan

le 21. Peu de jours après, la garde imjériale, couverte des lauriers d'Austerlitz, d'Îcia et de Friedland. fit son entrée triomphale dans la capitale. Son arrivée fut le signal de grandes réjouissances. Les autorités pariséennes voulurent la féter à l'Hôtel-de-Ville, et le sénat, dans son tublas même.

L'empereur ne s'arrèta pas longtemps à Minn; il lui trobait de se dire comaître no moveaux sujels pen lui avait domés le truité de Presbourg. Il arriva à Venise le 29 novembre, le jour même que mund, après aveit reuvers' l'Espanes, c'emparité d'Aurents', la première ville de Portusal, Le Isademain, l'arriné trançoise cutrist dans l'Esboure, (que la Bandiero piel a vait à landomoire à la vec d'un peuple consterné, pour se rendre à bord de l'escadre anglaise, et se resiere au Breisi.

Après avoir percouru les étals vérilières et la Lombardie, et s'èter renontris, à Mantone, aves son frère Lacien, dont il voulit faire épouser la fille au prince des Asturies, Napoléon rentra dans la capitale de son royanme d'Italie. Il y public diverses lettres-patentes qui conferiente il tirte de prince venie un vice-roi Engeine Beauharusis, et celui de princesse de Bologne à se fille Joséphine; Metal, ancien president de la république Gésalpine, devint due de Losd. L'empereur ayant fuit donner lecture de ces neles au corps-législatif Italieu, nott causite la narce la in-time et et s'exorium ainsi;

« Messieurs les pouidenti, doti et commercianti, je vous vois avec plaisir environner mon troine. De redour après trois ans d'absence, je me plais à remarquer les progrès qu'ont faits mes peuples; mais que de choses il reste encore à faire pour effacer les fautes de nos pères, et vous reidre digues des destins que je vous prépare!

» Les divisions intestince de nos nucleros, leur misérable éguisme de ville, préparèrent la perte de tous nos droits. La patrie fut désicritée de son rang et de sa dignité, elle qui, dans des sicèles plus éloignés, avait porté si loin l'houneur de ses armes et l'éclat de ses vertus. Cet éclat, ces vertus, je fais consister ma gloire à les reconnucier.

Ces paroles furent accueillies avec transport par les députés italiens dont la division, en propriétaires, savants et industriels, correspondait mieux, on peut le dire, que l'organisation du corps-législatif français, aux diverses natures d'intérêts et de capacités, dont la prédominence dans la société pouvait justifier ou même nécessiter la représentation dans la politique. Mais cette différence dans le mécanisme constitutionnel de deux peuples soumis à la même domination, courbés sous le même sceptre, s'explique par cette circonstance, que sur le sol de l'Italie , Napoléon , homme de révolution , avait arraché le pouvoir à l'ancien régime, tandis qu'en France il avait détrôné d'autres révolutionnaires. En effet, à Milan, à Bologne, à Venise, comme dans le reste de l'Europe , ses engemis naturels étaient l'aristocratie et le clergé, sur l'abaissement desquels il avait fondé la puissance française; les patriotes, sortis des rangs intermédiaires, des classes lettrées et laborieuses, étaieut ses appuis obligés. A Paris, au contraire, il se souvenait tonionrs qu'il avait conquis le trône à Saint-Cloud, sur les républicains, sur les disciples de la philosophic moderne. De là sa disposition irrésistible à considérer comme suspects, à traiter de songe-ereux les esprits sérieux qui parlaient de liberté dans leurs écrits, et qui s'occupaient de spéculations politiques ; de là l'exil de madame de Staël , la disgrâce de Benjamin-Constant, le dédain pour Tracy, Volney, Cabanis, etc., et enfin la suppression du tribunat et d'une elasse importante de l'Institut. Les dotti du royaume d'Italie n'étaient que des idéologues en decà des monts, tant il est vrai qu'il y avait deux hommes, ou plutôt deux rôles dans Napoléon , selon qu'il était en face de l'étranger ou en regard de la France. Réformateur dans l'organisation des pays conquis. il devenait conservateur des qu'il s'agissuit de l'administration intérieure de l'empire ; sa position seule , différente au delà et en decà des frontières, le poussait à cette contradiction, qui a fait dire à M. de Chateaubriand, que « tantôt il faisait un pas avec le siècle, et tantôt il reculait vers le passé, »

Deguis la paix de Tilsiti, l'Angleberre, que l'empereur Alexandre vésitai vainement dorspé d'annere à une réconcission avec la France, ut'avait fait que mettre plus d'obstination et d'hecharrement dans ser récolutions guerrieres. Parieune de l'athlésion officielle des grandes puissances du Nord au blocus continental, elle avait repousé opinitérement l'univervation du carar, et envoyé vingi-sept biliments et vingt mille hommes dans la Railique, sons les ordres de lord Catheart, pour foreer le roi de Danemarch à livrer sa flotte, à têtre déglé. Ce prince avait de réuler. L'alunità naglais avait répondu

40

à sa noble résistance par le bombardement de Copenhague, lequel fut



suivi de la capitalaționi immédiate de cette capitale, et de la destruction de la flotde danoie. En apprenant cette horrible violation du droit des gens, que les Anglais répétaient de toutes ports, et sous toutes les formes, contre la neutralitic impaisante, Angoleon résolut de complèter le système de représailles qu'il avait adopté après la batalle d'êten; et de décret de blillato viat donner au décret de Berlin toute l'extension rigoureuse que les circoustances paraissistent exiger. L'empereur y debrar a dénatticamilés - tout blôtimes druiger aux mistous les ports de la France et de ses alliés en état de blous, et or-donné la visite, sur mer, de tous les blûtments européens qui seraient rencentrés par les eroiséeres britanniques.

De uouvelles combinaisons territoriales fixèrent encore l'attention de l'empereur pendant son séjour en Italie. La Toscane et les légations étaient destinées à faire partie de l'empire français. Après avoir tout préparé pour cette réunion, il reprit le chemin de la France.

En traversaut les Alpes, il s'arrêta à Chambéry. Un jeune homme l'y attendait pour lui demander de faire cesser l'exil de sa mère ; e'était M. de Staël, Napoléon l'accueillit bien personnellement, mais se montra fort dur à l'égard de la tille de Necker, et de Necker lui-même. « Votre mère , lui dit-il , doit être contente d'être à Vienne ; elle aura beau jeu pour apprendre l'allemand.... Je ne dis pas que ce soit une méchante femme.... Elle a de l'esprit ; elle en a beaucoun trop, peut-être; mais c'est un esprit sons frein, insubordonné, Elle a été élevée dans le chaos d'une monarchie qui s'écroule et de la révolutiou; elle fait de tout cela un amalgame! Tout cela peut devenir dangereux. Avec l'exaltation de sa tête, elle peut faire des prosélytes. J'y dois veiller, Elle ne m'aime pas, C'est dans l'intérêt de ceux qu'elle compromettrait que je ne dois pas la laisser revenir à Paris.... Elle servirait de drapeau au faubourg Saint-Germain.... Elle ferait des plaisanteries ; elle n'y attache pas d'importance ; mais moi, j'en mets beaucoup, Mon gouvernement n'est point une plaisanterie, et je prends tout au sérieux; il faut qu'on le sache, et dites-le bien à tout le monde, » Le jeune de Staël protesta de l'intention de sa mère de ne donner aucun suiet d'ombrage au gouvernement impérial, et de ne voir qu'un petit nombre d'amis, dont la liste serait même soumise à l'approbation de l'empereur; puis il ajouta : Quelques personnes m'ont dit que e'était le dernier ouvrage de mon grand-père qui vous avait indisposé contre ma mère : le pais pourtant jurer à votre majesté qu'elle n'y a été pour rien. - Oui. certainement, reprit l'empereur, cet ouvrage v est pour beaucoup. · Votre grand-père était nu idéologue, un fou, un vieux maniaque, A soixante ans vouloir renverser ma constitution, faire des plans de constitution; les états seraient, ma foi, bien gouvernés avec des hommes à systèmes, des faiseurs de théories, qui jugent les hommes dans des livres et le monde sur la carte l.... Les économistes sont des songe-creux qui révent des plans de finances, et ne sauraient pas remplir les fonctions de percepteur dans le dernier village de mon empire. L'ouvrage de votre grand-père est l'œuvre d'un vieil entété qui est mort en rabáchant sur le gouvernement des états, » A ces mots, le petit-fils de Necker s'émut, et, interrompant l'empereur, erut pouvoir lui dire que sans doute il s'était fait rendre compte du livre par des personnes malveillantes, et qu'il ne l'avait pas lu luimême, puisque son grand-père y rendait justice au génie de Napoléon. « C'est ce qui vous trompe, lui dit vivement l'empereur ; je l'ai lu moi-même d'un bout à l'autre.... Oui , il me rend une belle justice! il m'appelle l'homme nécessaire! et, d'après son ouvrage, la première chose à faire était de couper le cou à cet homme nécessaire. Oui , j'étais nécessaire , indispensable , pour réparer toutes les sottises de votre grand-père, pour effacer le mal qu'il a fait à la France.... C'est lui qui a fait la révolution.... Le règne des brouillons est fini ; je veux de la subordination, Respectez l'autorité , parce qu'elle vient de Dieu.... Vous êtes jeuue ; si vous aviez mon expérience, vous jugeriez mieux les choses. Bien loin de me choquer, votre franchise m'a plu : j'aime qu'un fils plaide la cause de sa mère.... Malgré cela, je ne veux pas vous donner de fausses espérances, et je ne puis vous cacher que vous n'obtiendrez rien, » M. de Staël se retira, et l'empereur dit ensuite à Duroc : « N'ai-je pas été un pen dur avec ce jeune homme ?.... Je le crois. Eh bien ! j'en suis bien aise, après tout; d'autres n'y reviendront pas. Ces gens-là dénigrent tout ce que je fais ; ils ne me comprennent pas. »

Napoléon arriva à Paris le 4" janvier 4808. Trois jours après, accompagné de l'impératrice Joséphine, il visita le célèbre peintre



David dans son atelier, pour y voir le tableau du couronnement.

Dans le courant du même mois il donna des statuts définitifs à la Banque de France, et rémit l'éssaigne et ess dépondances à l'empire. Le sort du Portugal n'était pas fixé eucore, Quoiqu'il fut enfièrement sounits aux armes françaises, Napoleón ne voulait rèse présipite à l'égard de ce royaune. Il se content d'yoquisser un gouvernement provissiere, à la tête dupueil à plaça Janot, avec le ûtre de gouverneme-général, per un déverd du l'évêret. Le lendemin, il décerna le même fittre à son beau-frère, le prince Borghèse, pour les départements au dél de Alpes.

L'Institut national remplit, à cette époque, une mission importante, dont l'empereur l'avait chargé dans l'un de ces moments où le génie de l'homme, libre des passions du monarque, se préoccupait avant tout des intérêts généraux de la civilisation. Chacune des trois classes de ce corps illustre présenta un rapport sur les progrès de la branche des connaissances humaines qui était l'objet spécial de ses travaux. Le tableau historique, renfermé dans l'ensemble de ces rapports, embrassa ainsi les sciences, les arts et les lettres, à partir de 4789. Chénier fut le rapporteur de la classe qui représentait l'ancienne Académie française; Delambre et Cuvier exposèrent les progrès des sciences physiques et mathématiques : Dacier parla au nom de cette portion de l'Institut qui forme aujourd'hui l'Académie des inscriptions et belles-lettres, et Lebreton présenta le rapport de la classe des beaux-arts. Le travail de l'Institut restera comme un monument de la grandeur du peuple qui, au milieu des tourmentes de la guerre civile et des anxiétés incessautes de la guerre étrangère, avait cultivé fructueusement le domaine de l'intelligence, et s'était élevé dans la triple carrière du savant, du littérateur et de l'artiste, alors que l'Europe et le monde le crovaient exclusivement soldat. Ce sera aussi une éloquente réponse aux détracteurs de la révolution, et, par conséquent, une justification indirecte de tous eeux qui, comme Necker , si maltraité par l'empereur , contribuèrent , par leurs théories économiques et leurs plans de finances, à l'explosion de cette grande erise; car, quoi qu'en ait dit Napoléon, les idéologues ont rempli leur tâche comme les conquérants : les uns et les autres out ou finir par s'égarer, après avoir été un moment les hommes de leur siècle. La société, dans sa marche rapide, renouvelle souvent ses guides ; mais elle ne doit pas mépriser ceux qu'elle laisse en arrière, parce qu'il ne leur a pas été donné de pouvoir la suivre toujours, Necker, ridi-

## DE NAPOLÉON.

13

eule en 1808, aux yeux de Napoléon, qui représentait la France d'alors, avait été porté en triomphe par la France de 1789.





## CHAPITHE XXVII.

Affaires d'Espag

excis longtemps la révolution française n'avair plus à combettre que dans le nord de l'Europe; mais le midi était plutot subjequé que converti. Les répugnances, les antipalines qu'elle avait soulevées à son origine, dans toutes les cours, si elles avaient été contraitées à la dissimulation par la force des armes, n'en subsistient par moins ou ces armes, n'en subsistient par moins ou

fond des Ames; à Madrid et à Lisbonne, comme à Vienne, à Berlin et à Pédersbourg, le phistopolisme deit un voisin incommode, et il devii l'étre surfout pour le saint-offine et l'inquisition. Napoléon ne l'i-guorait pas. Il savait que le cabinet espagnol, comme cebu d'Autriehe, c'ent pret à se déclarer l'allié de la Prusse, de la Russie et de l'Angleterre, lorsque la bataille d'éten vint tromper les espérances de la coullion. Une proclamation du prince de la Paix (le fameux Godol) avait dévoide les arrière-pensées de l'Escurial. Cette manifestation prémature pertit le gouvernement de Charles IV; il lu faillat condescande à bute les montes de l'accorde à le la luci de la conservation de la

exigences de Napoléon , pour se faire pardonner les dispositions hostiles qu'il s'était hasardé à laisser soupçonner. De là cet envoi d'un corps auxiliaire en Allemagne, sous les ordres de la Romana, et ce passage imprudent accordé aux troupes françaises pour la conquête du Portugal. Des corps d'observation se formèrent sur toute la ligne des Pyrénées, sous différents noms et avec l'apparente destination de renforcer et de soutenir l'expédition lusitanienne. L'empereur ne voulait pas seulement punir les velléités et le langage agressif de 4806 ; il songeait surtout à se mettre à l'abri , pour l'avenir , de toute entreprise offensive de la part des puissances méridionales, en cas de nouvelles ruptures avec les monarchies du nord. Il se préoccupait beaucoup aussi de l'exécution rigoureuse des décrets de Berlin et de Milan ; et sa sévérité , à cet égard . se tournait naturellement et d'une manière plus particulière vers les pays maritimes, tels que les deux péninsules. Déjà ses mesures étaient prises à Naples et à Lisbonne, et très-avancées à Rome, ainsi que nous le verrons plus tard. Mais e'était l'Espagne baignée par deux mers, gouvernée par un Bourbon, et surprise naguère en état de provocation contre la France, qu'il importait principalement d'asservir au système français. L'occupation militaire des provinces et des places septentrionales de ce royaume fut done résolue.

Les corps d'observation de la Gironde et des Pyrénées requrent l'ordre de se porter en avant. Le maréchal Moneey entra dans les provinces basques; Dapond ésdabit à Valladolid, el Dulessure pérétra en Catalogne. Il n'y avait pas moins dés lors de soixante-dix mille Prançais dans la Péninsule, non compris les corps de Junot. Ces troupes furent reques sans opposition dans les places fortes.

Si l'empereur n'ed désiré slors qu'une paissante garantie de la fidèlité de la cour de Marid à Palliance frenquise, l'occupitant de ces poisits importants lui edt peut-être suffi. Mais la situation intérieure de l'Espagne et les événements du mostiques survenué dans le palais de l'Espartial, mondiférent son primitif, el offrirent à son anabition et à son grier l'occasion de rattacher la nation espagnole au peuple français, non pas seulement por une invission permanente, mais par une révolution.

La monarchie de Charles-Quint était alors dirigée par un de ces hommes que Dieu ne manque jamais de placer au timon des états dont il permet la chute pour les régénérer : et la famille royale a usas était marquée du signe de la décadence. Le sang de Louis XIV se souillait à la face du monds; l'insidence du parvanu et l'effrouterie du vice obtensiant les hommangs de la fact évaillaine; l'insidement du posset, 'inévitable avant-coureur de sa ruine, était au comble; l'annat de la reine s'était de l'annat de la reine s'était, déshon-rait et perdait une race auguste dont les destins étaient accomplis, « Son secudant, d'au ne derviuna statede aux Bourbons, était seines sorress sur la famille royale; sea pouvoir était celui d'un mattre absolu; les trésous de l'Amérique étaite à as disposition, et il les employait à des éductions infilmes; enfin, il avait fait de lu cour de Madrial un de ces lieux où la muse indigaée de juréant a conduit la mère de l'intensies.

Evidenment, c'était la ce qu'on appelle le signe des tompet La protection divise s'était visiblement retirée du royamus de Pelag; comme elle avait abandonné, un siècle aupervant, le trône de Clovis. L'Espage avait aussi sa réprence. Le seeu de la dégradation en laissait plus aperveveir les traces de l'unité sainte sur des fronts écrasés du paids d'une cournes austantige de roulle et d'opportebre. Mai la royanté ne subientif pas serbe les dégradations de dévergitade. La réception de moyen des était épisice dans toutes les parties du corps social. La noblesse et le clergé, apusis instructes et auxiliaires pinsanté du pouvoir royal, nos jours de sa suplender, yentagesient avec la lis les mitters et les instituites de la vellesse. La deraiter heure de l'aucten régime était venue aussi un deli des Pyrécies; Napoléon se sentit appet à donner le signal, à sourne le terrible glos de res funcientales.

Il a'nuit songé d'abord, nous le répéons, qu'à à sassurer militiriement de la fidélité d'un allié suspet. Mis lorsqu'il vil la fimille royale se perdre elle-même par le seandale et la discorde, le peuple agité par des révolutions de palais, Charles IV et l'erdinand implorant à ses pieds, Prou coutre l'autre, la protection de la France, le roie el la reine déconçant leur fils, et le fils les dévinant et les outregent tous deux, il hui parut qu'il pourrait faire mieux en Esquapa que d'y occuper des forteresses, et que le moment était arrivé de changer Faspet misérable de ce noble et beun pays, en l'unissant plus étroitement à sont empire, en faisant régier à Madrid les kides françaises, soit sous le nom de Charles IV, soit sous ces lui de Ferdinand, on de tout autre prétendant qu'il lui conviendrait de choisir. Dans e dout, il diriga le marc'hall Bessières, à la téc de vitactica qu'ille bommes, vers les provinces Basques, pour y renforer Moncrey et Duport, et d'il dons le commandement en de de l'expédition à

Murat, qui porta son quartier-général à Burgos, dans le commencement du mois de mars.

Dès que l'approche des Français fut comme dans Madrid, le peuple eria la Intulion, el le cour "céntid à Arnajuez, Golod, qui s'étit flatifica un justant d'avoir trompé Napoléon et de l'avoir mis dans ses inférêts, s'aperçut de la vanié de ses espérances et conseilla blechement à Charles IV d'imiter la maison de Bragance et des oretirer dans l'Amérique espanole. Le roi es savait qu'obérà à on favor ; il consentità partir inmédiatement pour Séville. Mais les préparatifs de départ irritèreur l'orgueil estillan. Les soupçeus de peritile, qui planaiset sur le prince de la Paix, trouvèrent plus de crédit et devirrent plus violents; le 16 mars, la coêère nationale de rophosio. Le polisi d'Arnajique flu evabhi pou une po-



pulace furieuse, demandant à grands eris la tête de Godoï. L'hôtel du fa-

vors fut forcé et mis an pallage; il n'échappa lin-induce à une mort certien qu'en se sauvait dans un greuier. Alors Clarles H. y, qu' avait essayé de calmer le peuple, en lui annouçant que le prince de la Paix constituit à se démettre de tous ses emplois, es vil contraint de déposer lin-mento a dégaité repoir. Il patibio un nes sedemel d'abbetion en favour du prince des Astaries, qui prit aussité le nom de Ferdinand VIII, et qu'un camaneuge son rème par la confisionit du éls leus de Codol, qu'on avait jeté dans une prison, pour y attendre les vengeances judiciaires du nouveau monarque.

A peine le premier bruit de ces événements fut-il parcem à Burgos, que Murat se hâta de marcher sur Madrid. Il y entra le 25 mars, à la tête de sx mille hommes de la garde et des corps de Dupont et de Moncey, au milieu d'un peuple frappé de stupeur et plein de méfiance, mais nou terrifié.



Le lendemain, Ferdinand VII quitta Aranjuez pour faire aussi son entrée dans la capitale des Espagues. Le morne silence qui, la veille, avait accueilli les Français, se changea en vif enthousiasme à l'approche du nouveau roi. La population entière se porta à sa rencontre, impatiente de saluer le prince qui la délivrait du jous ignominieux de Godoi.



Le corps diplomatique sanctionna par une démarche officielle les écimements d'Armijne, et ne se fit aueun scrupule de reconnâtre le roi de l'émeule. L'ambassadeur de France seul, d'accord avec Murat, évita de se prononcer. Le généralissime français entroy a toutéois un message à Charles IV, pour l'assurer dess protéction et lui offire son assistance. Le vieux roi ne songen d'abord qu'à sauver et la recouvrer son favori, « Il n'a d'autre tort, d'asti-til, que celul de m'avoir été datacté toute ma sie; la mort de mon mulheureux ami entrainerait la mienne, « El Godol lui fut readu.

Charles IV protesta ensuite contre l'abbiention que l'insurrection pepulaire lui avait rarchée; il décone la violence qu'il avait subie à l'empereur, dans une lettre qu'il charges Murat de lui faire parvenir. De son céde, le prince des Asturies évrivit (egalement à Napoléon, dont il restoutait la puissaite intervention en faveur de son père, pour justifier les cétementes qui l'avaient porté prématurément au trême, et pour placer son autorité naissante sous l'appui de l'alliance françaies. Napoléon comma de l'alliance françaies. Napoléon comme

prit, à la réception de ces deux lettres, que les prétendus maîtres de la monarchie espagnole la mettaient sous ses pieds, incapables qu'ils étaient l'un et l'autre d'en soutenir le fardeau. Mais le caractère du peuple espagnol lui donnait des eraintes et le laissait encore dans l'incertitude, « Ne crovez pas, écrivait-il à Murat, le 29 mars, que vous n'avez que des troupes à montrer pour soumettre l'Espagne. La révolution du 20 mars prouve qu'il y a de l'énergie chez les Espagnols,.. L'aristocratie et le elergé sont les maîtres de l'Espagne, S'ils eraignent pour leurs priviléges et pour leur existence, ils feront contre nous des levées en masse... L'Espagne a plus de cent mille hommes sous les armes, c'est plus qu'il ne faut pour soutenir, avec avantage, une guerre intérieure. Divisés sur plusieurs points, ils peuvent servir de novau au soulèvement total de la monarchie... Je vous présente l'ensemble des obstacles qui sont inévitables; il en est d'autres que vous sentirez. L'Angleterre ne laissera pas échapper cette occasion de multiplier nos embarras... La famille royale n'ayant point quitté l'Espagne pour aller s'établir aux Indes, it n'y a qu'une révolution qui nuisse changer l'état de ce pays. C'est peut-être celui de l'Europe qui v est le moins préparé... Dans l'intérêt de mou empire, je puis faire beaucoup de bien à l'Espagne. Quels sont les meilleurs movens à prendre?...

» Irai-je à Madrid?... Il me semble difficile de faire régner Charles IV: son gouvernement et son favori sont tellement dépopularisés qu'ils ne se soutiendraient pas trois mois.

» Ferdianad est Penneni de la France, c'est pour cela qu'on l'a fait rol. Le pluces su le trône sens neuvir les factions qui, depuis vingécian ans, veulent l'anémissement de la France... Je penne qu'il ne faut trien précisjer, qu'il courient de prendre conseil des événements qui vont subre... J'ai donné ordre à Savary d'alter auprès du nouveur roi voir ce qui se passe. Il se concerter avec votre altes impériales. Vous ferre en sorte que les Espagnols ne puisseut pas soupçonner le partique je prendra. Cela ne vous serva pas difficile; je n'en sais rie moi-même... Vous leur direz que l'empereur déire le perfectionnement des institutions politiques de l'Espagne, pour la mettre en rapport avec l'état de civilisation de l'Europe... Que l'Espagne a besoin de recréer la machine des nog novernement, et qu'il lui fiut des loss qui granufasses les civopes de l'arbitraire et des usurpations de la fécolalité ; des institutions qui razinament l'idustrie, l'agrellutire et les sus Vous leur pénidres.

l'état de tramquillié et d'aisonce dont jouit la France, malgre les guerres oit elle ést trouve engagés; la pleudeur de la religion qui doit son dis-blissement au coucordat que j'ai signé avec le pape. Yous leur démontrerez les avantiages qu'ils peuvent furer d'une répéderation politique : l'ordre et la part dans l'Intérieur, la consideration et la puissance à l'exitrieur. Tel doit être l'esprit de vas discours et de vos écrits... Ne brusquez aucune démarche. Le puis sattendre à Bayonne, p pois passer les Prénéres... Je songerai à vos intérêts particuliers, n'y songez pas vousmême..., Vous allez trop viet dans vos instructions du 1-3... Si la guerre s'allumati, tout screit perdu. C'est à la politique et uux négociations qu'il 
uppartient de échier des desfinées de l'Espopne. »

Arant de s'arrêter à une résolution, Napoleon voulnt voir de près l'état des chouses et so convainere par la in-indicu des cuspices et des possibilités de la situation. Parti de Paris le 2 avril, il arriva à Bordeaux le 4, et y séjourns pour attendre Joséphine qui vin l'y répidire le 10, li le unarchèreat ensemble vers Bayonne, où lis firent leur entrée le 15, Le chétau de Marrae, destiné à tre l'émoin de l'un des grands événenents politiques de l'époque, devint pour quelques mois la résidence innériale.

Dès le lendemain de son arrivée à Bayonne, l'empereur s'empressa de répondre au prince des Asturies. Ajournant son jugement sur le mérite et la valeur de l'abdication de Charles IV, il ne donna au fils que le titre d'altesse royale, lui parla du danger, pour les princes, d'accoutumer les peuples à se faire justice eux-mêmes, et lui signala le suicide politique qu'il commettrait, et la honte dont il couvrirait son propre front, s'il se loissait conduire à déshonorer sa mère, pour faire un procès scandaleux au favori. A la fin de sa lettre, l'empereur exprimait, en deux mots, le désir d'une entrevue. L'étude directe des personnages lui était nécessaire pour prendre une détermination. Si la fuite au Mexique se fût réalisée, la question aurait été simplifiée , la position moins embarrassante , la régénération de l'Espagne plus facile. Mais ce départ manqué et l'émente triomphante, il restait deux rois an lieu d'un, dont il fallait fixer le sort. Le parti à prendre sur les choses dépendait beaucoup de celui auquel on s'arrèterait à l'égard des personnes , sur lesquelles Napoléon ne voulait prononcer qu'après les avoir soumises à l'épreuve de son œil pénétrant et de son incomparable sagacité.

Le prince des Asturies hésita d'abord à se rendre au désir de Napo-

téon. Cependant, tandis que quelques-uns de ses conseillers lui signalaieut un pièze dans l'entrevue proposée, d'autres lui faisaient sentir l'importance de devancer son père auprès de l'empereur, et de mettre en sa faveur les premières impressions toujours si difficiles à détruire. Ferdinand céda à ce dernier avis. Il quitta Madrid, au grand regret du peuple espagnol, et s'achemina, plein d'incertitude et d'anxiété, vers les frontières de France, Arrivé à Vittoria , il voulut v attendre l'empereur ; mais l'empereur ne venait pas , et les mêmes considérations qui avaient amené le jeune prince dans l'Alava, l'entrainèrent à Bayonne, Le 20 avril, accompagné de don Carlos, son frère, il se présenta au château de Marrae, où se trouvait Napoléon, Charles IV suivit de près le prince des Asturies. Ne voulant pas lui laisser le champ libre, à Bayonne, il y accourut avec la reine et le favori, pour se placer sous la protection de l'empereur. Alors, le soldat parvenu, l'élu du peuple, l'enfant de la révolution française, vit à ses genoux les descendants de saint Louis, les héritiers de Pélage, les gardiens de l'épée du Cid, mettant à sa discrétion la destinée de cette antique et vaste monarchie dont la possession faisait dire avec tant d'orgueil à Philippe II « que le soleil ne se couchait jamais sur ses terres! » Quelle lecon pour la vieille Europe, dans ce tableau! En face de ces orgueilleuses Pyrénées, qu'un Bourbon avait tenté vainement d'aplanir par des arrangements dynastiques, le moyen àge dégénéré, convert d'opprobre et frappé d'impuissance, se trainait misérablement à travers la pitié et le mépris publies , pour aller mendier à la porte du châtean de Marrae quelques heures d'existence, ou pour y déposer, avant de mourir, les lambeaux de sa grandeur passée, ses pompes éteintes et sa gloire ternie, au pied du majestueux représentant de la gloire et de la grandeur de l'ère moderne!

Le prince des Asturies aurait désiré un rapprochement avec son père, afin de s'entendre pour rendre insulié l'intérvention du révoluble médiateur grils avaient échsi. Dans ce dessin, il voulut soirre un pour Charles IV dons son apparteneur, amis le vieux rol lui dit vivment; a-trètes, prince, n'avec-vous pas assez outragé mes chevous blance? et il le repousa. Le l'endemini il lui reproches ac conduite en termes amers dans une lettre à lampelle Napoléso ne fut pos étraner, et qui finissai ains, par allission à l'enemé d'Aranjujez : « Tout old être fut pour le peuple, et rien par lui, Oublier cette maxime, c'est se rendre compade de tous les crimes mi dérivent de cet orbali.»

Cependant Napoléon avait appris, en peu de jours, à connaître et à apprécier les deux personnages qu'il était venu étudier. A la première entrevue, Charles IV et son tils étaient jugés, irrévocablement jugés, « Quand je les vis à mes pieds , a dit depuis Napoléon , que je pus juger moi-même de toute leur incapacité, je pris en pitié le sort d'un grand peuple; je saisis anx cheveux l'occasion unique que me présentait la fortune pour régénérer l'Espagne, l'enlever à l'Angleterre, et l'unir intimement à notre système. Dans ma peusée, c'étail poser une des bases fondamentales du repos et de la sécurité de l'Europe, Mais loin d'y employer d'ignobles, de faibles détours, comme on l'a préjendu, si i'ai péché, e'est, au contraire, par une audacieuse franchise, pur un excès d'énergie. Bayonne ne fut pas un guet-apens, mais un immense, un éclatant coup d'état,.... Je dédaiguai les voies tortueuses et communes, Je me trouvais si puissant! j'osai frapper de trop hant. Je voulus agir comme la Providence, qui remédie aux manx des mortels par des movens à son gré, parfois violents, sans s'inquiéter d'aucun jugement, »

Napoléon s'est jugé lui-même admirablement dans ces dernières paroles; il a caractérisé, avec une sublime franchise et une parfaite vérité, sa résolution à l'égard de l'Espagne. Ce fut « un immense, un éclatant conp d'état! » Il agit comme la Providence, qui frappe parfois violemment ceux qu'elle veut sauver, sans s'inquiéter du jugement des hommes. Et comment n'aurait-il pas agi comme elle, puisqu'il n'était, après tout, que son agent dans la grande œuvre de la régénération espagnole; puisqu'il était tellement sous l'influence d'une inspiration supérieure et au-dessus des combingisons de la prudence commune, qu'il se jeta dans cette entreprise, en dépit des obstacles qu'il avait si bien prévus et signalés dans sa lettre à Murat, et qu'il y trouva en effet la fin du prestige qui le faisait supposer invincible, la fin de « sa moralité en Enrope, » selou sa propre expression; la fin de sa puissance, la fin de sa dynastie? Mais que fait à la Providence, que fait à l'humauité, la fin de toutes ces choses, si le but providentiel est rempli, si la raison humaine conserve et agrandit son empire, à mesure qu'un potentat perd le sieu?

Oni, Napoléon pourra dire un jour « que la guerre d'Espagne l'a perdu ; que toutes les circonstances de ses désastres viennent se raltacher à ce nœud fatal (Mémorial), « Mais le renversement de sa prodigieuse fortune et de ses espérances dynastiques sera précèdé d'une lulte

de six ans, pendant laquelle les deux penples les plus eivilisés de l'Enrope, les Français et les Anglais, se douneront rendez-vous en Espagne, et y porteront, les uns, les mœurs démocratiques, les autres, les idées constitutionnelles de leur pays. Ou après cela l'issue de la guerre soit, en définitive, funeste aux armes françaises, la philosophie moderne n'en aura pas moins séjourné longtemps et exercé son prosélytisme dans le voisinage du Saint-Office, en s'abritant sous la teute des alliés de l'Espagne, comme sous celle de ses conquérants. Locké et Bentham se seront établis aux bivouaes de Wellington, pendant que Condillac et Montesquieu auront visité les rives de l'Ébre, du Mançanarès et du Tage, à la suite de Napoléon. Et quand les troupes impériales seront forcées de reposser les Pyrénées et d'abandonner leur conquête. l'ancien régime trouvera partout à son retour le germe des idées libérales , la haine de l'inquisition et du monachisme , l'amour de la liberté, Féroce alors autant qu'il fut lûche, il trempera la main dans le sang de ses plus illustres libérateurs, parce qu'ils auront pris au sérieux la constitution qui sauva leur indépendance. Mais toute la monstruosité de cette ingratitude fera des martyrs, et non pas des esclaves. Ce ne sera pas en vain que Cadix , émule de Loudres , aura en pendant six ans sa tribune nationale, et que Madrid, Pampelune et Barcelonne seront devenues des villes françaises, Porlier sera imité par Laey, Mina par l'Empécinado; puis viendront Quiroga et Riégo; et si l'absolutisme trouve cette fois un aponi en France, cette alliance inespérée aura les mêmes résultats que l'alliance anglaise. Ce qu'auront commencé les vétérans de Napoléon, les jeunes soldats de Louis XVIII l'achèveront. Enrôlés contre la constitution de Cadix, ils continueront d'initier le peuple espagnol, par leur contact, aux habitudes et aux opinions constitutionnelles; de telle sorte que le royal émeutier d'Aranjuez, après avoir récompensé par les galères ou l'échafaud les libéraux espagnols qui surent reconquérir héroïquement le trône qu'il avait si honteusement abandonné lui-même, se verra contraint, à son lit de mort, de placer le sceptre de Castille, l'héritage de ses enfants, sous la protection de cet esprit de réforme dont il aura si cruellement poursuivi les généreux sectateurs, Alors, nous le répétons, qu'il ne reste plus rien de la puissance personnelle de Napoléon et des destinées qu'il avait réservées à sa famille, peu importe : le drapeau de la civilisation n'en sera pas moins planté en Espagne, et, au milieu des calamités qui auront désolé les générations contemporaines, et qui pourront durer longtemps encore, l'enfantement du nouveau peuple espagnol finira par



s'accompiir, Cétait la le principal but de Napoléon. Il l'indigua expresiment dans sa lettre au grand-due de Berg; il l'a répété à Saiut-Hélène. « Dans la erise où se trouvait la France, a-t-il dit; dans la lutte des idées nouvelles, dans la grande cause du sièvel contre le reste de Erarope, nous ne pouvions laisor l'Esoppae en arrière. « (Menorial.)

Tout va contribuer à rendre plus prompte et plus ferme la résolution de Napoléco. Une insurrection a cu licu dans Madrid; beu qui apaisée par des flots de sans, et les laisés la repitale de l'Espape dans un citad d'effervescence qui, d'heure en heure, gagne les provinces. Il n'y a plus à hésiter: les Bourbons ne pourraient plus rèpuer sur le peuple espagnol que sous le bon plaisés de l'émente, hostile à l'influence française.

Le 5 mai, Clardes IV abdique en faveur de Napoléon; et, cinq jours après, le prince des Asturies et les infants Don Carlos, Don Autonio et Don Francisco, ratifient cette abdication, et remoncent à toute prétention au trône d'Espagne. Le vieux roi se retire à Compiègne, avec la reine et l'inségrable Golof; les infants von thabier Valençay.

Cet abandon de la couronne par Charles IV et par ses fils mit le comble à l'irritation de la nation espagnole. L'insurrection devint géné-



rale; des juntes se formèrent de toutes parts pour organiser et diriger la défense du pays contre l'invasion étrangère. Une junte centrale s'établit ensuite à Séville. Les Espagnols en masse, selon l'expression mème de Napoléon, se conduisirent comme un homme d'homeur. Cette noble attitude répondait aux présisions de l'empereur; mais, une fois engagé, il ne pouvait plus reuelre, et il comptait toujours, d'ailleurs, sur l'ascendant de sa fortune et la paissance de ses armes, Il nomma, de son colé, une junde, qu'il investit du gouvernement de l'Espagne, et il lui douas son beau-frère, Murat, pour président. A peino installee, cette junde demanda pour roi le frère de l'empereur, Joseph Napoléon, qui occupital toise le trône de Napole.

Napolion commença par amourer aux Engaçolas les évienements de Bayome, dans un prochamitan ou il luve repossit le biem qu'il s'était proposé en acceptant la cession solemelle du 5 mai. « Après une longue agoné, leur d'ell, outre nation périssait. L'ai uv no smux; je veux y porter remède., » Votre monarchie est viellie; ma mission est de la rigeint. J'uniforrent loutes vos institutions, et je vous ferai joint; si vous me secondez, des bienfaits d'une réforme sans froissements, san décordres, sans corvulsions.

- Espagnols, j'ai fait convoquer une assemblée générale des députations des provinces et des villes : je veux m'assurer par moi-même de vos désirs et de vos besoins.
- « Je déposerai alors tous mes droits, et je placerai votre glorieuse couronne sur la tête d'un autre moi-même, en vous garantissaut une constitution qui concilie la sainte et salutaire autorité du souverain avec les libertés et priviléges du peuple.
- » Soyez pleius d'espérance et de confiance dans les eirconstances actuelles ; car je veux que vos derniers neveux conservent mon souvenir et disent : — Il est le régénérateur de notre patrie. »

Cette proclamation fut publicle 128 mai, à Bayonne. Le 6 jui mair, un décret impérial, daté de la même ville, appetial Loseja Napoléon na trône des Egapanes et des Indes. Ce prince ne turda pas d'arriver. Avant de se rendre à Madrid, il passa quelque temps auprès de l'empereur, et reçui même à Bayonne les députations que Marut avait mission de lui adresser de toutes les provinces soumies aux armes framises. Ce fut dans acette die que se routin, le 6 juille, 1, junte générale convroquée par Napoléon. Une constitution basée sur celle de l'aux unit aprésende à cette assembles, qui évenpresse de l'adopter.

Mais ce n'était là qu'une représentation factice du peuple espagnol. Quelques généraux français lui accordèrent trop d'importance; ils crurent qu'elle suffirait pour soumettre l'Espagne, ou du moins pour réduire à l'état de simple mutinerie, facile à réprinser, l'insurrection générale qui s'organisait sur tous les points de la Péninsule, Cette erreur fut fatale à l'un d'eux. Le général Dupout, qui avait pris une si noble part à la victoire de Friedland, se sépara des autres corps de l'armée française pour se porter à Andniar et pénétrer en Andalousie , où la révolte faisait de rapides progrès. Ce mouvement imprudent eut des suites funestes. A peine Bessière venait-il de gagner la bataille de Rio-Seco, et Moncey, de s'emparer de Valence, que la défaite et la capitulation de Baylen ternirent l'éclat du drapeau français, et apprirent à l'Europe que les armées de Napoléon n'étaient pas invincibles. Dupont, cerné par Castanos, déposa les armes, et son corps d'armée, fort de dix-huit à vingt mille hommes, fut fait prisonnier de guerre, A cette nouvelle, l'insurrection grandit dans toutes les autres provinces de la monarebie espagnole, et le roi Joseph jugea prudent d'ordonner à l'armée française de se retirer au delà de l'Ébre.

Napoléon, parti de Bayonne le 22 juillet, aporit à Bordeaux la défaite et la capitulation de Dupont. Il en fut indigné, et dit à l'un de ses ministres , « Ou'une armée soit battue , ce n'est rien , le sort des armes est journalier et l'on répare une défaite; mais qu'une armée fasse une capitulation bonteuse, c'est une tache pour le nom français, pour la gloire des armes. Les plaies faites à l'honneur ne guérissent point. L'effet moral en est terrible. Comment! un Français a en l'indignité de quitter l'uniforme français pour revêtir l'uniforme ennemi! On a eu l'infamie de consentir à ce que nos soldats fussent fouillés dans leurs saes comme des voleurs? Devais-je m'attendre à cela du général Dupont, un homme que le soignais, que l'élevais pour le faire maréchal!... On dit qu'il n'y avait pas d'antres movens de sauver l'armée, de prévenir l'égorgement des soldats. Eh! il eût mieux valu qu'ils eussent tous péri les armes à la main, qu'il n'en fût pas revenu un seul. Lenr mort eût été glorieuse; nous les eussions vengés. On retrouve des soldats; il n'y a que l'honneur que l'on ne retrouve pas. . (Le consulat et l'empire.)

Le général Dupont fut livré à la haute conrimpériale, et Napoléon écrivit lui-même dans le Moniteur du 10 août les lignes suivantes : « Il y a peu d'exemples d'une conduite aussi contraire à tous les principes de la guerre, Le général Dupont, qui n'a pas su diriser son

Director Lange

armée, a ensuite montré, dans les négociations, encore moins de courage évil et d'habileté. Comme Sabinus Titurius, il a été entrainé à sa perte par un espirit de vertige, et il s'est laissé trouper par les ruses et les insinuations d'un autre Ambiorix; mais plus heureux que les notres, les soldas romains mourrent funs les armes à la main, »

Si la honte de la capitulation de Baylen ciati inefficadole, les perdes motivielles occasionnées par celte cantastrophe n'étamient pas du moissi irrèparables. Après avoir fétri son licutenant, Napoléon s'occupa de relever les espècaness et la moralité da soldal française in Esagque. Il ordonna de nouvelles levées, envoya des renforts, et paur feinoiger des propres confinence dans le residual déninité les piserre, pour bien manifester que sa résolution de lier intimement la nation espaguade à l'empire français était loujours la firmen, coliquers informable, il ordonna, par un dévered du 15 août, l'ouverture d'une grande route de Marbil à Parisi.





### CHAPITRE XXVIII.

Helson de l'emperour à Salist-Corol. Communications diplomatiques. Essaré de trouper ex Esqui Entrese de Erichiel. Heison à Piris, Viale na Maise. Session de cepte pilopidifi. Depart de l'empereur pour las comos. Sourcéel tennéon de l'Esquipne. Prise de Madrid. Abotion de l'Impairement, Sympothem o Homistica surce L'attatio. Supolore quilet préviationness à l'armée d'Esquipne. Description quilet préviationness à l'armée d'Esquipne pour ette et al. Heistage.



EMPERETA était rentré à Saint-Cloud le jour de sa fête. Il y reçut en grande cérénomie le comte de Tolstof, ambassadeur russe, qui hir remit les magnifiques présents donf l'empereur Alexandre l'avait chargé. Napoléon en ordonna l'exposition publique aux Tuile-

Toujours soigneux d'effacer les traces des dissensions intestines de la France, afin de parvenir plus facilement à la réalisation de son système de fusion , il décréta la fondation de nombreux établissements publics , en tous genres , dans les départements qui avaient été le théâtre de la guerre civile.

La nouvelle de la bataille de Vimeyra, entre lord Wellington et Junot, arriva sur ces entrefaites à Paris. Les Français, complétement battus, avaient été forcés de capituler. Ils s'étaient soumis à évacuer le Portugal et à rentrer en France sur des vaisseaux anglais,

Ce second échec de ses armes au delà des Pyrénées, quelque bumiliant qu'il pût être, n'était pas fait pour décourager Napoléon, dont le parti était si bien arrêté à l'égard de la Péninsule, qu'il disait au sénat, le 4 septembre : « Je suis résolu à pousser les affaires d'Espagne avec la plus grande activité , et à détruire les armées que l'Angleterre a débarquées dans ee pays... J'impose avec confiance de nouveaux saerifices à mes peuples ; ils sont nécessaires pour leur en épargner de plus considérables, » Dans ce message, qui fut suivi d'un rapport du ministre Champagny sur les affaires d'Espagne, l'empereur déplorait la perte du sultan Sélim, son allié, qu'il appelait le meilleur des empereurs ottomans, et qui venait de périr de la main de ses neveux. Il s'y félicitait, par compensation, de son alliance intime avec Alexandre, « ce qui ne devait laisser aucun espoir à l'Angleterre dans ses projets contre la paix du continent, » Le sénat répondit à l'empereur par le vote d'une levée de quatre-vingt mille conscrits, « La volonté du peuple français, sire, lui dit-il par l'organe de son président Lacépède, est la même que celle de votre majesté,

» La guerre d'Espagne est politique , elle est juste , elle est nécessaire , »

Une circonstance qu'il ne fant pas omettre, c'est que l'orateur du sénat déclara, dans sa harangue, que ce corps avait été unanime pour accéder avec empressement aux désirs de l'empereur.

Cependant le besoin de nouveaux renforts devenuit change jour plas pressant en Espagne. L'insurrection, triemphante, r'eguali toiquars dans la capitale et dans les principales provinces. Ce n'était pas sure les rerreus révenuent organisées que la vidorire pouvait d'êter ramenée sous les drapeaux de la France, Napoléen s'adressa donc à ses vielles phaluages, aux viampeaux s'étaneelts, a l'étane et de Friedland, Dans une grande revue qu'il posso aux Tuileries, le 14 septembre, il annoque aux soldus de la grande armée qu'il mercherait bientôt avec eux en Espagne, où le grand peuple avait aussi des outrages à venger,



- « Soldats, leur dit-il, après avoir triomphé sur les bords du Danube et de la Vistule, vous avez traversé l'Allemagne à marches forcées; je vous fais aujourd'hui traverser la France sans vous donner un moment de repos.
- « Soldats, j'ai besoin de vous; la préseuce hideuse du léopard souille les continents d'Espane et de Portugal, Qu'à votre aspect, il fuie épouvanté: portons nos aigles triomphantes jusqu'aux colonnes d'Hercule! là aussi nous avons des outrages à venger.
- « Soldats, vous avez surpassé la renommée des armées modernes; mais vous avez égalé la gloire des armées de Rome qui, dans une même campagne, triomphèrent sur le Rhin et sur l'Euphrate, en Illyrie et sur le Tage.
- » Une longue paix, une prospérité durable seraient le prix de vos travaux; un vrai Français ne peut, ne doit prendre aucun repos jusqu'à ce que les mers soient ouvertés et affranchies.
- » Soldats, tout ce que vous avez fait, tout ce que vous ferez encore pour le bonheur du peuple Français et pour ma gloire, sera éternellement dans mon coerc. »

Ces paroles ne firent qu'aceroitre l'enthossissus déjà si grand des soldats de l'armée du Nord. Il teur turdait, après bant de guerres fomentics par l'Analeterre, après bant de triomphes oblenus sur ses alliés, de se rencontrer enfin face à face et de se mesurer avec les sol dats de cette reine des mess, qu'on leur signalait, dans toutes les proclamations, comme l'éternelle enome du continen.



Le premier corps, formé de ces magnifiques et formidables bataillons, partit de Paris, le 23 septembre, sous le commandement du maréchal Victor. En traversant la capitale, ils furent reçus à la barrière par le préfet de la Seine et par le corps municipal.

Mais avant de marcher lui-même à la tête des troupes qu'il envoyait en Espagne, Napoléon, toujours sous l'influence des impressions trompeuses qu'il avait reçues à Tilsitt, au sujet du ezar, voulut sanctionner

#### HISTOIRE

encore, dans me entreue. Pérmite mulié qu'il avait couque pour Absandre, et que eth-cit avait semble paraper. Il estait le besoin de confèrer avec en prine, qui était, après lui, le plus puissant des monrapes du continuit, sur toules les questions settebles de la politique européeane, et sur les affaires d'Espane principalement. Erfarth fut étaits pour le lieu de l'entreure. Les deux empreuers y arrivéeant ou commencement d'octobre; lous les prunes de la confédération du Blin s'y chient readus, comme pour former, autour de beur superbe protedeur, un crete de courdissan couronnés. Appolésse, afide feradre le séjour d'Erfarth plus agrelable à sou illustre oni, s'étaif dit accompagner par la Courélie-Ferançies. A l'inte des représentations, Alexandre affecta de saisir avec transport et applantit de toutes ses forresu uves dout out le monde fit discennel l'application.



L'amitie d'un grand homme est un bienfait des dieux.

thiit jours se passèrent dans les fètes; mais la politique ne fut pas oubliée. Aux banquets et aux spectaeles succédaient les entretiens intimes. J. Cempereur de Bussie ent l'air de vontoir amener l'Angleterre à la paix : il signi même avex Napolico mue lettre pressont daus ce but. Mais l'acceir prouvers as sincérité! Il donna essuite son approbation centire à la garer d'Esquier, pour qu'il y voyait une diviersión fort de avantageuse pour le Nord, dans la guerre contre la révolution, et de plus une cecsaire d'affaiblissement ou de raine pour les deux poya dont le rivolité était la plus redoutable pour l'empire russe, la France et l'Anadeterre.

Les deux souverains se séparérent le 14 octobre, très-satisfaits l'un de l'autre; Napoléon se croyant sincèrement l'anni d'Alexandre, et ne pensant pas qu'il dût un jour dire de lui : C'est uu Gree du Bas-Empire!

Le 48 octobre, l'empereur était de retour à Saint-Clond. Quatre jours après, il visita le Musée avec l'impératrice, et s'entretint long-



temps avec les artistes qui s'étaient empressés de venir faire les honneurs de leur temple au glorieux protecteur des arts.

L'onverture du corps legislutif ent leu le 25. Se croyant sur de la lussie, l'empereur paris avec onfinience de se dessinei se de se se signirance au sujet de l'Espagne, e. C'est un bienfait particulier de cette Provisèmes qui constimente proviège no sermes, déd, que les passions sient aveuglé les conseils anglais pour qu'ils renouvent à la prolection des mers, et présentent enfin leur armée sur le confinett. Le pars dans par de jours, pour me nettre moi-tence la la tête de non armée, et, avec l'aide de liéeu, courouner dans Mairid le roi d'appe, et planter mes agles sur le softs de Lisbone. L'empereur de Bussie et moi, nous nous sommes vas à Erfurtir, nous sommes d'ascord el invariableucul uris pour la paic comme pour la gerre. »

L'empereur partit, en effet, de Paris, le 19 octobre, et urriva, le 5 novembre, au chileau de Marroc. Le 5, sou quartier-géodéral était à Vittoria, et le 9, à Burgos, après une victoire du maréchal Soult sur l'armée d'Estramadure. Le même jour, le maréchal Victor battait l'armée de Galice à Espinisos de los Stouleros.

Le plan de Napoléou ciati d'isoler ces deux armées l'une de l'autre, afin de les détruire séparément. Il avait dirigé Victor contre Blacke, et Ney et Moncey contre Castanos qui commandait toujours l'armée d'Andalousie, taudis qu'il se plaçait lui-même au centre des opérations, avec Soult, et une réserve de cavalerie confiée à Bessières.

Cette distribution de ses forces lui muit déjà pleinement reinsis. L'armée de l'Estrumudure était dissipée, cette de Galice anémitie. Les fuyards du combat d'Espinosa, yaut voulu se réorganiser à Reynosa, l'approche du maréchal Soult les força d'abandonner leurs approvisionnements et leur matériet, et de se jeter en désordre dans les montagnes de Léou.

La druite de l'armée française était donc entérement dégagée: mais on avait us na junche Paladoc, qui commondair en Aragon, et Cadanos, le viaiqueur de Baylen, Tandis que Soult parcourait et désaramit la province de Santander, l'empereur chargon le mariciala Lames de se mettre à la poursaite des armées d'Aragon et d'Andalousie. Le marcéalal Ney lot déseché vers Soria et Tarazon, pour se placer entre Castons et Mañdrl, pour couper à ce général la chemin de lu capitale, en cas de défaite, et le rejeter sur Valence. Les manouvros de James obligérent les généras a responsés de se retirer entre Tudela et Cascaute. Là, appuyés sur l'Ébre, et leurs forres ne s'élevant pas à mointe de quarade-rinq mille hommes, ils erurent pouvoir accepter le contant. Mais ils avaient trop présumé des avantages de leur position, du nombre et du courage de leurs soldats. Le marichal Launes leur fit cessuyer une déroute complède, et venge sur Castanos lui-même l'honneur français compromis à Baylen. La



bataille de Tudela coûta aux Espagnols sept mille hommes, trente cunons et sept drapeaux. Palafox se retira sur Saragosse et Castanos sur Valence.

En apprenant cette nouvelle victoire, Napoléon résolut de marcher directement sur Madrid, laissant Soult, à droite, pour surveiller les mouvements des provinces occidentales, et Launes, à gauche, pour conteint les débris de l'armée d'Aragou. Ney continua d'observer l'armée d'Andalous!.

Mais le patriotisme espagnol ne se lassait pas. De nouvelles levées en Estramadure et en Castille avaient formé, improvisé une armée nouvelle qui, forte de vingt mille hommes, vint se jeter sur le passage de l'empereur et touter de lui feumer le délié de Soune-Sierra. Les primes corps français fortuit, et effet, arrêtés pendant quelques instants par le feu des hatteries qui dééculaient re cel étrait et de difficile necès. Il failut la présence même de Napoléen el l'impérimosité irreissible de ne cardeire de la garde, pour vainner à resistance vigoureuse des Espaçoiles. Misis à l'appartition de l'empereur, à un signal donne, les chassers et les lancéers polonies chargéerent un solop, et en un cifi d'eil,



tout obtache fut brisé. L'armée française passa sur le ventre de l'ennout, abru les encounieres sur leura pièces, et se présent aux portes de Madrid, sons plus trauver la moindre trace de l'armée es espaçaise, qui ravid voud l'arrée la Sonna-Sierra. Ce brillant full d'armes est loislièu le 29 novembre, sept jours après la botaité de Tadeta. Le 1º décembre, le quartie-spéciera de l'empreser se trouve d'abbi à San-Augustino, dans le voisinage de la capitale, qui capitula fe 4, le fende moin de la prise de Sécovie por le marcheal Léchevra.

Madrid avait d'abord songé à se défendre. Quarante mille paysans armés et huit mille hammes de troupes régulières, outre les milieiens, y étaient renfermes, avec cent pièces de canon. Des barrieades avaient



élé rapidement dévées : tout amonqui douc une vive résistance, à tel point que deux sommations de l'empereur avaient de le-mertilles par des demonstrations de mépris et de fureur. Le fout commença alors et fut dirigé sur un palais (Buen Retiro) qui domine la ville. Des que ce poste important ent élé eulevé après de sanglants efforts, par le marcéral Victor, on menaça la ville d'une destruction immédiate, et ette mance produists son effet. L'armée responde sortide Maride, les troupes irrègalières se débandèrent, et les autorités signèrent une capitulation.

Napoléca signala cette conquête par un grand aete, que l'irritation du peuple espagnol l'empécha de reconnaître, comme il l'eid fait en d'autres temps. Le jour même de la ceptidation de Madrid, l'inquisition fut abolie et le nombre des couvents considérablement diminué.

Nagolion adressa ensaite une nouvelle prochamation aux Espagnoles. 
A vona suez de Égenés par des hommes pertides, leur dil. Ils vous 
ont engagés dans une hatte insensée... Dans pen de mois vous avez été 
livrés à toutes les angisses de factions popularies. La défaite de vous 
maries a été l'affaire de quelques marcèus. Le sais curit étans Madrid : 
les drois de la guerre m'autorisen à donner un grand exemple et à 
leur dans le sons fee toutrages faits à moi et à lum antion ; je r'ai 
écoulé que la cétenence... Le vous avais dit dans ma prochamation du 
grand exemple et 
juit inque je voudissé ferv outre réginératier. Aux drois à jui m'ont été 
ette de la comment de la contrage de la contrage de la 
le prochamation du 
grand de la contrage de la 
et de la contrage de la 
et de la 
et la distance de la 
et la

ecidis par les princes de la dermière dynastie, vous avez voult que fajouisses le droit de comptete. Ceta ne hangera frea has est dispositions. Le veux même houre ce qu'il part y avoir de ginéreux dans vus efforts; le je veux reconomitre que l'ou vous a centér vaux riss inéréles. Espagnols, votre destinée est entre vou mains. Rejéret le poisen que les alnaiges contrépaule parair voux. l'out ce qui s'oppossit à votre prospérité et à votre grandeur, je il d'aitmit; les entraves qui pessient use le pupile, je les à briéses; que constitution Biberite vous donne, su soil lieu d'une monarchée absolue, une monarchée lempérie. Il dépend de vous que cette constitution soit corrors voire loi.

» Mais si tous mes efforts sont inutiles, ajouta-t-il en terminant, et si vous ne répondez pas à ma confiance, il ne me restera qu'à vous trailer en proxinces conquises et à placer mon frére sen austre trôce. Je mettrai alors la couronne d'Espague sur ma tête, et je saurai la piare respecter des méchants, cur Dieu m'à donné la force et la volonté nécessaires pour surramoter frou les obstocles.

Les Espagnols se montréemt sourds à ce langue, aussi peu touchés des menners que des promisers de l'empereur. Mais le moi de constitution ne fut pas prouoncé cu vini; l'indépendance essillance s'en empara, et les chefs de l'insurrection se trouvèrent conduits, par la force des circonstances, à doir eux-mêmes l'Espagne d'une constitution plus démocratique que celle qui avait été aloghée à Baronne.

Le corrègidor de Modrid, à la tête d'une députation de la ville, pour aux pieds du vainqueur l'expression de sentiments qui n'étaient pars dans les hames, mais dont la manificiatation était rendue nécessaire par l'occupation militaire de la capitale. » Je regrette, répondit l'empereur, le mal que Modrid a essuyé; et je diess à bonheur particulier d'avoir pu la souver et lui épraprace de plus grands moure et lui épraprac de la capital de la ca

- » Je me suis empressé de prendre des mesures qui tranquillisent toutes les elasses de citoyens, sachant combien l'incertitude est pénible pour tous les peuples et pour tous les homnies.
- » l'ai conservé les ordres réligieux en restreignant le nombre des moines. Il n'est pas un homme sensé qui ne jugedt qu'ils étaient trop nombreux. Du surplus des biens des couvents, j'ai pourru aux besoins des curés, de cette classe la plus intéressante et la plus utile parmi le ciercé.
  - « l'ai aboli ce tribunal, contre lequel le siècle et l'Europe récla-

maient. Les prêtres doivent guider les consciences, mais ne doivent exercer aucune juridiction extérieure et corporelle sur les citoyens.



- Fai supprimé les droits usurpés par les seigneurs dons les temps de guerre civile.
- « J'ài supprime les droits foodaux, et dancun pourra ciablir des lútelleries, des fours, des moulins, des mandragues, des pécheries, et donner un libré essor à son industrie... L'égoisme, la richesse et la prospérité d'un petit nombre d'hommes, auissient plus à votre agriculture que les chaleurs de la eminde.
  - » Comme il n'y a qu'un Dieu, il ne doit y avoir dans un état qu'une

justice. Toutes les justices particulières avaient été usurpées et étaient contraires aux droits de la nation, Je les ai détruites. » J'ai aussi fait connaître à chacun ce qu'il pouvait avoir à craindre,

- ce qu'il pouvait espérer...

  » Il n'est aucun obstacle capable de retarder longtemps l'exécution
- Il n'est aucun obstacle capable de retarder longtemps l'exécution de mes volontés.
  - » Les Bourbons ne peuvent plus régner en Europe...
- » La géoération pourra varier dans ses opinions, trop de passions ont été mises en jeu; mais vos neveux me béniront comme votre régénérateur; ils placerond au nombre des jours mémorables ceux où j'ai paru parmi vous. »

Pendant son court séjour dans la capitale des Espagnes, Napoléoréceupa d'inspecter la tenue et de mainteuir le bou esprit de ses avipes. Il passa, le 9 décembre, un Prado, la revue du corps du maréchal Léchvre; le 40, celle des régiments de la confedération du Bhin, et le 41, celle de la cavalerie, dans laquellé figurient les lameiers po-



lonais. Le colonel de ce beau corps reçut des mains de l'empereur, à cette dernière revue, la croix de commandeur de la Légion-d'Honneur.

Ce fut de Madrid que Napoléon envoya au Moniteur nue note pour démentir une réponse faite par l'impératrice à une députation du corps législatif, et dans laquelle Joséphine avait placé ce corps au sommet de la hiérarchie politique, en disant « qu'il représentait la nation. » Napotéon déclara, dans sa feuille officielle, « que le premier représentant de la nation, e'était l'empereur, »

On s'est beaucoup récrié contre cette prétention, et cepeadant elle était conforme à l'ordre légal de l'époque et fondée avant tout sur la puissance des faits.

Le peuple, qui avait porté Napoléon au trône, par ses acciamations d'abord, et ensuite par des suffrages régulièrement exprimés, devait mieux voir son représentant en lui que dans une assemblée dout la nomination lui était étroagère.

Et d'allieurs, le corps léghalif (dati-il aptè à gouverner la France, et à fine face à louise les exigences des sistation, an militar des diconstances où se trouvoit l'Europe, comme le fil Napoléca? Non, som obte. C'était done blen cetti qui let maint en se mains gloricuses et puissantes toute la destinée prévente et prechaine de la nation, qui était ou virtuble représentant, et non pour la insemblée inatile qui n'était delle-même qu'une émanation du pouvoir impérial, par la manière delle-même qu'une émanation du pouvoir impérial, par la manière dont se fusient et les éctions, et qui aurait été labablés à accouptir ce que le brax sigureux du dictaleur et le génie du grand homme réalisérent

Cependant, tundis que l'empereur s'occupait à Madrid de l'organisation de l'Espagne, ce qui ne l'empéchait pa de surveiller les discours et les aetes des personnes qui le représentaient à Paris, les opérations militaires continuaient dans les provinces espagnoles, où l'insurrection renaissais partout de ses cendres.

Les Angais avaient quitié le Portugal pour accourir au secours de te agaitade la monorchie espaçante; mais le giénriel Moore désepérant d'arriver à teurps, changes tout à coup de plan et conqui le projet de se porte sur Valladoid, in die ecuper les communications de l'armèse (rançaise. Cette révolution la déviat flatie. Asseill d'un côté, coupé de l'autre, il se vit contraint de commencer, à Palencia, une désastreure retraite, qui le condisist tous l'épée constamment victorieuse du maréchal Soult, jusqu'à la Coregne, oi il il sei li biesem morticlement, opres avoir perdo dia mille fommes, chevaux, canons et approvisionnements de toutes sortes. Les débris de son armés euvent pà épeie le temps de regagner la mer; la bandonnèreul la Coregne au maréchal, après une vaine tertative de défense, qui dura trois jours. Soult avait égénement dispersée, pendant ette pourqui dura trois jours. Soult avait égénement dispersée, pendant ette poursuite, le corps espagnol de la Romana, qui s'était réfugié dans les montagnes des Asturies.



L'empereur s'était porté bismème a la rescentre des Auglais, des qu'il avait apois sur mouvement sur Marloit. Cest sons ses ordres et en sa présence que les opérations maient commené en Galire. Dans les premiers jours de janvier, son quartier-général fut successivement porté à Astorga et à Benavente. Il Tavait aussi établi, pendant cette expédition, à Tordéallis, duns les bidiments extériours du cenvent de Sainte-Claire, o'un mourt Jenne-Broile, mère de Charles-Quint. Ce couvent a été construit sur un ancien palais des Maures, dort l' reste un baint et deux salles très-ident conservés. L'abbases, dipé de soixante-quinze ans, se fit présenter à l'empereur, qui la reçut avec beaucoup de distinction et lui accorda diverses grâces.



En Catalogne le succès des armes françaises n'avait pas été moins éclatant. Gouvion-Saint-Cyr avait pénétré dans Barcelonne, après s'être emparé de Roses; et le marquis de Vivès, battu à Cardade, était tombé dans la disgrâce de la junte.

Ainsi, depuis l'arrivée de l'empereur en Espagne, tout avait changé

de face; la victoire était revenue sous ses drapeaux, aussi empressée, aussi rapide, aussi brillante qu'elle l'avait été jusque-là en Allemagne et en Italie.

En moins de deux mois, l'armée anglaise avait été anéantie, le corps de la Romana détruit, la eapitale reconquise, les principales provinces occupées. Les désastres de Dupout et de Junot étaient ainsi plus que réparés. Si les Espagnols persistaient toujours dans leur haine pour la domination fraucaise, le cabinet anglais commencait néanmoins à eraindre qu'ils ne fussent à la fin écrasés pour tonglemps, subjugués sinon ralliés; et malgré le caractère précaire de leur suiction, la légitimité n'en aurait pas moins échoué, dans cette première guerre, la plus favorable qu'elle eût encore soutenne coutre la révolution. Il fallait donc foire quitter l'Espagne au génie invincible qui était veuu y détruire les grandes espérances conçues après les capitulations de Baylen et de Cintra. La diplomatie anglaise se chargea de le ramener dans le Nord, de le contraindre encore à diviser ses forces. Ce ne fut pas la Prusse, encore toute meurtrie des coms terribles qu'elle avait recus à Iéna. qui servit cette fois d'instrument au cabiuet de Saint-James : ce ne fut pas non plus la Russie, qui n'avait pas cicatrisé ses blessures de Friedland; et qui n'aurait pas d'ailleurs osé dévoiler sitôt l'hypocrisie des protestations amieales d'Erfurth; ce fut l'Autriche, revenue de l'abattement et de la consternation qu'elle avait manifestée après Austerlitz, qui consentit à provoquer de nouveau le vainqueur trop généreux qui l'avait imprudemment épargnée. Trois ans de paix et de repos lui avaient suffi pour réorganiser ses armées; elle se sentait prête à tenir la campagne, et si elle y obtensit des succès, la vicille diplomatic montrerait alors qu'elle ne se considérait pas plus comme enchainée, à Berlin et à Pétersbourg, par le traité de Tilsitt, qu'elle n'avait eru être liée à Vienne, par celui de Presbourg. Quoi qu'il arrive, on est toujours sûr de trouver un refuge dans la générosité du vainqueur. Si l'on éprouve de nouveaux revers, on fera un nouveau traité. Quelques concessions territoriales pourront être exigées; mais le trône restera toujours intact, et la cause de l'antique royanté aura été sauvée en Espague, en attirant son redoutable adversaire au fond de la Ger-

Napoléon était à Valladolid lorsqu'il apprit les dispositions hostiles et les armements de l'Autriehe. Après avoir reçu dans cette ville de nombreuses députations venues de Madrid, ordonné la suppression d'un



couvent de dominicains où un soldat français avait été égorgé , et s'être montré favorable aux bénédictius , qui ne s'occupaient que de soins



spirituels et de la culture des lettres, et qui avaient sauvé la vie à plu-

# RISTOIRE DE NAPOLÉON.

448

sicurs Français , il quitta précipitamment l'Espagne pour retourner à Paris , où il arriva le 25 janvier 4809.



John Same Com



## CHAPITRE XXIX.

Campagne de 1800 contre l'Autric



sox retour de Bayonne, en août 1808, Napoléon avait été informé que l'Antriche, dont l'attitude fut fort équivoque pendant la campugne de Prusse, laissait apercevoir des ressentiments et des intentions malveillantes contre la France. Il s'en expliqua franchement avec l'ambassadeur de cette puissance.

M. de Matterniet, qui ciati venu à Saint-Claud, avec le corps diplomatique, pour ficierter S. M. 1 et R. i l'ocession de no féte. L'ambassadeur protesta des dispositions pocifiques de sa cour, et déclara que les armements signales au gouverneum français n'avaient qu'un but défentis. Napoléon his fit remarquer combien cette explication était déraisonnable, pusique nul sujet d'imquiétade, nul symptome d'attoque, même lointaine, a l'estinient pour l'Autriche. « Gependant, ajouta-lat, votre empreuir ne veul pas la gaerre, je le crois je compte sur la purole qu'il in « damnés burs de motre entrevue. Il ne peut novir de ressentiment contre moi. Jui occupé sa equidale, la plas grande partie de ses provinces: presque tout lain né l'ereduc. . Croyse-tous que

le vainqueur des armées françaises, qui aurait été maître de Paris, en eût agi avec cette modération? (M. de-Metternich et tous les diplomates et princes de la coalition ont répondu à cette question, en avril 4814.).... Des intrigues partieulières vous entrainent là où vous ne voulez pas aller. Les Anglais et leurs partisans dictent toutes ces fausses mesures ; déià ils s'applandissent de l'espérance de voir de nouveau l'Europe en feu.... M. de Metternich persista à nier les vues hostiles de son gouvernement. Plus tard, et au commencement du mois de mars 1809, lorsque Napoléon était revenu de Madrid, sur la certitude acquise d'une rupture imminente provoquée par la cour de Vienne, l'ambassadeur autrichien osa tenir le même langage au ministre des relations extérieures, Champagny, « Si l'empereur, lui ditil, avait réellement des inquiétudes sur ce qu'ou a appelé nos armements, pourquoi, an lieu de se taire avec moi, et d'appeler les troupes de la Confédération, ne m'a-t-il pas parlé? on se scrait expliqué, et probablement entendu. - A quoi cela aurait-il servi? répondit le ministre français, A quoi ont servi des démarches semblables, faites il y a cinq mois? L'empereur ne vous parle plus, monsieur, parce qu'alors il vous a parlé en vain, parce que vous avez perdu auprès de lui, par des promesses trompeuses , le crédit qu'on accorde au titre d'ambassadeur.... Au surplus, l'empereur, qui ne vous demande rien que de le faire jouir de la sécurité de la paix, ne veut pas la guerre : il vous la fera si vous l'y contraignez. Il ne vous en a pas donné le plus léger pretexte.... Je ne sais où vos mesures vous entralneront; mais si la guerre a lieu, e'est parce que vous l'aurez voulu, » M, de Metternich, embarrassé, se retira en se plaignant d'être maltraité dans les cercles de la cour; et M. de Champagny lui répliqua que e'était la cour de Vienne qui , n'exécutant pas les promesses faites par son ambassadeur , avait seule blessé la dignité de son caractère. Ce ministre communiqua au sénat, à la séance du 44 avril, les deux entretiens que l'empereur et lui avaient eus avec l'ambassadeur autrichien ; il fit connaître les préparatifs hostiles de la cour de Vienne, et après son rapport, un conseiller d'état présente un projet de sénatus-consulte qui mettait quarante mille conscrits à la disposition du ministre de la guerre. Ce projet fut adopté : le sénat y ajouta une adresse où se retrouvèrent les paroles mémorables que Napoléon avait consignées dans une lettre à l'empereur d'Autriche. « Que les démarches de votre majesté, avait dit Napoléon,

montrent de la confiance, elles en inspireront. La meilleure politique aujourd'hui, c'est la sincérité et la vérité. Qu'elle me confie ses inquiétudes, lorsqu'on parviendra à lui en donner, je les dissiperai sur-lechamp. »

C'était à Londres que François tI avait confié ses inquiétudes ; et quand le sénat français votait des levées de conscrits et donnait son approhation aux préparatifs de la guerre, les hostilités étaient déià commencées; l'Autriche avait publié son manifeste et envahi les états de la confédération du Rhin. Napoléon en était encore à dire, comme son ministre, qu'il n'avait pas donné « le plus léger prétexte » d'une rupture, à la cour de Vienne; et, comme dans les campagnes d'Austerlitz et d'Iéna, il répétait peut-être qu'il ne savait pas ce qu'on voulait de lui, ni pourquoi il se battait. Le cabinet autrichien s'était exprimé néanmoins de manière à dissiper tous ses doutes, et à bien faire comprendre que ce n'était pas pour des griefs particuliers, mais pour des raisons générales, pour une question européenne, pour la eause qui avait enfanté toutes les coalilions antérieures, que la foi jurée au bivouae d'Austerlitz et déposée dans le traité de Presbourg allait être violée. C'était une reproduction des manifestes de la vieille Europe, depuis celui de Brunswick; c'était une nouvelle croisade que le conseil aulique préchait contre l'ennemi commun, c'est-à-dire contre la France. contre le siècle, contre les idées nouvelles dont Napoléon n'était que la représentation.

L'Autrède s'était donc déclarée dès le 9 avril, et le 40 ses armées enfraient en campagne. Le 12, l'empereur, instruit par le félégraphe du passage de l'înn par l'emenni, partit anssitôt de Paris; le 16 avril il arrivait à Dillingen et y promettait au roi de Baxière de le ramener en quinze jours dans sa capitale, d'ôn le prince Clartes l'avait chassé; le 17, il était à Donavvert, et disait à ses soldints, dans une proclamation.

« Soldats, le territoire de la confédération a été violé. Le général autrichien veut que nous fuyions à l'aspect de ses armes, et que nous lui abandonnions nos alliés. J'arrive avec la rapidité de l'éclair.

» Soldats, J'édais entouré de vous l'orsque le souverain d'Autriclévint à mon bivonac de Moravie : vous l'avve entendu implorer médiemence, et me jurer une amilié éternelle. Vainqueurs dans trois guerres, l'Autriche a di tont à notre générosite; trois fois elle a été parjure. Nos suecès passés nons sout un s'air granta de la vicioire qui nous altend. » Marchons done, et qu'à notre aspect l'ennemi reconnaisse son vainqueur. »

L'Autriche avait compté sur l'absence de Napoléon et de sa garde, sur l'éloignement des vieilles bandes de Marengo et d'Ansterlitz, Elle savait qu'il ne restait plus que quatre-vingt mille Français, épars dans toute l'Allemagne; et son armée, divisée en neuf corps, sous les ordres de l'archiduc Charles, n'avait pas moins de cinq ceut mille hommes. Ses premiers monvements parurent heureux. Le roi de Bayière avait fui de Munich devant l'archiduc, oui s'était porté rapidement de l'Innsur l'Iser, L'armée française était alors éparpillée sur une tigne de soixante lieues, ce qui l'exposait à être coupée et à se faire battre en détail. Le général autrichien s'en était apereu, et se montrait plein d'activité et d'espoir, lorsque l'arrivée de Napoléon vint tout changer, L'ardeur du prince Charles et de son armée se raleutit, celle des soldats français s'acernt au contraire, Tontes les dispositions imprudentes furent vite corrigées. L'empereur reprit le cours de ses admirables manœuvres, et tint parole au roi de Bavière. Il le ramena triomphant dans sa capitale avant le dixième jour accomoli, depuis la promesse qu'il lui en avait faite. Dés le 25 avril , ce priuce rentrait à Munich , et Napoléon, en six jours, avait remoorté six victoires sur l'armée autrichienne. Ce n'était que le 49 qu'ou avait po atteindre l'ennemi, et un double succès, au combat de Pfaffenhoffen et à la bataille de Tann. avait marqué cette journée, Au combal de Peissing, le lerrible 57°.



commandé par le brave colonel Charrière, justifia son surnom ; il aborda

seul, et défit successivement six régiments autrichieus. Le 20, nouvelle rencontre à Abensberg, nouvelle bataille, nouveau triomphe pour les Frunçais. L'enneni ne fint qu'une heure, et laisea au pouvoir du valuqueur huit d'arpenux, douze pièces de eanou et dix-luit mille perisonierse. Le 21, le combat de Landshta nécheu à dédite de la veille.



Dans cette journée, le général Mouton, à la tête d'une colonne de grenadiers, s'élauca à travers les flammes qui dévoraient un des ponts de l'Iser, « Avancez toujours , et ne tirez pas! » eriuit-il ù ses soldats , d'une voix tonnante; et en pen d'instants il ent pénétré dans la ville, qui devint le théâtre d'une lutte sanglante et que l'ennemi ne tarda pas à abandonner. Dans ee moment, l'archidue Charles, à la tête du eorps de Bohème, surprenait, à Ralisbonne, un détachement de mille hommes, qui avait été chargé de garder le pont, et qui se laissa cerner et prendre, faute d'avoir été prévenn de se retirer. Au premier bruit de cet événement, l'empereur jura que, dans vingt-quatre heures, le song autrichien coulerait dans Ratisbonne, pour venger l'affront fait à ses armes, Le 22, il marcha en effet sur eette ville, rencontra l'ennemi, fort de cent dix mille hommes, qui avait pris position à Eckmühl. Ce fut encore pour l'empereur l'occasion d'une grande bataille et d'un grand triomphe. En quelques instants, cette nombreuse armée, attaquée sur tous les points, fut chassée de toutes ses positions et mise en pleine déronte, laissant la plus grande partie de son artillerie, quinze drapeaux et vingt mille prisonniers. L'archidue Charles ne dut lui-même son salut qu'à la vitesse de son eheval.

Le lendemain 25, l'armée victorieuse se présenta devant Ratisbonne, que la cavalorie nutrichieune, culbutée par Lannes, ne put couvrir: mais six régiments, que l'archidice avait laissés dans la place, essayerent de la défendre. L'empereur vint lui-même ordonner l'adtaque. Il y fut blessé d'une balle au pied d'ord. Le bruit s'en répandit



aussiblé dans l'armée, et les soldais d'accourir avec inquiétude : mais ils arrivaient à peine que Napoléon, qui s'était fuit ponser en un instant, remontait à cheval, au milieu des plus vives accianations. Bientôt les murailles furent escaladées et la ville prise. Tont ce qui résista passa par les armes; pluit mille hommes se rendirent,

Cependant le maréchal Bessières poursuivait les débris des corps autrédiens, hattus à Abensberg et à Landshut. Il les atteignit, le 24, à Neumark, au momeut où ils venaient de se ruiller à un corps de réserve qui arrivait sur l'Inn, les batit et leur fit quinze cents prisonniers. Ce même jour, l'empereur publiait, à Ratisbonne, l'ordre du jour suivant :

« Soldats,

» Vous avez justifié mon attente; vous avez suppléé au nombre par votre courage; vous avez gloricusement marqué la différence qui existe entre les soldâts de César et les armées de Xerxès.

» En peu de jours, nous avons triomplé dans les trois baillies de Tann, d'Abendaceg d' d'Exchaille, et dans les croiss de l'eissing, de Landshut et de Batisbonne. Ceut pièces de canon, quarante drapeaux, cinquaute mille prisonniers, trois équipages atletés, trois mille voltures atletés portant les bagges, toutes les caises des régiments, voià le résultat de la rapidité de vos marches et de voire courage.

» L'ementi, enirré par un cubinet parigure, parnissait ne plus conserver aums sourciné de vous; sor révul a déé promit; vous his ovez para plus terribles que jamais. Naquiere il a traversé l'Inn et cavali le terriblore de nos alliés; nagairer il se prometati de porter la guerre na sein de notre pristr. Aujourl'hini, d'édit, épourané, l'i fuit en désordre; déjà mon avant-garde a passé l'Inn; avant un mois nous serons à Vienne.

Cette prédiction audacieuse sera accomplie, comme celle faite au roi de Bayière. Napoléon va se porter rapidement sur la capitale de l'Autriche. Le 50 avril, son quartier-général est à Burghausen, où la comtesse d'Armansperg vint le supplier de lui faire rendre son mari, que les Autrichiens ont emmené prisonnier, comme sonoconné de sympathie pour la France, C'est là qu'est publié ce troisième bulletin de la grande armée, dans lequel Napoléon, plein du souvenir de l'entrevue d'Austerlitz, et oubliant qu'il n'y a pas d'engagement sacré pour les princes de vieille race avec les gouvernements d'origine révolutionnaire, s'exprime avec amertume et dureté sur la personne même de l'empereur François. « L'empereur d'Autriche , dit-il , a quitté Vienne , et a signé en partant une proclamation, rédigée par Gentz, dans le style et l'esprit des plus sots libelles. Il s'est porté à Scharding, position qu'il a choisie précisément pour n'être nulle part, ni dans su capitale pour gouverner ses états, ni au camp, où il n'eût été qu'un inutile embarras. Il est difficile de voir un prince plus débile et plus faux. » Si Napoléon est résolu à détrôner le monarque qu'il outrage avec tant de solemité, son langage n'est qu'injurieux; mais s'il doit truiter encere avec hui, et le laisser sur le trone d'une vaste et puissante monarelie, ce langage est limpolitique, enr il jette dans l'âme du prince, si huntement outragé, de profonds ressentiments, qui rendront, plus que jumais, toute paix et toute alliance avec la cour de Viennesuspectes et dangereuses.

Le 4" mai, le quartier-général s'élablit à Ried, où l'empereur arriva dans la mit, Le 5, un corps de trente mille Autrichiens, reste des vaineus de Landshut, se retirait sur Ebersberg, lorsqu'il fut atteint par les tirailleurs du Pô et les tirailleurs corses, qui lui firent éprouver une perte considérable. Bessières et Oudinot venaient d'opérer leur joaction avec Masséna, et se dirigeaient sur Ebersberg, menacant d'envelopper et d'anéantir le corps autrichien; le général Claparède marchait en tête avec sa division, qui ne comptait guère que sept mille hommes. Dès qu'il eut débouché, l'ennemi, dont la position était avantagense, ne voulnt pas attendre que les divers corps de l'armée francaise qui le poursuivaient fussent arrivés ; il attaqua la division d'avantgarde, après avoir mis le feu à la ville, qui était construite en bois. En ua instant, l'incendie embrasa tout, et gagna jusqu'aux premières travées du pont. Le feu arrêta la marche de Bessières, qui passait le pont avec la cavalerie pour soutenir Claparède. Ce général fut ainsi obligé de se défendre sent, pendant trois heures, avec sept mille hommes, contre trente mille. Mais enfin un passage fut ouvert à travers les flammes : les généraux Legrand et Durosnel surviurent par des points différents. Le soldat français fit des prodiges d'intrépidité et de valeur. Le château fut emporté et incendié, et l'ennemi se retira en désordre jusqu'à Enns, où il brûla le pont pour protéger sa fuite dans la direction de Vicane, Le combat d'Ebersberg coûta aux Autrichiens douze mille hommes, dont sept mille einq cents prisouuiers. Le cinquième bulletin signala en ces termes les vainqueurs de cette journée :

« La division Chaparele, qui fait partie des grenadiers d'Ondino.) Serts curverte de joir; elle a ut risie cesté bournes tiet és et six cents blessés. L'impétionité des batallions de tirillieurs du Pô et de firaillieurs corres a fixé l'attention de toute l'armée. Le post, la ville et la position d'Elerabrer gerenal des monuments durables de leur courage. Le vogageur s'arrétera et dins : — C'est la , é'est de celte superbe position, de ce posit d'une si longuée étoute, de ce childrau si fort par sa

situation, qu'une armée de trente-cinq mille Antrichiens a été chassée par sent nille Français, »



états de la Haute-Antrielie. Il coucha, le 4, à Enns, dans le château du comte d'Awesperg, et se retrouva, le 6, à cette famense abbaye de Molek, où il s'était arrêté pendant la campagne de 4805, et dont les caves fournirent cette fois à l'armée plusieurs millions de bouteilles de vin. En passant devant les ruines du château de Diernstein, sur une éminence au delà de Molek, et dans la direction de Vienne, l'empereur dit au maréchal Lannes, qui était à ses côtés : « Regarde, voilà la prison de Richard Cœur-de-Lion. Lui aussi alla, comme nous, en Syrie et en Palestine. Le Cœur-de-Lion, mon brave Lannes, n'était pas plus brave que toi. Il fut plus heurenx que moi à Saint-Jean-d'Acre. Un due d'Autriche le vendit à un empereur d'Allemagne qui le fit enfermer là, C'était le temps de la barbarie. Quelle différence avec notre civilisation! On a vu comment j'ai traité l'empereur d'Autriche que je pouvais faire prisonnier. Eh bien l je le traiterai encore de même. Ce n'est pas moi qui veux cela, c'est le temps! » Napoléon avait raison : c'était le temps qui le faisait généreux, grand, magnanime après la victoire; c'était le siècle qui agissait en lui, quand il marquait, par ses procédés envers les monarques vaineus, la distance qui sépare notre civilisation de la barbarie. Mais s'il se montre l'homme de la civilisation avec la vicille royauté, celle-ci restera, à son tour, digne de son origine, et se montrera gardienne fidéle des errements de la barbarie. Le génie du dixneuvième siècle avait été l'hôte courtois et bienveillant du bivouae d'Austerlitz; le génie du moyeu âge sera le geôlier farunche de Sainte-Hélène.

De Molek, le quartier-général de l'empereur fut porté à Saint-Pol ten, dans la journée du 8. Deux jours après, à neuf heures du matin, Napoléon était aux portes de Vienne.

L'archidae Maximilien, frère de l'impératrice, commandait dans cette cupitale. Il vodult essy ere de la décentre. Les premières sommations qu'on lai fit furure repussels aven hunteur. Ce jeune prince poussa l'avengement jusqu'à décerner une sepèce d'ovation au chef d'un attrougement pais auti viale le dravid seg gaux ne la personne d'un aid-de-camp du muréchal Lannes, euvoyé en parlementaire; il fit promener triomphalement ce forcené, dans toutes les rues de Vienne, montés aur le cheun même de l'olitéer français qu'avait dei lekhement assaille et blessé.

L'empereur était maître des faubourgs, formaut les deux tiers de la population de cette capitale. Il y organisa une garde évique et des municipalités, qui envoirectu une dépetation à l'architep pour le supplier d'éparguer leurs demeures; le prince fut peu touché de cette doien le et le feu continua. Alors l'empereur se vit réduit à ordonner le bombredreunet. Une buletrie de viugle doissiers, placée à ceut toises des



remparts, commença, le 11, à neuf heures du soir, à foudroyer la

place. En moius de quatre leurre, dis-huit cents obus furent lancés. La ville ne présenta hiendôt plus que l'aspect d'une masse de feu, sons laquelle s'agilait en désordre une population désoicé. Après d'imulties efforts contre le travail des assiégeants, l'archidue, apprenant que les Français avacient passei un bres du Dambe, et eriagiant qu'ils ne parviassent à lui couper la retraite, sortit précipitamment de la ville à la fouer de la mui, laissant ou générol O'Itelli le soin de capitiler. En effet, à la pointe du jour, ce général fit annoncer qu'on allait cesser le feu, et peu après, une députation, dont l'archevique de Vienne fissait partie, put envoyée auprès de Napoléon, qui la reçut dans le pare de Schendrenn.

Le même jour, 12, Masséna s'empara de Léopoldstadt. Dans la soirée, la capitulation de Vienne fut signée, et le 15, à six heures du matin, Oudinot, à la tête de ses grenadiers, prit possession de la place. L'ordre du jour suivant fut aussitôt publié:

## « Soldats,

- « Un mois après que l'ennemi passa l'Inn , au même jour, à la même heure, nous sommes entrés dans Vienne.
- « Ses landwehrs , ses levées en masse , ses remparts créés par la rage impuissante des princes de la maison de Lorraine , n'ont point soutenu vos regards.
- Les princes de cette maison ont abandonué leur capitale, non comme des soldats d'honneur qui cèdent aux circonstances et aux revers de la guerre, mais comme des parjures que poursuivent leurs remords,
- » En fuyant de Vienne, leurs adieux à ses habitants ont été le menrtre et l'incendie; comme Médée, ils ont de leurs propres mains égorgé leurs enfants.
- Le peuple de Vienne, selon l'expression de la députation de ses faubourgs, délaissé, abandonné, venf, sera l'objet de vos égards. J'en prends les habitants sous ma spéciale protection. Quant aux hommes turbulents et méchants, j'en ferai une justice exemploire.
- Soldats I soyons bons pour les pauvres paysans, pour ce bon peuple qui a tant de droits à notre estinne. Ne conservous aucun orqueil de tous nos succès; voyons-y une preuve de cette justice divine qui punit l'ingrat et le parjure.

» Naroléon. «

L'armée autrichieune, en abandonnant la capitale de l'empire, u'avait pas renoncé à la guerre. Couverte par le Danube, dunt elle avait détruit les ponts à Vienne et dans les lieux environaants, elle attendait une occasion favorable pour prendre l'offeasive, Le pont de Lintz fut le premier but de ses attaques; mais Vandamme lui résista vigoureusement, et Bernadotte, qui survint, la mit en pleine déroute. De son côté. Napoléon était aussi impatient de forcer le passage du fleuve. pour achever cette glorieuse campagne. La reconstruction du pont fixait donc alors sa sollicitude. Massena en avait établi plusieurs sur les bras du Daaube qui baigneat l'île de Lobau; Napoléon résolut de s'en servir pour le passage de l'armée entière. En trois jours, les corps de Lannes, Bessières et Masséna se tronvèrent en position dans l'île, On communiquait avec lu rive droite par un pont de bateaux, long de claq cents toises, et couvrant truis bras du fleuve. Ua autre pont, qui n'avait qu'une longueur de suixaate et une toises, joignait l'île à la rive gauche. C'est par là que débouchèrent sans obstacles trente-cinq mille hommes, dans la jouraée du 21 mai, pour aller se mettre en bataille d'Aspera à Essling. Mais vers les quatre heures du soir , l'archidue Charles, qui avait rassemblé tous les débris des divers corps autrichiens battus ea Bavière, et qui avait fait avancer ses réserves, se présenta à la tête de ceut mille hommes, et vint fondre sur les corps de Masséna, de Bessières et de Lannes, les seuls de l'armée française qui eussent gagné la gauche du Danube. Musséna fut le premier attaqué dans Aspern, et il s'y maiatint, malgré l'infériorité du nombre, par des prodiges de valeur : Launes en fit autaat dans Essling , tandis que Bessières faisait de brillantes charges de cavalerie contre le centre de l'ennemi, placé entre ces deux villages.

La nuit fit cesser le feu. Les cent mille Autrichiens du prime Charles u'aveised pu linie peurleu na pouce de terrain aux treute-chin mille François de Massiens, de Lannes et de Bessieres. Viennent donc des renforts, et la joursée du lendemain sera laneste à l'archidue. Le offet, les grenadiere d'Oudinot, la division Saint-Haliarie, éeux brigades de cavalerie légère et le train d'artillerie passierul les ponts dans la nuit, et vinerent produce position sur la ligne de bauille. Nayelvon disposa tout pour une grande victoire. A quatre heures du matin, le signal du combat fut encore donné par l'eanemi coutre le village d'Aspera; mais Massien detait la pour le défendre. Cet illustre garreire, dont l'l'intérpar Massien detait la pour le défendre. Cet illustre garreire, dont l'intérpar

dité. le saug-froid et les talents militaires n'apparaissaient iamais mieux que dans les positions difficiles, ne se contenta pas de repousser les Autrichiens à chacune de leurs attaques; il prit bientôt lui-même l'offensive, et eulbuta vivement les colonnes qui lui étaient opposées. Dans le même moment, Lannes et la jeune garde se portaient impétueusement sur le centre de l'armée autrichienne, atin de couper la communication des deux ailes. Tout plia devant l'héroïque maréchal, et la victoire devenait certaine et décisive , lorsque , vers les sept heures du matin, on annonça à l'empereur qu'une crue subite du Dauube, ayant entrainé des arbres, des radeaux et des débris de maisoa, avait emporté le grand pont qui joignait l'île de Lobau à la rive droite, et qui formait l'unique voie de communication entre les corps engages sur la rive gauche et le reste de l'armée française. A cette pouvelle, Napoléon, qui n'avait guère avec lui que ciaquante mille hommes pour tenir tête à cent mille, fit suspendre le mouvement en avant, et ordona à ses maréchaux de conserver seulement leur position, pour opérer ensuite leur retraile en bon ordre dans l'île de Lobau. Cet ordre fut exécuté. Généraux et soldats soutinrent valeureusement l'honneur du drapeau frauçais. L'ennemi, instruit de la rupture des ponts, qui avait arrêté le pare de réserve de l'armée française, et qui la privait ainsi de cartouches à canon et d'infanterie, l'enaemi s'enhardit à reprendre l'offensive sur tous les points. Il attaqua en même temps Aspern et Essliag, pendant trois fois, et trois fois il fut repoussé. Le général Mouton se signala à la tête des fusiliers de la garde. Le maréchal Launes, que l'empereur avait chargé de conserver le champ de bataille , remolit vaillamment cette tâche: il contribua puissamment à sauver cette belle portion de l'armée française dont un coup du sort venait de compromettre l'existence. Mais ce service éclatant était le dernier que ce soldat illustre dût rendre à son pays et au grand capitaine qui était plutôt son ami que son maître. Un boulet lui emporta la cuisse sur la fin de la journée. L'amputation fut faite immédiatement, et avec un succès qui fit concevoir des espérances qui ne se réalisèrent pas. Le maréchal fut porté sur un brancard devant l'empereur, qui ne put retenir ses larmes à la vue de l'un de ses plus chers compagnous d'armes blessé à mort, « Il fallait bien, dit-il eu se touraant vers ceux qui l'environnaient, que mon cœur, dans cette journée, fût frappé par un eoup aussi sensible, pour que je pusse m'abandouner à d'autres soins que ceux de mon armée. »

Lannes, qui avait perdu connaissance, reprit ses sens en se retrouvant



près de Napoléon; il se jeta à son cou, et lui dit : « Dans une heure , vous aurez perdu celui qui meurt avec la gloire et la conviction d'avoir été et d'être votre meilleur ami, « Le maréchal vécut encore dix jours , et l'on concut même un instant l'espoir de le sauver; mais une fièvre pernicieuse l'emporta, le 31 mai, à Vienne. « C'est au moment de quitter la vie, a dit Napoléon, qu'on s'y rattache de toutes ses forces. Lannes, le plus brave de tous les hommes, Lannes, privé de ses deux jambes, ne voulait pas mourir... A chaque justant, le malheureux demandait l'empereur; il se eramponnait à moi de tout le reste de sa vie; il ne vonlait que moi, ne pensait qu'à moi. Espèce d'instinct! Assurément, il aimait mieux sa femme et ses enfants que moi ; il n'en parlait pourtant pas : c'est qu'il n'en attendait rien ; c'était lui qui les protégeait, tandis qu'au contraire, moi, j'étais son protecteur. J'étais pour lui quelque chose de vague, de supérieur ; j'étais sa providence : il implorait!... Il était impossible, ajoutait Napoléon, impossible même, d'être plus brave que Murat et Lannes, Murat n'était demeuré que brave. L'esprit de Lannes avait grandi un niveuu de son courage; il était devenu un géant... S'il edit vécu dans ces derniers temps, je no pense pas qu'il edit été possible de le voir manquer à l'honneur et au devoir... Il était de ces hommes à changer la face des affaires par son propre poids et par sa propre influence. »

La bataille d'Essling porta un autre coup aux affections privées de l'empereur, et enleva à l'armée l'un de ses chefs les plus braves et les plus habiles, le général Saint-Hilaire, « Dans cette journée, disent les Mémoires de Napoléon, périrent les généraux due de Montebello et Saint-Hilaire, deux héros, les meilleurs amis de Napoléon; il en versa des larmes. Ceux-là n'eussent pas manqué de constance dans ses malheurs, ils n'eussent pas été infidèles à la gloire du peuple français, « Ces pertes eruelles eausèrent une affliction profonde à l'empereur, et le ramenèrent tristement à la pensée du néant des choses lumaines. Écrivant, le 34 mai, à Joséphine, et lui confiant sa douleur an sujet de la mort de Lannes, qui avait succombé le matin, il laissa tomber de sa plume cette amère réflexion : « Ainsi tout finit! » oubliant en ee moment la grandeur de son œuvre et l'immensité de sa gloire, qu'il espérait bien d'ailleurs rendre impérissables, et l'opinion de cette postérité dont il s'était fait un culte, et dont la justice ne pouvait faillir, ni à lui, ni à ses immortels eompagnons d'armes.

La journée d'Esaling, éminemment glorieuse pour les armes francises, hisses espenalen la victorie nicheire: éed ents paris, ou s'al-tribau le triomphe. Aux yent de l'Europe, c'était un échec pour Na-joine, habitait à écraers son encenni, de n'aveir pe etle fois émisere les Autri-hiess de beurs positions, et d'invir éét reduit, par un ecitent imprévu et par l'inférierité de ses forres, à garder les siennes. L'empereur comprit que cette halte produirait un effet moral asset fis-cheux, tant en France qu's l'étranger, pour qu'il dit s'attacher à ne pas aggraver le mai p ar le mointer mouvement rétreparée. Il résoluit donc de se maintenir dans cette lle de Lobau, qui n'avait du être d'anch q'une espécie d'entrepté pour le passage du l'anubei, et dans la-quiels le débordement du fleuve et la rupture des posts venaient de l'emprésoners avec une partiée des our armée.

De son côté, le prince Charles, inquiet des mouvements de Davoust, qui bombardait Presbourg, n'osa pas prendre l'offensive, et se décida à fortifier sa position entre Aspern et Enzersdorf. Cependant Napoleon faissiat travailler netivement à la reconstruction des posts; lieutils tès communications de l'êl avec la river droite furnat réclubiles. On apprit ensuite que l'armée d'Italie, sons les ordres du prince Eagène, avait bates complétement, à Saint-Hélent, le corps na-tricièus d'ellestiels, trois jours après la batalité d'Eseling, et que les avaisqueurs avaient opér leur posociton over l'armée d'Allenagne sur les hauteurs du Simmering, Cet heureux événement fut annouée aux troupe par la prochamation sisteme.

« Soldats de l'armée d'Italie,

Vous avez glorieusement atteint le but que je vous avnis marqué;
 le Simmering a été témoin de votre jonction avec la grande armée.

s Soyer les bienvennst I le suis confent de vous!!! Surpris par un cument perfide vant que vas coloune fissent rémises, vaus avez dû riviragradre jusqu'à l'Adige; muis foraque vous regdes l'ordre de machece a avant, vous étier sur le champ mémorable d'Arcole, et là, vous juriles, sur les mânes de nos héros, de trimpière. Vous avez tem paroie à la bitaille de la Piava, aux combats de Saint-Daniel, de Tarvis, de Gorce... La colonne autichienne de lethechiel, qui in première entra dans Manich, qui donna le signal des massacres dans le Tyrol, entrivancie à Saint-Mielel, et tembrée seus vos boinenteles. Vous avez fait une prompte justice de ces débris dérobés à la colère de la grande armis.

» Sóldats, cette armée autrichienne d'Italie, qui, un moment, souilla par sa présence uses provinces, qui avait la prétention de briser ma couronne de fer, battue, dispersée, anéantie, grâce à vous, sera un exemple de la vérité de cette devise: Dieu me la donne, gare à qui la touche. »

La jouction d'Engène fut suivie d'une nouvelle victoire que ce prince reuporis, sur l'archidue Jean de l'Archidue polanie, à Rush, le 44 juin, somiversaire des baisilles de Marcago et de Frielland, Marmont, après des suecès en Dalmatie, vint, à son tour, «refuirà la grande armée, et se mettre dans le cercle d'operation de l'empreur. Dès lors, Nagolode vit que le mounet c'edit veun de portre le coup décisif naquel il se préparait depuis plus d'un mois. Après le sang intité gloriessement versé à Eylou, il lui avait follu Friellandie; après Essling, il lui follisit Wagram. Yoici le récit de cette baisille extrait du vingé-tenjagires belaites, qui annonce d'abord le passage du Banube, le 4 juillet, à dix houres du soir, l'incendie d'Enzersdorf, et quelques avantages dans la journée du  $5\,$ 

## BATAILLE DE WAGRAM.



« Vivement effrayé des progrès de l'armée française, et des grands resultats qu'éle dobtaint presque sans efforts, l'enemné fit marcher toutes ses troupes, et à six heures du soir il occupa la position saivate : sa droite, le Stadelau à Gerandorf; son occure, de Gerandard à Wagram, et sa gauche, de Wagram à Neuseliel. L'armée françaiserait sa gauche à Gross-Aspern, son centre la Baseddorf, et sa droite à Gimeadorf. Dans ecte position, in journée paraissis jersque fuie, et di fallait s'atlendre à avoir le leadennia une grande batallie; mais l'évitait, et no coupait la position de l'enneue in Ernepciant de concevoir aueux système, si dans la muit on s'emparait du s'illige de concevoir aueux système, si dans la muit on s'emparait du s'illige de Magram: alors sa lige, d'éjà immense, prise à la la lite et par les

chances du combat, laisserait errer les différents corps de l'armée sans ordre et sans direction, et on en surnit eu bon marché sans engagement sérieux. L'atlaque de Wagram et liue: nos trouges emporfèrent et village; mais une colonne de Saxons et une colonne de François se prireut dans l'obscurité pour des troupes canemies, et cette opération fut manquée.

• Ou se prépara alors à la batalife de Wagram. Il paraît que les discolitions du généril raturchient français et du général attrichient frarent invernes. L'empercur passe toute la muit à rassembler ses forces sur son centre. L'empercur passe toute la muit à rassembler ses forces sur son centre, et effet, le due de Rivoil se ports sur la gauche d'Aderlan, en lissant sur Ageram. A cet defle, le due de Rivoil se ports sur la gauche d'Aderlan, en lissant sur Ageram nos seude division, qui ent ordre de se repliere cas d'écinement sur Ille de Lohan. Le due l'Amersbach (revenit l'ordre de dépasser et silage Grasshaften pour e d'approcher du centre, Le giorient autri-chème, au codraire, affaiblissait son centre pour garair et sangmenter ses servérairies, auraquelles il domait une nouvellé élemba.

» Le 6, à la pointe du jour, lo prince de Poule-Corvo occupa la gauche, ayant en seconde ligue le duc de Rivoll. Le vice-roi le lisit an centre, où le corps du comte Oudinot, celui da duc de Ragusse, ceux de la gande impériale et les divisions de cuirassiers formaient sept on buit lignes.

» Le due d'Auershaelt marcha de la droile pour arriver au centre. L'ensemni, au contraire, metaile le coya de Bellegarde en marche sur Shedena. Les corps de Colovvath, de Lichtenstein et de Hiller Lineal Shedena. Les corps de Colovvath, de Lichtenstein et de Hiller Lineal et al centre de la centre de la centre de la guerde, à Neusichel, où débuschail le corps de Rosemberg, pour décordre epitement le due d'Auershaeft. Le corps de Rosemberg et cetil du die d'Auershaeft, Jistaut un movement inverse, se renountrévent au premier rayon du soloil, et donnévent le signal de la blastille. L'empereur se porta aussiét sur es point, fil renforcer le due d'Auershaeft par la division de crizassiers du dec de Poduce, et dit première le corps de Rosemberg en filme par une batterie de douze pièces de la division du général comb Nassouty. En moiss de trivis quarts d'heure, le beau corps du de d'Auerstacht et et fait raison du corps de Rosemberg, le cuthuta, et le rejets au dehi de Neuseled, après la inverfait beuroupe du met.

» Pendant ce temps la canonnade s'engageait sur toute la ligne, et

les dispositions de l'euternis se développaient de moment en moment, boute sa gunche se garrissois di d'utilité: o noi etil dique le général autrichien ne se baltait juss pour la vicioire, unis qu'il Orvati en vue que le moyen d'en profiler. Cette disposition de l'ennemi paraissist si insensée, que l'on craigant quelque piège, et que l'empereur différa quelque temps avant d'ordonner les ficelles d'hopositions qu'il avail à line pour anamet relles de l'ennemi et les lui rendre funeries. Il ordonna a due de livioil de faire une attaque sur nu village qu'occupial l'ennemi, et qui pressit un peu l'extrainib du ceutre de l'armée. Il ordonna au due d'Auerstaett de tourner la position de Nesisdel, et de pousser de la sur Wagrang et il fil former en colonne le due de Raguac et le général Maccionall, pour enlever Wagran au noment oi débauteriar le lou d'Auerstaett.

» Sur ces entrefaites, on vint prévenir que l'ennemi attaquait avec fureur le village qu'avait enlevé le duc de Rivoli; que notre ganche était



debordee de trois mille toises; qu'une vive ennounnele se faisait déjà entendre à Gross-Apern, et que l'intervalle de Gross-Aspert à Wagram paraissait couvert d'une immense ligne d'artillerie. Il n'y cut plus à douter : l'eunemi commettait nue énorture faute; il ne s'agissait que d'ar profiter. L'empereur ortoinas sur-le-champus qu'entri Macdonald de disposer les divisions Broussier et Lamarque en colonne d'atlaque; a lle sit ducatier par la division du général Namostry, sor la garde à la lle sit douteir par la division du général Namostry, sor la garde à cheval, et par une batterie de soixante pièces de la garde et de quarante pièces des différents corps. Le général comte de Lauriston, à la



têté de cette bulterie de cent pières d'artillerie, marcha au tro à l'amme, à s'avanqs sant trei jusiç à la dem-portée du canon, el à ceun-mença un feu prodicienx qui étéquit clui de l'ennenti, et por la la mort dans ser anga. Le général Macdonald marcha alors, an pas de charge. La général de division Reille, avec la brigade de fouilière et de tirulière va de la garde, assitentit le général Macdonald. La garde avait fait un dangement de front pour rendre cetle attaque infaitible. Dans un clin d'oil le centre de l'ennemi perdit une lieux de le terrain; sa d'oride, et pouvantele, senfile danger de la position oi de les était placie, et rétrografa en grande hâte. Le durc de litivoil Tataqua alors en tête. Pendant que la dévoude de centre portait la constrenation et forçui les mouvements de la droite de l'ennemi, sa gauche était attaquire et débordée par le de l'Auestadent, qui vait elnelée Nesséed, et qui, étant monté sur le platen, marchait sur Wagram. La division Broussier et al division d'aim son converte de deire.

 Il n'était alors que dix beures du matin, et les hommes les moins clairvoyants voyaient que la journée était décidée, et que la victoire était à nons.

A midi, le comte Oudinot marcha sur Wagram pour aider à l'idlaque du due d'Auerstaedt. Il y réussit, et caleva cette importante position. Dès dix heures, l'eunemi ne se battait plus que pour sa retraite; des midi, elle chini prononcée et se faissit en désorbre, et beaucoup avant la mit l'eunemi était hors de vue. Notre gauche était placée à telelée et Ébersdorf, notre centre sur Obersdorf, et la cavalerie de notre droite avait des postes jusqu'à Sonkirchen.

» Le 7, à la pointe du jour, l'armée était en mouvement, et marchaît sur Korneubourg et Wolkersdorf, et avait des postes sur Nicolsbourg. L'eunemi, coupé de la Hongrie et de la Moravie, se trouvait acculé du côté de la Bohème.

» Tel est le récit de lu hataille de Wagram, bataille décisive et à jamais céclère, où trois à quatre cent mille houmes, douze à quince caits pièces de canon se bataient pour de grands intérêts, sur un champ de bataille étable, médité, fortiés per l'ennemi depois plusieurs mois. Dix d'rapeaux, quarante pièces de canon, vingt mille prisonniers, dont trois ou quatre cents officiers, et don nombre de généroux, de coloneis et de majors, sont des trophées de cette victoire. Les champs de bataille sont couverts de morte, parmi lesqués on trouve les corps de plusieurs généraux, et entre autres d'un nommé Normann, Français, traitre à sa patrie, qui avait protaité ses talents contre elle. »

Pour la troisième fois, Napoléon se trouvait maître des destinées de massion de Lorraine, qu'il avait seuecé d'ingratitude de la parjure, devant l'Europe et devant l'histoire ; pour la troisième fois, ce vainquer, si violent dans ses menaces, si occabiant dans ser prevenceulist avec empresement les propriestions paediques des provecteurs de la perre, dout la journée de Wagram avait reuveré le ser-premese et détruit toutes les resources. L'empereuré d'adratinée ayant fait demander une suspension d'armes, Napoléon la bia accorda, et elle dissiple é le Quillet, à Zanin. Le Alogociations pour la paix d'ouvri-rent assaid; elles durévent trois mois, pendant lesquels Napoléon habite le châtent de Schrothyman.

Ce fut dans cette résidence qu'il apprit le débarquement de dix-buil mille Anglisé ands III de Welcheren, le noptiutifine de Fessique, et les tentatives sur Anvers. Il fit partir aussitôt Bernadotte et le ministre Duru, pour veiller à la défense de cette diernière place. Les Anglise rerette en éfit reposses ée outristatifs des rembarquer pour refourmer en Anglétere, après avoir perdu, par les maladies, les trois quarts de cette armée expéditionaire.

L'empereur ordonna de mettre en jugement le général Monet, qui ne s'était pas suffisamment défendu dans Flessingue.

Mais autant il était sévère envers ceux qui ne lui paraissaient pas avoir

470

fait tout ce qui leur était possible pour sauver l'honneur français, autant il se plaisait à proclamer et à révompeuser le mérile des hommes de têle et de cour qui le sevondaient paissamment dans les camps et dans les conseils. C'est ainsi qu'après Wagram il nomma trois nouveaux marchaux. Outifiot. Maclonal et Marmont.

L'armée française était alors établie sur tous les points de l'Allamegne, edepuis le bambe jusqu'à l'Elle, équés le l'hiti jouqu'à l'Oder. Cétte occupation, toujours ouieruse pour les habitants, les disposait à écouler complainament doute les éclemations s'obtentes que les aparts de l'Angdetrer et les émissaires de Vinne et de Berlin faisient entendre contre la l'runçe et contre son chef. La marche de la diplomatié effait ignorée des populations allemandes, peu au fait de la délorganté de leur rhaucvelierie, et qui , sachant très-lem seulement que ne guerre était an dieu pour elles, en rupportaient antarcellement la responsabilité à réati qui erradissent leur territoire et qui sembiait der instabile dans ses conquétes. De la, cette haire nationale qui commença dès lors à fermenter dans la Germanie costre Vapoléon, et qui prégars de novemus et de reductibles entemis parmi les peuples ou repérentant du principe populaire, qui u'en avait en réellement jusque-là que d'imprésants permit les roils.

Les premiers symptômes de l'existence et de l'intensité de cette antipothie naissante se montrèrent d'une manière frapponte à Schœubrunn, dans la tentative d'un jeune fanatique, venn d'Erfurth à Vienne, pour assassiner Napoléon, Surpris, au moment où il allait mettre son projet à exécution, il resta calme et impassible, ne témoigna jamais aucun repentir, et n'exprima que le regret de n'avoir pas tué l'empereur. Napoléon voulut l'interroger lui-même sur son pays, sa famille, ses liaisons, ses habitudes, 11 déclara se nommer Staps, d'Erfurth, être fils d'un ministre luthérien, n'avoir jamais connu Schill ni Schneider, et n'être affilié ni aux francs-macons ni aux illuminés. L'empereur lui demanda pourquoi, l'avant vu à Erfurth, il n'avait pas cherché alors à le tner. « Vous laissiez respirer mon pays , répondit-il, je croyais la paix assurée. » Ce jeune homme n'avait done voulu frapper en Napoléon que l'auteur de la guerre, le conquérant infatigable, le perturbateur du repos européen. Si les peuples d'Allemagne eussent mieux connu l'état réel des choses, et les véritables provocateurs de la guerre, c'est contre leurs propres gouvernements que leur

haine aurait été dirigée, que leur bras se serait levé. Napoléon comprit, aux réponses de ce jeune homme, combien la politique mensongère de ses ennemis avait exalté les têtes en Allemagne. Il aurait voulu, dit-on, faire grâce à Stays, dont la franchise et le courage l'avaient



frappé, et en qui d'ailleurs il ne voyait qu'un instrument aveugle des passions soulevées par la vieille diplomatie. Mais ses ordres n'arrivèrent pas à temps. Le jeune Allemand reçut la mort avec le plus grand sang-froid, en criant: Vive la piax! vive la liberté! vive l'Allemagne!

La piar, qui avait aussi ses sédes sur le sol germanique, fut enfini conduci à Vienne I d'a corbor 1800. Unespectur d'Autrife fut soumis à de nouvelles concessions territorinles envers la France, la Saxe, etc. Le care, dont les veux avoient dél probablement pour les entennis de la France pendant la guerre, le care luviemene ent a part de la dépositile de ses affiés secrets: Nopoléon, qui ervoyal trujours à la sincrétié des démonstrations d'Efratri, et du nouvelle par la discrétié des démonstrations d'Efratri, et du nouvelle par la partie

## HISTOIRE DE NAPOLÉON.

472

la plus orientale de l'ancienne Gallicie, renfermant quatre cent mille âmes de population. Le traité signé, il quitta Schombrunn pour retouraer en France, et arriva le 26 octobre à Fontainebleau.





## CHAPITRE XXX.



E toutes parts, les rois avaient cessé de résister, sur le continent, à l'ascendant de la fortune de Napoléon et à la puissance de ses armes. L'orgueil héréditaire des dynasties et des aristocraties était partout vaineu; il s'abaissait devant la gloire plébéienne du trône impérial, on se réfugiait an delà des mers, pour y eacher ses affronts et ses blessures,

Dans le Midi, c'était la maison de Bragance qui avait fui au Brésil, et eclle de Naples en Sicile, à l'aspect de nos aigles victorienses; tandis que les Bourbons d'Espagne étaient venus implorer, à Bayoune, l'appui de Napoléon et lui livrer leur couronne. Dans le Nord , les races altières n'étaient pas moins humilièes: les maisons de Lorraine et de Brundebourg, nugaires il huntiènes et à lunièmes, étaient réfulités à se friser plus que modestes et à sollieiter le fitre d'alliées auprès de leur vainqueur. De son c'oié, le superbe autorrale, le érde de l'Hinstre maison des Romanow, avait affecté de quitter le rôle chevaleresque de premier champien du droit divin, pour se dire et se proclamer, en tout lieu, l' Tadmirateur et l'ami du grand bomms que le principe révolutionnier faissit règner sur la France, et à la cour duque il multipliait les présents et les ambassades. Les pettes princes et les républiques avaient de incessairement entraînés dans ce mouvement de sommission universelle : les allesses allemandes s'étaient placés sons la procéetion de l'invincible conquérant, et les républicains bataves lui avaient demandé un roit de sa famille p-endant que ceux d'Italie lui donnaient la courome de fer, et que la confédération helvétique acceptait sa redoutable médiation,

Cependant, au milieu de la prosternation générale que produssient l'Administion ches les uns et la craitine ches les autres; dans ce vaste lableau de la sujétion commune des mounchles et des républiques, une levaue se laissait aperveció i. Dans un coin de l'Europe, au fond de l'Italie, le plus faible, le plus insignifiant des souvernies politiques sonsit résister, seul, an doministeur universel, et ne cenigant pas de traubter, par son osposition, son blême et ses meanes même, le concert de lounges et d'administra qui retentissait (et un bont à l'autre du confinent. Ce prines récalitzant, ee dernier organe de la résistance du passé aux exigences de l'homme du jour, évêtia le pape, cetui-bi même qui avatt quitté le palsis quirinal pour venir sacrer Napoléon à Paris;

Le pape, si peu redoubble comme prime temporel, pouvailel done compter conces sur l'édet des foudres spirituales 21 emoyen âge, qui evoulait ou chancelait de toutes parts, était-il à Ronne plein de force et de viel 2 Les institutions et les croyances religieuses, qui firent la spineur et la supérimité de la papunié, vaivient-élles maise sais l'action débêtre du temps que les institutions religieuses et les croyances politiques sur leuquiles la royant et l'aristicerate avaient fondé leur empire?

L'histoire était là qui disait le contraire. Depuis plus de deux cents ans, on avait écrit de France au saint-siége que ses bulles se gelaient en passant les Alpes. Depuis trois siècles, l'esprit philosophique,

les théories libérales , le libre examen avaient arraché presque tout le nord de l'Europe à la domination poutificale, C'était par les questions religienses que la raison humaine avait commence, en Allemagne, sa révolte contre les puissances et les souverainetés du moven àge, C'était la révolution dans l'église qui avait amené en Angleterre la révolution dans l'état. En France, il est vrai, le schisme et l'hérésie avaient semblé respecter le trône de saint Louis, ou du moins n'avaient ou s'y asseoir : mais la foi romaine n'avait rien gagné à cette conservation officielle du royaume très-chrétien. Sans parler des atteintes portées aux traditions du Vatican par l'apparition du gallicanisme, qui voulut faire incliner le génie de Hiddebrand devant le génie de Bossuet, un révolutionnaire plus hardi, plus puissant et plus radical que le schisme et que l'hérésie, avait envahi tous les dezrés de la société française : c'était la philosophie. Elle ne s'était pas proposé d'élever autel contre autel : mais d'ébranier tous les cultes en faisant passer le doute sur tous les dogmes, et cette audacieuse tentative avait réussi, Montaigne et Descartes, Voltaire et Rousseau, avaient été pour le saint-siège des ennemis plus dangereux que Luther et Calvin,

Pie VII ne pouvait méconnaître cette vérile, que ses successcurs ont procuémé eux-mines dans de solemelles et améres hametations. Miss Pie VII était dépositaire d'un pouvoir qui avait maltriée les rois et gau-terné absolument la conscience des peuples, a dors que le sucerdoce, unique gardien des sciences et des lettres, et sentideile avancée de la cilisation, était aussi le seul protecteur des peuples contre les excès de la brutaité fécileale. Fier de ce souvenir, et apage ée même temps sur la foi, qui lui montrait la souvre de sou autorité dans le ciet, le pontile romain ne considérait le réchément des cryonaces que comme une aberration accidentale de l'esprit humain, et, par orgacil comme par devoir, il retissit de recennaître que la décadence de sa doctrine et al laire le principe et dôt modifier la manifestation de sa supréme dicasité.

Mais cette précution du pape n'écial qu'une noble illusion. Sons doute la puissance spirituelle qui avait civilisé le monde féodal n'était pas fombée aussi bas que la fodulité elle-même. Il était naturel que les itées religieuses, qui avaient donné au clergé la supériorité sur la noblesse, au temps de leur splendeur commune, readisseut passagrementa la ruine du credit crédicatisque moisms complète et moisse.

profonde que le discrédit du potrieiat. La disportion de l'arisbacraties ne loissait auoun vide dans l'état, i en cht dés attracent de celle du saccrdove; car s'il est facile à la philosophie qui renverse un ordre politique de hir en substituer un nouveau, de faire une république on une momentée, d'élaborer une constitution, d'organiser un gouvernement, de crèer une police, de travere cain des houmes et de lois pour savour provisciernemet, et avec plus ou moins de hoi-hour, le malériet de la société, à travers le désordre moral des époneus de trausition, rien de fout cet nier les possible dans Fordre religieux. Ilb y à la ni organisation immédiate à espierer, ni vote de dogmes, an ipromotion de personnes que l'on puisse arbitrairement improviser. Alors les vielles croyances, malgré leur affaillaisement, doncuernel comme de respectables vinuées, sous les segueles è viet à fairire tent ce qui a besoin de prier et de cruire, tout ce qui s'it d'habitisdes à défaut de fai

Cest ectle persévérance routinière de la masse des fidèles, suffisante pour cutricter in reste de nouvement dans les temples et pour eacher l'indifférence intime des fames sons les debors d'une vaine pratique; c'est cette perpétitié du culté, à travers le délabrement des doctrines et des croyances, qui put seule troupre la paissance spirtuelle sur sa véritable situation, et la conduire à peurse qu'elle était encore asser forte pour parter aux rois et aux empereurs le langage allier du moine de Clure.

Dies 1805, peu de temps après le couronnement de l'empersur. Pe VII avait voul reidiser les espérences qui l'avaient déterminé à fraudrit les Alpes pour venir conserver, à Daris, la révolution franpuise, dans la pecamon de Napérion. Il demandait instamment qu'on lui remit les légations, qu'on garantifs on territoire. Cette-concession n'entrait pas dans les vousse de l'empereur sur l'Illaite; gelte ut constamment refusée. Alors le pontife se repentit d'uvoir prété son suprême ministère pour un net qui rectantif du trême de l'armes e les fils inété de l'églése. « Ses regrets et son mévontentement se manifestérent dans ses paroles, dans ses lettres, dans toutes ses demarches. Il r'étaus obstimément l'institution ennoisque aux évêques nommés par l'empereure, conformment au concordat, et il persista la vouvire se ports san A Agalsi,

Cette conduite irrita Napoléon; il écrivit au pape, le 15 février 1806 :

<sup>«</sup> Pour des intérêts mondains, on laisse périr des âmes...

Votre saintéé est souveraine de Rome; mais j'en suis l'emperer; tous mes cumein doivent det les seins. » Pe UI répondit, comme l'auraient fait les Bouilnes et les Grégoire : » Lo souverain pointé ne reconnul pointe et n's juanis reconum accume poissance agrérieure à la sieme... L'empereur de Romo n'estis point... Les viocine d'un dieu de paix doit conserver la paix avec fous, saus distinction de calholiques et d'hiérétiques.

Une réponse înite avec tent de hauteur et de diguile n'étatt pas de natura e alemne les resemtiments de l'empereur. Il issista, a l'amença unis ce fut eu vain. Pie VII dissist ferv dans les termes du concordat, qui ne fixati point de était pour l'institution canonique, et îl ne vousible pas abandomer ce qu'il appelait un moyen d'action pour le saintsiège, sur les gouvernements et au tele peuples. Ensaite l'admission des Anglais dans ses ports lui était commandée per les besoins de ses sujeles, par ses principes de pias i et de chaftife universelle.

Le chargé d'affaires de Napoléon essaya de faire comprendre au puillé que ce inanges et ce risionnemn d'édiarie plus de saison, et qu'ils pourreiseit bien ne servir qu'à affirer quelque crage sur Rome. Le pepe fut infachle. « sio m'ôte à troi, qii-let am ministre français, ma tombe m'honorere, et je seral justifié aux yeux do Dieu et dans la mémoire des hommes. « Si l'empereur excèute ses meneres et ue me reconnaît plus comme prince souverain, je ne le reconnitarie plus comme empereur si pi suis nain, il ue sera pas licien.» » Ple VIII était persuadé qu'une malédiction, tombée de sa homele, deviendait mines de Napoléon, et que le saint-siège n'avait qu'à gager à une rusp-ture échatute. « La perécudiu, disait-il, produira le schisme, neul novre de sauver éfeites »

Toutes es paroles de fierde et d'obstination, rapportées à l'empereur par son plénipotentiaire, ne faisaient que le surprendre, l'affliger et l'aigrir de plus en plus. Il écritit, le 1<sup>st</sup> mai 1807, des bords de la Vistule, au prince Eugène, alors vice-roi: « Le pape ne vent done plus que j'aie des évêques en Italie. Si c'est là servir la religion, comment doivent faire cons, qui veulent la perdre? »

Le résultat des eampagnes de Prusse et de Pologne n'ébranla point la résolution de Pie VII. Après Tilsit, peu touché de la soumission des potentats du nord aux vues de Napoléon, le pape persista à opposer au vainqueur de Friedland la suprématie du saint-siège sur toutes les puissances de la terre, Alors Napoléon , retournant à Paris , se décida à envoyer de Dresde, à son ministre près la cour de Rome, une longue lettre dans laquelle il jugenit de haut, à son tour, les prétenlions pontificales, et annoncait qu'il irait, s'il le fallait, répondre en personne an pape, dans Rome même, « Sa Sainteté, dit-il, eroirait-elle done que les droits du trône soient moins sacrés que ceux de la tiare? Il y avait des rois avant qu'il y cût des papes... Ils venlent, disent-ils, me dénoucer à la chrétienté! Il v a là une erreur de mille aus de date... La cour de Rome prèche sourdement la rébellion depuis deux ans, Je le souffre du pape actuel, je ne le souffrirais pas d'un autre pape! Que veut-il faire en me dénoncant à la chrétienté? mettre mon trône en interdit? m'excommunier? pense-t-il donc que les armes tomberon! des maius de mes soldats? pense-t-il mettre le poignard aux mains des peuples pour m'égorger? Cette infâme doctrine, il est des papes furibonds qui l'ont préchée; mais il m'est encore difficile de croire que l'intention de Pie VII soit de les imiter. Il ne resterait plus alors qu'à essayer de me faire couper les elieveux et de m'enfermer dans un mounstère... Il y a la tant d'extravagance, que je ne puis que gémir de ect esprit de vertige qui s'est emparé de deux ou trois cardinaux qui gèrent les affaires de Rome.

« Le page actuel s'est donné la peine de venir à mon contromentent. Di revonu, dans cette démurche, un soit présit, punis il voninit que je lui cédasse les légations. Le n'à ju ni vonin le faire. Le page est propiessont. ... De page connece de faire un appet a leughé. Ainsi il en appellera h mes sujets? Que dirent-le? Ils dirent, comme moi, qu'hi en questlent à religion, mais qu'ils ne veulert ins souffrir d'ime puissance cirrangive? ... le tiens une courronce de Dieu et de la volonté de mes peuples. Les resis injoures, pour la cour de Rome, Charlemagne, et con no Louis-le-Déboundire. Si por les ciriense qui me sont faites les perfetres de Rome enveiced todieur in amandissement temporet, ils ses traupent. Le ne domercia pas les légations pour un recommodement, le Tuttimble ferres et fichement en invostifé désirant, en face d'un mentant de l'autorité de la volont de l'autorité de l'a

L'attitute ferme et meteraninité d'un pontite desarraie, en lice d'un comprénnt sous le glaive duppel out trembiait et plaise et Barope, offirait sans doute un noble et beau spectacle; mais les prétentions et les meusess pontificales n'en renfermaient pas moins, sebon le mot de Napoléon, une erreur de mille ans de date. Rome avait bean faire : la forre morale et le caracteré cierciquie de sou récipie ne pouvaient pas

bui rendre à elle-même son antique puissance, et ne servaient plus qu'à metre en retief mue grande et mujestemes indivibilabilié. Que la ville éterrelte manifises ou qu'étle bénisse désormais, peu importe : rul prième re éva soute, parre que nal peuple n'attent plus d'êtle le-signal de la soumission ou de la désobéissance, du dévuuerment ou de la désoffection à l'égard de ses chefs. Rome l'a voulu ainsi. Après avoir dominé les rois dons l'intérêt des peuples, an nom de la révillastion alors chrétienne, elle se ligna avec les rois coutre les peuples, sous la bannière des prépigés et des salus, quand la civilisation, dans set transformations incessantes et progressives, quittant la robe du prêtre pour prendre le manteau du plitosphe, visit jeter sur le monde ést idées neuves et hardies, plus conciliables avec les doctrines de l'Evangle qu'avec les hobitules d'un sexerobre admis par le pouvoir termoporel un partage des présiéges politiques et des douceurs de la vie mondaine.

Alors les imprécations souveraines du Vatiean ne furent plus dirigées contre les violences et les excès de l'oppresseur féodal, mais contre la raison indocile et les désirs d'émancipation du peupte opprimé. L'alliance se fit entre la couronne et la tiare, sans distinction de crovances religieuses. La royauté, hérétique ou schismatique, fut mieux traitée à Rome que la liberté orthodoxe. La liberté s'en est ressouvenue. Quand ta Providence a fait sonner l'heure des révolutions et donné aux neuples. le pouvoir de mandire à leur tour, le clerc qui s'était fait l'auxiliaire du baron s'est vu frapper des mêmes anathèmes. La foudre a éclaté à la fois sur les palais épiscopaux et sur les demeures princières. Les paissauces rivates du moyen âge ont scellé leur réconciliation sons le comde l'orage. Elles avaient abusé en commun de leur grandeur, elles out subi une déchéance commune. Là où le sarcasme du philosophe et la parole corrosive du tribun avaient fait pâlir on mettre en pièces le manteau royal, on a pu remarquer aussi des taches indélébiles et d'irréparables déchirures à la pourpre romaine, et le saint-siège s'est senti violemment ébranlé par la commotion qui renversait les trônes.

Lors donc que Pie VII revendique encore la suprématie nincrestéle dant joineira se prédévesseurs, saus tenir comple de la différence des temps, cette superhe et nudacieuse tentative ne pent être considérée que comme un nanelronaisme sans conséquence. Il a beun se lisser sur l'organei Horditionnel du Vatience, et nomére du hant du Quirinal ses

fooders écnites, le potentat que cette démonstration memore en conunitatore la vauillé; il sait que en réve ples ple upouté réductable du moyen âge qui se dresse contre lui , mais seulement son ombre inmissante, et qu'il pe de lind qui se heucunoy d'ancheze pour bruver l'excommunisation, au milieu d'un peuple qui ne croit pas plus que lui à la résurrection passe, et au soit duquel le cri d'atturne, possepar le chet vénérable de la chrédienté, remme à peine quedques âmes au foud de preductivers et des basiliques.

Cependant Pie VII., tout en brandissant le glaire émonssé de Grégoire VII et de Scit-Quint, se montre disposé à accesilir dans son palais le le redoutable ennemi qui lui fait annoncer une prochaine visite. « Si es projet se réalisait, nous ne céderions à personne, dii-il, l'honneur de recevoir un hôte si illustre. Le palais du Vatienn, que nous ferions disposer, serait destiné à recevoir yorte Majséet et sa suite. »

Mais l'empereur ne put pas exécuter es voyage. Les affaires de Portugal et elles Élepaque le rédirent à Paris, phus priét à mercher versies Pyriciés qu'à travener les Alpes. Les négentations avec le saintsiège continuèrent néamonies par l'entremise des aquels diplomatiques et loujours avec le même insuccès. Le paque se roidit plus que jamnis coutre les exigences de Napoléon. L'empereur persists, de son côté, a réstese son adhésion aux voux du poutie: la rupture devint inévitable. « Que la négociation soit done rompue, écrivit Napoléon à son ministre, le oj nouve 1809, puisque nais veule pape, « qu'ul "s' pai plus entre ses édate et ceux de Sa Najosté aucune relation pacifique. « Cétait annouver l'excuptation protainte des édats romains par les Cétait annouver l'excuptation protainte des édats romains par les

ermetes françaises. Pie VII ne pouvuit guére s'y tromper; aussi dia-li à l'agent français, dans une audience qu'il lui donna vérs la fin du même mois : « Il n'y aura pois de résistance millitaire, le me réfereira un châteux Sainl-Auge. On ne livres pas un seul coup de fusil; maisi il fundra que votre général fasse briser les portes. Je me placerai à l'estrée du fort. Les troupes servout obligées de passer sur mon corps, el l'autivers saura que l'empereur a fait fouler aux pieds celui qui l'a sacré. Dieu fern le reste. «

Certes, tout était admirable dans ce langage. Le pontife se moutrait sublime dans sa résignation, sublime dans ses espérances. Mais cette fermeté et cette confiance n'étaient fondées que sur la foi isolée du prêtre souverain dont elles honoraient le caractère. Dieu n'avait plus rien à faire pour la papanté; et l'univers, peu disposé à s'émouvoir pour elle, ne s'apercevait pas même de ses dangers et de ses plaintes.

Solon les prévisions de Pie VII, l'occupation militaire du patrimoire de saint Perre fut résolue et ordonnée par l'empereur, Queques détachements de troupes francoises suffirent pour marcher à la compitée d'une cité qui mait été deux fois la mattresse du monde, et dont la vaste domination noût reve deux fois la promisse de l'évertié. Tout d'éploiement de forres militaires aurait été inutile. La reine des malions soul disparer, le pénie de l'antiquité ne véllait plus au Capitolie, le génie du moven lage capitral na Valuen; le signe qui fit vainree Constantin's inérin adore sant résistance de suit les autres des de Apoléons, dont les soldats pureut dire, en s'emparant sans coup feir de cetaimmense capitale, que descramis la ville élevanée le "écit plus qu'un magnifique mansolée, que la tombe froide et solitaire des ponifies et des Géars.

Ce comp d'état, non moins évalant que celui de Bayonne, compéial le triomaple de la récultión françaies. A travers les détats de Pér VII et de Napoléon, le génie moderne était venu constater sa paissance et maquer la fin des grandeurs romaties, en plantat ses insigues sur les détans de l'organièlesse métropale du passé, sans reucoture la moistre oposition, sans provapuer les protestations des pouples et des rois de la chrétenié, sons faire souner, dans l'univers catholique, le losso il une narrolle crossiale.

L'infeabilité du pape ne fut pus vaineue loutefois par l'exvahissement de ses étals. Sofon la meane qu'il en autil finite, l'è VII langa me lable d'exocumumineufon centre l'empereur, quand il vit que ce derieur n'évint pas moins inchrantable que lui dans ses révolutions, et que l'occupation militaire de Rome se prodongenit indefiniment, « Pur l'amtérité du Bou lout-quissant, des saints apières Pierre et Paut, et par la notre, dit le saint-père, nous déchemus que vous et lous sus coopérateurs, d'après l'attentat que vous verez de commettre, vous avez coccurs l'evocomminention, etc., étc. »

Napoléon était à Vienne, couvert des lauriers d'Eékumbl et de Batisbonne, lorsqu'il apprit la publication de cette bulle. Il résolut ausside d'exiger du pape la réunion du domaine pontifical à l'empire français, et, en cas de refus, de faire enlever Sa Saintefé, Le gisieral Barlef Il chargé de cette pépille mission. Il se présents, i net effet, an platis

Quiriual, dans la mut du 5 au 6 juillet 1809, et pressa instamment Pie VII de consentir à la cession de son donnine temporel pour préveuir les mesures rigourenses anyquelles l'exposerail une vaine résistance, « Je ne le puis, répondit le pontife, ie ne le dois pas, ie ne le veux pas. J'ai promis devant Dieu de conserver à la sainte église toutes ses possessions, et je ne manquerai jamais an serment que j'ai fait de les maintenir. « Le général reprit : « Saint-père , je suis très-affligé que Votre Sainteté ne venille pas souscrire à cette demande, poisque, en refusant, vous ne faites que vous exposer à de nouvelles tribulations. » - Le Pare : « J'ai dit ; rien sur la terre ne peut me fuire changer, et je suis prêt à verser la dernière goutte de mon sang, ù perdre la vie à l'instant même, plutôt que de violer le serment que j'ai fait devant Dieu. » - Le Général : « Hé bien! la résolution que vous prenez deviendra pent-être pour vous la source de grandes calamités. » - LE PAPE : « Je suis décidé, et rien ne peut m'ébrander. » - LE GÉNÉRAL: « Puisque telle est votre résolution, le suis fâché des ordres que mon souverain m'a donnés et de la commission que j'ai reçue de lui, » - Le Pape : « En vérité , mon fils , cette commission n'attirera pas sur vous les bénédictions du ciel. » - Le Général : « Saint-père,



il faut que j'emmène Votre Sainteté avec moi. » - Le Pare : « Voilà

done la revamaissance qui n'est reservice pour tout ev que fjai fuit pour voire empereur? Voili done la récompense pour ma grande confescendance pour lui et pour l'église gallienne. Mais pent-être saise je, à cet égart, complete devant live; il vout n'en jounne, je me sumets avec lumillée, »— Le Gévâna; : "Fele est un commission; je suit fichté de l'evecture, pisique je suis cadadique et voire lifts, » Le curdinal Paren demanda alors que le saint-père pit cumière avec lui les personnes qu'il désignerait; amis le goirent repondit à son mé intende que, d'agrès les outres de l'empereur, elle seule pourrie pour les prépartités de vouges "repet le cardinal. » »— Une démitteure, utilité goirent. Alors le pontife se leux et ne pronouqu plus que ces paroles ; «Altens, que la voude de lémis soit dince un noi. »

Une volture atteles attendat le pape à l'une des portes du palois. Per VV monta necé cordinal Paces. Le genéral Radeis en nits articles VV monta necé cordinal Paces. Le genéral Radeis en nits volture del proprier pour les angustes voyagens. Cofficier français vontut profiler de ce clangement pour removeler ses Instances amprès du page, — el est encore chapps pour VV consider, VV de remover aux chas de l'église, . . . . . VV no, a rèpela séchement le pontife, et la portière se ferma masioli sur in il. En quelques minutes, il se troma hors de flome et sur la route de Phrence. Des hiorapples ont précleud que le général that avait commandé, dans la suite, an pairier Bouventiff, un tableau représentant la sortie du pape de Monte-Cavallo, avec lous les cares quantes que de Monte-Cavallo, avec lous les cares quantes que de Monte-Cavallo.

- Le multienveu poutife, dit M. de Bourrieume, erra des tille en tile, et céciat à qui ne voudrat just revoir et el liste présonier. Elisa le reuvoya de Florence à Turia; de Turia, le prince Borghèse Pexploita duss l'inférieur de la France. Il est constantes pour garde d'homent mue esconade de gendarmes; et entit Napolécia le reuvoja à Savone, dans le gouvernement da poire Borghèse, sans doute pour rappeter ingivieus-mental aou bou-froire qu'à noit d'avoir en Homent de lui appurheir per alliance; l'avoid di son illustration à Paul V. Dans tous les cost, eet événement, tout ficheux, bout blabuable qu'il soit, me servinait pas à finire entire que l'au pour le pour la lorge de polit de la soitale égilee, cur le jour même qui lous il houtit oil de pope fit entrée écharia lu vicéoir de Mugeana.

Ce fut du palais Impérial de Schoenbraum, et pendant les négociations de la paix avec l'Autriche, que Napoléou entroy a aguiéral Midils, comunadant militaire à Rome, l'ordre d'exécuter le décret portant réasion des états du pape à l'empire français. Rendant compte de cette mesure na corps-législaff, à l'unvertare de la session de 1809, qui sinifi le traifie de Vienne, l'emperour s'exprima ninsi;

« L'hidacire m'a indique la conduite que jed existe leuir encres Rome, Les papes, devenus sourceinsi dem perit de l'Halie, « sont constaniment montris les emenis de toute puissance prépandérante dans le Pointiande. Ils out employ è leur influence spirituelle pour lui mine. Il m'n danc été démontré que l'influence spirituelle, exercée dans mes étais par un prince étranger, étail contraire à l'indépendance de la l'areace, à al logitie et à la sirvité da non triou. Cependant, comme je recommis la necessité de l'influence spirituelle des docendants du primer des pasteurs, je u'il a pur comitér ce grands inferêts qui en annulant la donntion des cuspereurs français. ». mes prédécesseurs, » et en rémissant les cites reanimes la l'Erme.

Pie VII avait tout prévu, spoliation et persécution, et cette perspective n'avalt point ébranlé sa grande âme. Quand ses prévisions furent réalisées , il ne tit que se fortifler dans sa resolution prequière. A la fin de 1810, il refusa l'institution canonique à an évêque que Napoléon avait nommé au siège de Florence, et il défendit même, par un bref, de recevoir un administrateur. L'empereur demanda un rapport sur ces objets à son conseil-d'état, et ordonna que ce rapport et le bref du pape fussent imprimés. En vain on lai objecta les inconvénients d'une pareille publication, « Je désire cette publicité , dit-il : il faut que toute l'Europe connaisse rua lougauimité, la provocation du pape, et le motif des mesares que je me dispose à prendre pour réprimer et prévenir désormais des actes semblables. C'est un crime de la part du chef de l'église d'attaquer un souvernin qui respecte les dogmes de la religion. Je dois défendre ma couronne et mon peuple, l'univers entier contre ces entreprises téméraires qui, trop longtemps, ont avili les rois et tourmenté l'humanité... Un pape qui prêche la révolte aux sujets n'est plus le chef de l'église de Dieu, mais le pape de Satan.

» Il est temps de mettre an terme à tant d'andace, d'usurpation et de désordres. La Providence m'a, je crois, appelé à faire rentrer dans de justes limites cette autorité permicieuse que les papes se sont arrogée, à en garuntir la génération présente, et en déliver à jaunis les générais futures. Que du moiss on preme en France entre cele matériais insessamment avadissanté les mênes prévantions que chec les autres sentant pour réclutir les mênes prévantions que chec les autres senta, pour réclutir le droit qu'out toujours en les engreveurs de confinere la monimition des papes, et pour qu'avant son installation le pagi piere, entre les minis de l'emprevair de Français, avanission aux quatre articles de la décliration du clergé de 1682. Si les articles sont ordindoxes, pourquoi les papes les repressamelles 7 sils ne sont pas conformes à la croyance des papes, les papes et les Français ne sont donc pas de la même religion 2 ».

Les Français n'étaient plus en clête, depuis longteups, de la nicher erfigion, malgrées munifestations exférences d'une prolapse commune; sans cela le potentat, execuminié pour avoir vidé le patrimoine de sint Percre plei son successer dunt les fest ps. u'uruit pas continué d'entrainer sons and drapean une nation pleine de dévourement et d'enthousaiseme, quant sont aurgantes prisonier voyalt fundres se génissesments et ses delémices dans un abine sans fond et sans écho, celui de l'indifference.



Insulating Country



## CHAPITRE AXXI

Divorce de l'empereur, son marage avec une archolnéliese d'Autorie



son retour d'Allemagne, Napoleon s'était urrêté pendant quelque temps à Fontainblean, où il avait même rendu divers décrets velatifs à Tadministration de l'empire. Rentré lans su capitale, il y fut suivi par les rois de sa création, qui accourrient à Paris pour le félicite su ves monveaux triumples et sur le félicite su ves monveaux triumples et sur

la conclusion de la paix. Milan, Florence et Rome envoyérent des députations dans le méme but; le synode grec de Dohmatie ent aussi la sieme, que l'empereur regul, le 20 novembre 1809, en andiènce solennelle.

On tanchait à l'anniversaire du conronnement et de la bataille d'Austerlitz. Rien ne fut épargné pour en rendre la célébration plus fustueuse et plus brillante. A la féte annuelle on joignit un Te Irena à revession de la pair, et l'étide de Notre-Danne peut cette fois, associatement le seint et les autres grands corps de l'état, unais le conceurs d'allesses et les majes és, nel formainent dates la cour et le cortigé de Comperent : les reis de Save, de Hollande, de Westphalie, de Naples et de Warnelberg assélectual la crieriantie, longheups journ agrès, le vise-roi d'Italie, le rois et la reine de Braière vinvent acevoltre encore celle résnion de lébes couronnées.

Napoléon pouvait se croire purvenu à son apogée. Dés qu'il ne lui était pas donné de planter jamais ses aigles sur les tours de Londres , il n'avait plus rien à ajonter, en Europe, à sa puissance et à sa gloire, Cependant sa mission était loin d'être accomplie. Par lui et avec lui , la révolution s'était bien établie à Naples , à Madrid , à Rome , à Milan , à Vienne, à Munich, à Stuttgard, à Cassel, à Mayence, à Dresde, à Hambourg, à Berlin et à Varsovie : mais la révolution, réduite à garder l'incognito sons le costume impérial, ne ponvait plus procèder à l'initiation des pemples par la voie rapide d'une audaciense propagande. It lui importait donc de séjourner le plus longtemps possible à l'étranger, pour que la communication leute et secrète de ses idées et de ses mœurs eût le temps de s'opérer et de fructifier. Napoléon la servit à merveille. Obstiné à fonder une dynastie , à obtenir pour lui et ses descendants les honneurs de la confraternité souveraine amorès des grandes puissances du continent, il voulut se concilier, après ses éclatantes victoires. l'amitié et l'alliance des potentats qu'il avait vainens. Erfurth lui paraissait répondre d'Alexandre, S'il parvenait à lier l'Autriche, la Prusse seule n'oserait bouger; l'influence anglaise serait ruinée dans le Nord, et les traités de paix cesseraient d'être de simples trèves un des armistices. Maintenant, que l'espoir de paeifier l'Europe d'une manière durable et d'attacher sincèrement à son alliance les vicilles races royales de Pétersbourg et de Vienne ne soit qu'une funeste illusion, dont le génie du grand homme ne sait pas défendre la faiblesse du monarque, peu importe. Les efforts pacifiques de Napoléon auront toujours un résultat : ils ajourneront l'explosion de la guerre; ils permettront aux soldats français de convrir encore pendant quelques années l'Allemagne, une partie de la Potogne, et de montrer aux peuples de ces contrées, dans les relations journalières de la vie commune , la morale révolutionnaire et les habitudes démocratiques en action

Le désir de compléter son établissement dynastique et de se faire admettre dans la famille des rois inspirait donc à Napoléon des démarehes favorables à la pacification de l'Europe. Mais en même temps qu'il eherchait des amis et des alliés pour sa dynastie, duns les cours étrangères, il songeait à lui donner, en France, une base nouvelle. Il erut remplir ce double but en faisant proposer son divorce avec Joséphine . et en formant un nouveau mariage qui lui promit des héritiers de son sang en ligne directe et d'augustes alliances fondées sur une illustre parenté. L'adoption d'Engène ne lui suffisait plus. C'était, à la vérité, un successeur tout prêt à saisir les rênes et à gouverner par lui-même ; mais il n'avait pas été élevé pour le trône, et le prestige de la naissance lui manquait, aux yeux de Napoléon, qui avait si bien su s'en passer pour lui-même, et qui aimait mieux désormais jeter les destinées de son empire dans le bereeau d'un enfant né prince impérial, que de les confier an noble earactère, nu mérite certain et à la capacité hien comme d'un homme muri à ses côtés. Le renvoi de Joséphine fut done résolu. Elle s'v attendait, « bien qu'elle ent donné le bonheur à son mari et qu'elle se fiit constamment montrée son amie la plus tendre, « ainsi que le dit Napoléon lui-même dans le Mémorial de Sainte-Hélène. Les considérations d'état l'avaient emporté, chez l'empereur, sur les affections privées, Il était homme politique avant tout, Joséphine avait lu depuis quelque temps le sort qui lui était réservé sur la physionomie de sou illustre époux, qui semblait s'éloigner d'elle à mesure qu'il s'élevait dans la sphère des grandeurs et des vanités monarchiques. Enfin ce qu'elle pressentait se réalisa. Le funeste secret qu'elle avait aperçu au fond de l'âme de Napoléon , et dont le soupcon déchirait ernellement la sienne, lui fut révélé par son mari. C'était le 50 novembre 4809. L'empereur et l'impératrice avaient diné ensemble, Napoléon, sombre et préoceupé, Joséphine, triste et silencieuse. Après le diner, tout le monde fut congédié, « Je lisais dans l'altération de ses traits , a dit depuis Joséphine, le combat qui se passait dans son àme; mais enfin je voyais bien que mon heure était arrivée. Il était tremblant, et moi, j'éprouvais un frisson universel, tl s'approcha de moi , me prit la main, la posa sur son eœur , me regarda un moment sans rien dire , puis enfin laissa échapper ces paroles funestes : Joséphine ! ma bonne Joséphine ! tn sais si je t'ai aimé]... C'est à toi, à toi seule que j'ai dû les seuls instants de bonheur que j'ai goûtés en ee monde, Joséphine, ma destinée

est plus forte que ma volonté. Mes affections les plus chères doivent se taire devant les intérêts de la France. » Joséphine ne voulut pas en entendre davantage; elle interrompit vivement l'empereur. » N'en dites



pas plus, lui diredle, je m'y attendais; je vous comprends... Ses sanglos l'interrompirent à son tour; la parole expira sur ses lèvres; ses seus faillirent; elle fut transportée dans sa chambre, où elle se vit, en revenant à elle, entre sa fille Horteuse et Corvisart, et en face de Napoléon.

Máis cette première et violente seccusse, à laquelle l'emperuar avait do s'attendre, à lipace à une doubuer plus centure et plus concernitée, Joséphine cett l'uir de se résigner. Elle consențit à toutes les démonstrations publiques qu'ou exigen d'elle. Le drame officier ful joui cut rui-levies dans la soirée du 15 décembre 1809, dans une assemblée de famille, à lanquelle saistaineul l'artichlanceller Cambacérie et la secrétaire de l'état évil. Napoléon, qui avait tout préparé pour l'accomplissement de ses désenies, s'ecupina ainsi :

« La politique de ma monarchie, di-il-l, l'inférêt, le besoin de mes peuples, qui ont constamment guidé toutes mes actions, veulent qu'après moi je hisse à des enfants héritiers de mon amour pour mes par ples ce trivae où la providence m'a placé. Cependant, depuis plusieurs années, j'ai perdu l'espérance d'avoir des enfants de mon mariage avec ma bien-ainnée épouse. J'impératrice Joséphane: C'est ce qui me porte ma bien-ainnée épouse. J'impératrice Joséphane: C'est ce qui me porte

à sacrifice les plus douces affections de mon courr, à n'écouter que le bien de l'état, et vouleir la dissolution de notes marige...Purceun à l'âge de quarante uns, je puis concevoir l'espérance de vivre assepour élèver, dans mon esprit et dues ma pennée, les enfints qu'il plaira à la providence de me douner. Dieu suit combien une parcille résolution a rocté à mon courr; mis il irect auteun sacrifice qui soit audeusse de mon courage, jorsqu'il m'est démontré qu'il est utille un bien de la France.

- « J'ai le besoin d'ajouter que, Join d'avoir jamais en h me plainder, je n'air en, un contraire, qu'à me louve n'e l'attachement et de la tendresse de ma bien-aimée (épouse : elle a embelli quinze ans de ma vie ; le souvenir en restera toujours gravé dans mon cour. Elle a été corronnie de ma min, je veux qu'elle conserve le maç els être d'impératires; mais surtout qu'elle ne doute jamais de mes sentiments, et qu'elle me lémes doujours pour son mélieur et son plus der mai.
- Joséphine, maitrisant l'émotion douloureuse qui remplissait son ame, s'acquitta avec dignité du triste role qu'on lui avait départi, et prononça fidèlement les paroles officielles que l'archiehancelier attendait pour les porter au sénat :
- A Xve la permission de notre auguste et cher époux, dit-elle, je dois déclairer que, ne conservant auteun espeir d'avoir des rafiants qui puissent satisfaire les besoins de sa politique et l'inférêt de la France, je me plais à la domne la plus grande preuve d'attenéement et de d'oraneu qui ail junissi éé donnée sur la terre. Je Giess tout de ses boutés; c'est sa main qui m'a couronnée, et, du haut de ce trône, je n'ai requ que des sémogiagnes d'affection d'd'amord ule puelle france.
- » Je crois reconnalire fous ces sentiments en consentant à la dissolition d'un mariage qui, discomais, se un obsidese au bien de la France, qui la prive d'être un jour guuvernée par les descendants d'un grand homme, ai vicientemat suscilé par la providence pour effectre les maux, d'une terrible révolution, et réchibir l'autel, le trône et l'ordre social, dissi la dissolution de mon mariage ne changer nie naux sentiments de mon cour; l'empereur sura toujours en moi sa melleure amie, Jessis en calculier et des commandé par la politique et par de si grands inieréts, a froisei son creur; missi l'un et l'autre, nous sommes glorieux du sacriète que nous laisons au bien de la patrie.

L'assemblée était nombreuse : tous les assistants étaient attendris

jusqu'aux larmes. Le lendemain, l'archichancelier présenta, et le sénat s'empressa d'adopter un projet de sénatns-consulte prononçant le divorce de Napoléon et de Joséphine.

Ce grand acte accompli. l'empereur s'occupa du choix d'une nouvelle épouse. Alexandre lui avait laissé entrevoir qu'il lui donnerait volontiers la main d'une de ses sœurs , la grande-duchesse Anne. Une négociation fut ouverte en conséquence avec la Russie ; mais Napoléon apprit bientôt par son ambassadeur à Vienne, M. de Narbonne, que la maison de Lorraine enviait aussi son alliance, et qu'elle serait charmée de le voir épouser une princesse autrichienne, l'archiduenesse Marie-Louise, Peut-on eroire que ces désirs d'alliance annonçassent, de la part des souverains étrangers , une renonciation à toute nouvelle guerre de principes et upe eonversion sincère à une politique de modération et de bienveillance envers le gouvernement qui n'était pour enx que l'héritier et le représentant de la révolution française ? Tant de revers , aecumulés d'année en année, avaient sans doute altéré leur sympathie pour le malheur des princes légitimes ; et l'on conçoit qu'après Austerlitz, léna, Friedland et Wagram, les monarques du Nord dussent commencer à se lasser de tenir la campagne, d'épuiser leurs ressources financières et d'arroser la moitié de l'Europe du sang de l'élite de ses sujets pour la cause d'une race déchue, surtout quand Napoléon faisait tout pour les persuader que le danger commun, dont la république les avait menacés, n'existait plus. Mais cette lassitude ne pouvait jamais amener une véritable réconciliation : il ne fallait qu'un changement de fortune dans la vie de Napoléon pour réveiller, en dépit des liens du sang, les vieux ressentiments, les vieilles haines dont la révolution et lui avaient été l'objet. Les événements l'ont prouvé à l'égard de l'Autriche ; la Russie n'eût pas été mieux contenue , dans sa tendance antifrançaise, par la considération d'un mariage. Ne sait-on pas qu'en politique les affections de famille ne viennent qu'après les intérêts et les raisons d'état? Il est probable qu'un beau-frère, sur le trône des czars. n'eût pas mieux fait qu'un beau-père sur le trône de Marie-Thérèse. pour le salut de l'empire et de la dynastie de Napoléon. Dans les denx cas, le grand homme, selon sa propre expression, eût « posé le pied sur un ablme convert de fleurs. »

La recherche de son alliance, par les maisons souveraines les plus orgueilleuses et les plus puissantes de l'Europe, restera dans l'histoire comme un monument de la grandeur à laquelle la France et son chef étaient parvenus, et de l'éclatante supériorité que la gloire plébéienne exercait sur l'illustration et la vanité antiques. Quel triomphe pour la démocratie française! Ce n'était pas assez que leur longue et opiniâtre conjuration contre l'esprit révolutionnaire n'eût abonti qu'à faire couronner la révolution, et à lui donner le plus brillant des diadèmes en échange du bonnet rouge : un dernier affront manquait à l'orgueil dynastique ; un dernier coup était réservé au préjugé de la naissance. Ce préjugé, couvert des mépris du philosophe et frappé des anathèmes du peuple, avait bien été immolé en France par la haute noblesse elle-même; mais la nuit mémorable du 4 août 4789 n'avait été, pour l'Europe monarchique, qu'une orgie législative, dont les conséquences avaient amené d'unanimes protestations dans les cours étraugères, le manifeste de Brunswick , la déclaration de Pilnitz. Pour compléter la vietoire du principe d'égalité, il fallait donc qu'à l'abjuration solennelle des Montmoreney, à la tribune de l'assemblée constituante, vint se joindre le sacrifice des prétentions de race, l'abandon du système des mésalliances, la profanation du culte généalogique, de la part des maisons régnantes elles-mêmes; et cette profanation, cet abandon, ce sacrifice furent en effet accomplis par les superbes signataires mêmes de la déclaration de Pilnitz. Les descendants altiers de Pierre-le-Grand et les magnifiques héritiers de Charles-Ouint envoyèrent un jour leur diplomatie rivale frapper à la porte des Tuileries, pour y offrir la main d'une sœur ou d'une fille des Césars au commandant d'artillerie qui foudrova dans Toulon la vieille royauté, au nom de la Montagne régicide. C'en a été fait sans retour du prestige de l'illustration héréditaire, et le principe révolutionnaire n'a plus rien eu à ajouter au triomphe des droits du génie et du lustre personnel sur les préjugés du sang, quaud la maison de Lorraine, unie par Marie-Antoinette à la maison de Bourbon, a vu son auguste ehef faire conduire sa fille, en grande pompe et à travers la tombe du duc d'Enghien, dans la couche du soldat qui fit proscrire les rovalistes au 48 fruetidor, et qui les mitrailla au 45 vendémiaire.

Libre de choisir entre diverses princesses du sang le plus illustre, Napokôn, après avoir pris l'avis de son conseil, se décida pour la fille de l'empereur d'Autriche, pour l'archiduchesse Marie-Louise. Le maréchal Berthier fut chargé d'aller en faire la demande officielle à Vienne. Il arriva dans cette capitale au commencement de mars 1810, et, après avoir fait accepter le portrait de son maître, il parut à l'andience so-



lennelle que l'empereur François lui accorda pour l'accomplissement de sa haute mission.

- Sire, lui dit-il, je viens au nom de l'empereur, mon maître, vous demander la main de l'archiduchesse Marie-Louise, votre illustre fille.
- Les éminentes qualités qui distinguent cette princesse ont assigné sa place sur un grand trône. Elle y fera le bonheur d'un grand peuple et celui d'un grand homme.
- La politique de mon souverain s'est trouvée d'accord avec les vœux de son cœnr.
- Cette union de deux puissantes familles, Sire, donnera à deux nations généreuses de nouvelles assurances de tranquillité et de bonheur.
   L'empereur d'Autriche répondit :
- Je regarde la demande en mariage de ma fille comme un gage des sentiments de l'empereur des Fronçais, que j'apprécie.
- » Mes vœux pour le bonheur des futurs époux ne sauraient être exprimés avec trop de vérité; il sera le mien.

- » Je trouverai dans l'amitié du prince que vous représentez de précieux motifs de consolation de la séparation de mon eufant chéri; nos peuples y verront le gage assuré de leur bien-être mutuel.
  - » l'accorde la main de ma fille à l'empereur des Français. »
  - Le maréchal s'adressa alors à l'archiduchesse Marie-Louise,
- " Madame, lui dit-il, vos augustes parents ont rempli les vœux de l'empereur, mon maître.
- Des considérations politiques peuvent avoir influé sur la détermination de nos deux souveraius; mais la première considération, c'est celle de votre bonheur : c'est surtout de votre œur, madame, que l'emporeur, mon maître, veut vous obtenir.
- » Il sera beau de voir unis sur un grand trône, au génie de la puissance, les attraits et les grâces qui la font chérir.
- » Ce jour, madame, sera heureux pour l'empereur, mon maître, si votre altesse impériale m'ordonne de lui dire qu'elle partage les espérances, les vœux et les sentiments de son cœur. »
  - La princesse donna aussitôt la réponse qui lui avait été dictée.
  - « La volonté de mon père, dit-elle, a constamment été la mienne ; mon bonbeur restera tonjours le sien.
- « Cost dans ces principes que S. M. l'empereur Napoléou peut trourer le gage des seutiments que je vouerai à mon époux, heureuse si je puis coutribuer à son bombeur et à evlui d'une grande nation? Le donne, avec la permission de mon père, mon consentement à mon union avec l'empereur Napoléon. »
- Un troisieme discours fut adressé à l'impérative, qui répéta à peu près dans sa réposse les veux qu'avait déje permies son auguste époux. Létin l'ambassadeur français annoque au prince Charles que l'empereur Napisolo deisrint que son Altesse acceptit às provention pour la cérémonie du mariage. « l'accepte avec plaisir, répositif l'archidne, la proposition que S. M. l'empereur des Prançais veut bien un transmettre par votre organe, également flatté par son choix que pénétré du doux pressentiment que cettu allames effavera jusqu'à l'arrières-peusée des dissessions polítiques, réparera les manc de la guerre et préparera un avenir heureux à deux nations qui sont faites pour s'estiment, et qui se reedent mai pastice résiperque, le compte entre les moments les plus intéressants de ma vic cetui où, en signé d'un rapprochement aussi franç que loyal, le présenteral la main à madame l'archida-

chesse Marie-Louise, au nom du grand monarque qui vous a délégaé, et je vous prie, mon prince (le maréebal avait reçu le titre de prince de Neufchiel et de Wagram), d'étre sis-àvis de la France ontière l'interpréte des vueux ardents que je forme pour que les verfus de madame l'archibichesse cimentut à jamais l'amitié de nos souverains et le bonbeur de leurs peuples. »

La célébration du mariage out lieu le 14 mars, à Vienne. La nouvelle impératrice des François se mit en route, le 15, pour la France. Elle arriva le 27 à Compiègne, où Nopoléon avait dé la recevoir. Un cérémonial fastueux avait été préparé pour cette première entrevue; mais Napoléon, ne pouvant réprimer son impatience, passa par-desseas la loi que lim-ême avait trevée, Accompagné to sue uri of de Na-



ples, il quitta secrètement Compiègne, par un temps pluvieux, et alla

se placer pour attendre la future impératrires sous le porche d'une petite égiste de village; de que Maris-Loine arriva, il éfening dans sa voiture, et lis reviureat immédiatement un paits de Compégne. Les illustres égons se rendreut ensuite à Saine Cloud, et le mariage civil fut neile cédère le l'a veil. Le leademain, ils fireut leur catiré dans la egistale. La céremoisé du mariage religient, contaire de toute la pompe des cours et du culte catholique, cut lieu le même pour dans une chapelle du Louvre, mangilapement décorée pour ceté les demité. L'empereur



et l'imperative reçurent la biendiction nuptiale des unius du cardinal Prech, grand-aminàre, en présence de lottue la familie impéraite, des condianns, archevèques et grands dignitaires de l'empéra, ains que d'inne députation de lotus les curjes de l'état. Ce latture fête trainent populaire; tout Paris se livra à la joie, et ce mouvement d'alligresse jubliques communiqua, non-seulement à toutes les parfies de le France, mais à tous les peuples du centinent, il current voir, dans le mariage de Napoleon avec une archiduchesse d'Autriche, un gage assuré de la duricé de la pais.

Le 5 avril , le sénat de France , le sénat d'Italie , le conseil d'état , le corps législatif , les mitaiters, les cardinaux , la cour de cassation, etc., vinvend précenter leurs Elécitaions à l'emperuer de la nouvelle éponse, qui les requirent assis sur leur trôce , et environnés du cortige brillant que formati la double cour de l'empire français et du royamme d'Italie. Deux jours après, Napoléon et Marie-Louise partient pour Compiègne, où ils sépournéerent jappen au El nomen mois, Italièrent ensaite viaiter la Belgique et les départements du nord, depais Dunkerque et Ellie jaugit au Harve et Rouen, Le 4º juin, leurs majesés étaient rentrées dans la capitale. L'enthousissaine qui avait éclaié à l'occasion des fêtes du mariage n'était pas refroid. La villé de Paris foriti une étée brillante à Napoléon et à Marie-Louise, qui assisterut un hanquet et au hol qui leur furent donnés à l'Itôle-de-Ville.

La garde impériale voulnt éélébrer aussi l'union de son glorieux éhé avec la fille bien-aimée d'un monarque qu'elle avait si souvent vaineu et humilié. La fête eut lien au Champ-de-Mars, et la garde en fit



les honneurs à Napoléon et à sa brillante épouse, au nom de toute l'armée.

## HISTOIRE DE NAPOLÉON.

498

An milieu de ces transports miversels et de ces rijouissances splacides, l'ambassaleur d'Autriché de Aura Invis son jur pour étaler sa joic officielle et son faste diplomatique. Il choisi le  $1^{\mu}$  juillet, et la fiel fun arquée par en suistire évéciment. Le for pri il à nelle du hai; la ferame du ministre autrichieu et plusieurs autres personass périrent dan Fincenfle. Napoléon ne laissa se à une main étrapre le soin et l'homeur de sauver son épones; il la sisist tivement et l'emporta hairme hors des pièses embravées, on la rappela alors que sel fétes pour le matriage de Louis XVI et de Marie-Autrinette avaient été troublées aussi par de graves nerdéuxe. On le





## CHAPITRE XXXII.

Bernadotte appelé à succèder au roi de Suède. Réunion de la Hollande à la France.

Et de leunys après les fètes du mariage de Nupoleon aver Marie-Louise, un événement remanqualle s'était passé dans le nord de l'Europe. Bernadulet avait dé étu prince royal de Saivile; la diste l'avait appelé sassecièle à Clauries XIII, afin de mainteniar l'exclusion dont la famille des Wasa avait été

rappée lors de l'élévation du prince régnant (le duc de Sudermanie) au trône.

Les représentants de la nation sucioise crurent plaire, sans doute, à Napoléon, et agir dans les intérêts de sa politique, en faisant un pareil cloix. Peut-étre même a raient-lis sondé les intentions de l'empercur à cet égard, quotique des écrivains aient précoudu que l'étection avait été dout à fait syonatmée, et que l'osacri français à Stocholon n'y watt même pris part que pour la contrarier. « Bernadotte fut élu, a dit Napoléon, purce que sa femme était la seur de cetle de mon frère Joseph, réganat alors à Matrid, Bernadotte, affichant une grande dépendance, vint me demander mon agrément, protestant avec une inquétide trop visible qu'il n'accepterat qu'autant que cela me serait agréside.

» Moi, monarque dis du pențle, J'avais à réposalre que je ne sexuie point n'opposer aux decions de autres pențles. Cest exp je dis la Bernalotte, dout boule l'attitude trahissuil l'anziété que fuissi naltre l'aite de ma réposa. L'joutis qui l'avait qu' à protiére de la hierveil-lance dont il était l'objet, que je ne voulais avoir été pour rieu dans actéction, mais qu'elle avait mon assettment et nes veux. Toutisfois, le dirai-je, J'épromuis un arrière-instinct qui me reudait la close désagredale et platifice.

Ce fâcheux pressentiment était très-naturel chez l'empereur, qui ne pouvait oublier qu'entre lui et Bernadotte il y avait toujours eu un levain de rivalité secrète et jamais de sympathie. Cependant c'était un Frunçais, un soldat de la république, anquel les grandeurs de l'empire n'avaient pas manqué : il semblait qu'un lien iudissoluble , plus fort que les répugnances et les griefs personnels, attachait irrévocablement aux destinées de la France nouvelle l'illustre guerrier qui était appelé à régner un jour sur la Suède. Napoléon ne s'arrêta done pas aux avertissements intimes qu'il recevait de sa profonde intelligence des hommes. Il permit à son lieutenant d'accéder au vœu des Suédois, et s'il fit, en cela, violence à ses propres penchants, c'est une raison de plus de reconnaître que le dominateur universel était dominé lui-même par une force supérieure à la sienne. Il était dit que dans le vaste monvement de la régénération européenne, un enfant de cette révolution, dont le dernier des Wasa avait été l'ennemi le plus opiniàtre sur le continent, irait s'asscoir sur leur trône et ferait de leur capitale uue ville française. Si , plus tard, le nouveau roi oublie son origine et se met à la suite de la vieille Europe, ce pourra être préjudiciable à son ancienne gloire et funeste à la fortune de Napoléon; mais la Suède n'en deviendra pas moins une conquête assurée, et plus on moins prochaine, pour la jenne Europe, pour la cause du siècle. Ce ne sera pas en vain qu'elle aura installé la philosophie et la démocratie dans ses palais, et qu'elle aura vu descendre sur elle, des hauteurs de l'administration et du voisinage du trône : le souffle libéral : l'haloine civilisatrice de la France.

Presque au même moment où l'un des plus célèbres maréchaux de Napoléon allait attendre une couronne à Stockholm , l'un de ses frères quittait la sienne à Amsterdam. Louis Bonaparte était un homme d'esprit, plein de bonnes intentions; mais le sceptre de Hollande, sons l'empire du blocus continental, était au-dessus de ses forces, et il le laissa tomber à terre. Depuis longtemps l'empereur lui reprochait sa trop grande faiblesse dans l'exécution des décrets de Berlin et de Milan. Le Moniteur avait même signalé les contraventions journalières de la Hollande au système napoléonien, et, sur une plainte que le prince Louis avait exprimée à ce sujet. l'empereur lui avait répondu de Schoenbrunn : « C'est la France qui a sujet de se plaindre du mauvais esprit qui règne chez vous. Si vous voulez que je vous cite toutes les maisons hollandaises qui sont les trompettes de l'Angleterre, ce sera fort aisé. Vos règlements de douanes sont si mal exécutés que toute la correspondance de l'Angleterre avec le continent se fait par la Hollande... La Hollande est une province anglaise, »

Ces récriminations étaient restées sans effet. Le roi Louis était plus touché des maux présents de la Hollande que des résultats éloignés que le blocus continental nouvait promettre à Napoléon. Le système de l'empereur exigenit, dans l'exécution, des ames assez fortement trempées pour se mettre en communication avec la sienne, Ses premiers agents furent ses frères, des qu'il s'engagea dans la fondation d'une dynastie. Il crut les rapprocher de ses vœux et de ses idées en les rapprochant de lui, dans la luérarchie politique, en leur donnant une position analogue à celle qu'il occupait lui-même, en leur posant aussi une conronne sur le front; mais, selon l'expression qu'il a appliquée à Louis, il ne fit que des « rois préfets », qui avaient tontes les qualités nécessaires pour figurer honorablement dans un rang secondaire et dans un autre temps, et aucune de celles qu'exigeaient les circonstances. Si l'on avait trouvé facilement pour l'empereur un corlège convenable de têtes couronnées, il fut moins aisé de rencontrer des auxiliaires, des coopérateurs intelligents pour le grand homme. Le trône s'était élevé an milieu du plus brillant entourage ; le génie resta solitaire.

Louis Bonaparte, au lieu de s'inspirer de la pensée de son frère et de chercher à rendre la Hollande française, en dépit des résistances passagères des intérêts froissés, la laissait vivre sous le patronage et dans la dépendance mercanitle de l'Angleterre. Napoléon, contrairé par cette condescendance et blessé de voir ses premiers avis dédaigné, cérvit au roi de Hollande une nouvelle lettre qui suffirmit seule pour témoigner, dans l'histoire, que l'empereur, pleinement identifié avec le peuple qui s'était donné à lui, ue vivait plus que de la vie de le Prance. Voici quelqueps passages de cette missire renarquable :

« Votre majesté, en montant sur le trône de Hollande, a oublié qu'elle était française, et a même tendu tons les ressorts de sa raison, tourmenté la délicatesse de sa conscience pour se persuader qu'elle était hollandaise. Les Hollandais qui ont incliné pour la France ont été négligés et persécutés; ceux qui ont servi l'Angleterre ont été mis en avant. Des Français, depuis l'officier jusqu'au soldat, ont été chassés, déconsidérés; et j'ai eu la douleur de voir en Hollande, sous un prince de mon sang, le nom français exposé à la honte. Cependant je porte tellement dans mon cœur, j'ai su soutenir si hant, sur les baionnettes de mes soldats , l'estime et l'houneur du nom français , qu'il n'appartient ni à la Hollande, ni à qui que ce soit, d'y porter atteinte impunément... Qui a donc pu justifier la conduite insultante pour la nation et offensante pour moi, qu'a tenne votre majesté? Vous devez comprendre que je ne me sépare pas de mes prédécesseurs, et que, depuis Clovis insqu'an comité de salut public, je me tiens solidaire de tout... Je sais qu'il est venn de mode, parmi de certaines gens, de faire mon éloge et de décrier la France ; mais ceux qui n'aiment pas la France ne m'aiment pas, ceux qui disent du mal de mes peuples, je les tiens pour mes plus grands ennemis... Dans mon discours au corps législatif, i'ni laissé entrevoir mon mécontentement : car je ne vous cacherai pas que mon intention est de réunir la Hollande à la France, comme complément de territoire, comme le coup le plus funeste que je puisse porter à l'Angleterre, et comme me délivrant des perpétuelles insultes que les meneurs de votre eabinet ne cessent de me faire. L'embouchure du Rhin et celle de la Meuse doivent m'appartenir. Le principe, eu France, que le Thalwag du Rhin est notre limite, est un principe fondamental... Je puis donc laisser à la Hollande la rive droite du Rhin. et je léverai les prohibitions données à mes douanes toutes les fois que les traités existants, et qui seront renouvelés, seront exécutés. Voici mes intentions :

4º L'interdiction de tout commerce et de toute communication avec l'Angleterre :  $2^{\rm o}$  Une flotte de quatorze vaisseaux de ligne , de sept frégates et de sept bricks ou corvettes armés et équipés ;

5° Une armée de terre de vingt-cinq mille hommes ;

4º Suppression des maréchaux ;

5º Destruction de tous les priviléges de la noblesse contraires à la constitution que j'ai donnée et que j'ai garantie.

« Votre majesté peut faire négocier sur ces bases avec le due de Cadore, par l'entrenise de son ministre; mais elle peut être certaine qu'au premier paquelo qui sera introduit en Hollande, je rédalirai la décissa des douanes; qu'à la première insulte qui sera faite à mon pavillon, je ferai saisir à main armée, et pendre au grand mbt l'officier hollandais qui se permettre d'insulter mon aidet,...

Le roi de Hollande ne fut point converti par ce langage du matire. Les besoins, les inérités atectés de l'industrie bollandaise finiciate foijours, et par-déssus tout, a soillétable. Il ne se croyait engagé qu'ences le peup les haver, et les serial reproché de pourasiver un autre but que la prospérité immédiate des provinces comprises dans la circonséripion lerritoride de son royames. Ne voyant plus que la Hollanda, il oublisit qu'il n'y avait été placé que pour la faire conourir au trionple d'une cause plus générale, à la doire et au seluit du grant empire. C'est que Louis répugnais, par tempérament, aux mesures extrêmes, aux reméres berièques. Il était de exaq fuel not de la politique en mopes, comme dit de Maistre; et ses exrupales, qui avaient d'alleurs aux rodés lousle, l'empéchaiest de voir que le bloure contennal n'était pour l'empereur que ce que le paverenceur révolutionnaire avait été pour la république, une nécessité dépronable et passagére.

Louis ne eroyait pas d'ailleurs que le blocus décrété contre l'Angleterre dût avoir pour les intérêts britanniques le résultat funeste que s'en promettait l'empereur.

\* La destruction de la Hollande, écrivais il à Napoléon, Ioin d'être-un morçen d'attaindre l'Angleterre, et un moyen d'attaindre l'Angleterre, et un moyen d'attaindre l'Angleterre, et un moyen d'attaindre résilement l'Angleterre : ou en décalant d'élle l'Irilande, ou en s'emparant dies Indes orientales, ou per une descente. Ces deux derniers moyens, quoique les plas efficaces, son inexémbles sans marine; mais je suis étonné qu'on ait si facilement renoncé au premier. »

L'empereur, qui sovait très-licu qu'îl ne dérminait pas la Indiande no lui imposant des sortifices temporaires, et qui ne croyait pas non plus que l'indiantire anglaise dui gapure à la crise que subsosient nécessitiement les industries continentales, cequagée dans les appetidants meritanes; l'empereur fut peu louché des récréminations du n'el Louis. Lors de son vorage en Belgique, il lui fulressa d'Oslende une nouvelle messer, qui réclair que la reproduction des mêmes responsées, et 81, sonnisée à un de mes févers, in dileit, la Hollande ne trouve pos en lai mon image, vous décriuse koute condince dons nom admisstration; vous brieze vous-nême votre secqtre. Aimes la Prance, aimes un goûre, c'est Unange numére de servir le roit de Hollande.

« La Bollande, devenue partie de mon empire, si vous suusies étée en vous devise être, molt été d'attent plus chère, que le lai avais donné un prince qui était presque mon fils. En vous methant sur le brône de Hollande, Javais erry placer un citoyen français; vous nexe suivi mer route dimaritalement opposée, revenue de votre famse route; soyrez hier Français de courr ou votre peuple vous chauser.... C'est exce de la ristiane de la politique que l'on pouverne les étais... »

Le roi de Hollande, qui persistai à vouloir rester Hollandais, selon le rei du moment el les besoins atteits du puelle marchand de ses ports, et nu point selon les vues et les prévisions loistaines de l'empereur , milture ne baser de la lutte inéglea qu'il soutennia rese on frète, et abandonna ses états pour se retirer en Allemagne, après avoir envoyé à bandonna ses états pour se retirer en Allemagne, après avoir envoyé à defautente. Sur le rapport que lui en filt e misistère des redations està-téraurerhe. Sur le rapport que lui en filt e misistère des redations està-téraurerhe. Sur le rapport que lui en filt e misistère des redations està-téraurerhe. Sur le rapport que lui en filt e misistère des redations està-térieures, d'accètes, le p filliet 1810, le réminen de la Hollanda è l'emperaisment d'Amsterlau.

L'empereur ne dévora pas en siènce l'affiction que lui caussit la vocabilie des noi frece, Quand cluivi, par son abdication et par sa fuici, avait cu le dessein de l'accuier, devant l'Europe et la postérié, de lui avoir reuals la couronne trop possule par se seigences. Napsiolon ne pouvait rester sous le coup et le scandale de cette dénonciation, sans répondre à l'accusateur instendu qu'il avait recontrie dons a famille, did-til l'accabiler par l'expression sévère d'un blime sédemel. Et comme tou desuit être hors des combianisons valgaires et des règles communes dans les aces de cel homme extrordinaire, il sut trouver un morpor, a que und a arreit nei imaginer, pour fuire peisetrer plus profundement le trait qu'il destinait a mallaceren Louis, et pour rechre sa réprodution plus éciatante et plus remarquable. Ce sera en s'attendrissant sur le sort du fils qu'il frappera le père : la même parole dounera la vie à l'un et la mort à l'atter, dans le monde positique; et le peule, qui règle ses affections et ses haines sur celles de son héros, cessera de comprendre, dans son attachement à la familie impériale, le frere qui aura voulu se sépare de l'empereur, et il s'intéressera un nevue, dont l'empereur se sera déchart l'appoir de presque le père. Le 2 do jiellet, dans une grande réunion à Saint-Cloud, Napoléon se fuit présenter le prince Napoléon-Louis, son fillet, et hi dit vere d'insion :



- Venez, mon fils, je serai votre pere; vous n'y perdrez rien.
- » La conduite de votre père affige non cour; su maledie seule peut Fexifiquer. Quand vous servez grand, vous paierez sa detie el la vôtre. N'oublieu jamis, dans qué-que position que vous placeront ma politique el l'intérét de mon empire, que vos premiers devoies sont envers moi, vos seconds envers la France; tous vos autres devoies, même envers los peuples que je pourrais vous confier, ne viennent qui après.

Si un roi valgaire, assis sur un autre trône que celui de France, lemult un parel llange, on lai reprecherati, à hou freity, comme un exècs d'organi, des placer avant la patrie, et comme un exècs d'espaise antional, de sacrific à na politique les indrérés des puetes alliés on compuis. Mais Napoléon ne metait les devoirs envers lai-même an-dessus des devoirs envers la France que parce qu'il se considérait comme la tête et le cœur de la France; et il ne faissi voir les devoirs des pinces, ses sujées, envers les peuples qu'il leur condiait, qu'après leurs devoirs envers la France; que parce qu'il leur condiait, qu'après leurs devoirs envers la France; que parce qu'il leur condiait, qu'après comme la tête et le ceur de l'Europe de du monde civiliès.

La réunion du Valais à l'empire suivit de près celle de la Hollande. L'empereur communiqua ces deux grandes mesures au sénat, par un même message, à la séance du 10 décembre 4810. On y lisait :

- « Les arrèles publiés par le conseil britannique , en 4806 et 4807, ont déchir le fortir publié de l'Europe. Un nouvel ortre de choses régil l'univers. De nouvelles garanties m'étant devenues nécessaires, la réunion des embouchures de l'Escaut, de la Meuse, du l'hia, de l'Ems, du Weser et de l'Étéle à l'empire, l'établissement d'une navigation intérieure avec la Baltique, m'ont paru être les premières et les plus importantes.
- La réquion du Valais est une conséquence prévue des immenses travaux que je fais faire depuis dix ans dans cette partie des Alpes. Lors de mon acte de médiation, je séparai le Valais de la confédération belvétique, prévoyant des lors une mesure si utile à la France et à l'Italie.
- " Tant que la guerre durera avec l'Angleterre, le peuple français ne doit pas poser les armes.
- » Mes finances sont dans l'état le plus prospère; je puis fournir à toutes les dépenses que nécessite cet immense empire, sans demander à mes peuples de nouveaux sacrifices. »
- Co n'était pas une des moindres merveilles du règne de Napoléon que cette prospérité financière. Elle était des principalement à l'esprit d'ordre qu'il avait communiqué à toutes les branches de l'administration, et qu'il exigeait plus sévérement encore dans la gestion des deniers puises. On a pu s'étonner après lui qu'il ett souten la guerre pendant.

quinze ans, d'un bout de l'Europe à l'autre, et qu'il eût gouverné la France nouvelle, dans ses vastes limites, de Rome à Hambourg, avec les mêmes impôts qui ont à peine suffi depuis pour entretenir la paix dans le cercle étroit de l'ancienne France.

Le sénat s'empressa de répondre à l'appel de l'empereur ; il consacra par deux sénatus-consultes la réunion du Valais et celle de la Hollande à l'empire français, et vota ensuite une adresse, dont la première phrase indique toute la pensée.

» Sire, la profondeur et l'étendue de vos desseins, la franchise et la générosité de votre politique, votre sollicitude constante pour le bien de vos peuples, ne se sont jamais plus manifestées que dans le message adressé au sénat par votre majesté impériale et royale.

Le dévouement sénatorial ne s'exhala pas, du reste, en phrases pompeuses et en vaines flatteries. La conscription maritime et cello de 1814 furent votées à la même séance.





## CHAPITRE XXXIII.

Mesures contre la presse. M. de Chabembrand nommé à l'Institut pour remplacer Chémics Naissance et haptème du roi de Rome. Pétes polétiques dans la capitale et dans l'empire. Concile national, Le gage 4 Pontameléeu.



a tous les reproches élevés contre la mémoire de Napoiéon, nul a a été reproduit avec de de persévérance et d'aigneur que cetui d'avoir a font la liberté de discussion dans les assemblées détibérantes et dans les feuilles publiques. N'étid fait qu'établir la censure et rendre la tribune muette, c'en serait asseç, aux veux de quelques jusséssistes politiques,

pour ternir le lustre de sa vie et pour surcharger son auréole de gloire du signe des tyrans. A Dieu ne plaise que nous contestions l'utilité suprême de la presse! Plus que personne, nous reconnaissons et nous respectous en elle la première des puissances civilisatriees, in vériable souvernine des temps modernes, l'apent impérissable de la Providence dans la grande euvre de l'étameripation des peuples, la glorieuse devancière du consul Bonaparté dans la préparation, l'accomplissement et la défense de la révolution française, et l'insique héritére de l'influence, de l'ascendant et du pouvoir de l'empereure Napoiésa au l'opinio publique, non-seulement en France, mais encore parnoi toutes les nations policiées.

Lorsque Napoléon s'empara des rênes de l'état, la presse tombait de lassitude et d'épuisement, après une lutte opiniâtre de dix années. Instrument des nombreux partis qui divisaient la nation, elle ne servait plus que l'anarchie et laissait eroltre les dégoûts et le mépris autour de la révolution qu'elle avait su autrefois faire chérir et respecter. Il lui fallait du repos pour se retremper, comme il fallait à la révolution un protecteur nouveau qui la défendit mieux contre ses ennemis implacables et contre ses amis égarés. L'heure d'un dictateur était venue : Napoléon parut. La démocratie renonea à la parole multiple de ses comices, de ses elubs et de ses journaux, parole qui avait été sublime parfois et toujours puissante au moment des dangers de la France, et qui avait fini par ne plus être qu'une cause incessante de déchirements et de troubles pour le pays et qu'un moven permanent d'affaiblir et de déconsidérer le pouvoir. L'ère du silence commenca, ou plutôt, aux orages du forum succéda un admirable monologue, dans lequel la France ne se montra pas moins grande qu'aux plus beaux jours de sa carrière parlementaire. L'héritage des illustres orateurs de la constitrante et de la convention était gaspillé par des successeurs indignes ou inhabiles. Mille voix discordantes s'élevaient qui voulaient tontes interpréter à leur manière les besoins et les vœux du pays, et qui ne réussissaient qu'à le tirailler indéfiniment et à perpétuer ses périls et ses souffrances. Au milieu de ees voix confuses, un homme survint, qui osa dire à son tour : « C'est moi qui suis la France ; car je sais mieux que tous ses prétendus interprètes ce qu'il lui faut et ce qu'elle désire. » Et comme cet homme disait vrai, la France le erut et l'accepta pour son unique organe.

Dès ce moment, les voix confuses et discordantes se turent, et le supréme représentant de la France parla senl : c'était la condition inévitable de la tâche qu'il avait à remplir pour rendre la révolution tranquille au dedans et puissante au dehors. Toutefois, la liberté de la presse ne fut pas étouffée; elle se laissa seulement couvrir d'un voile et mettre à l'écart, jusqu'à ce que l'inévitable réaction dont elle était l'objet cut cessé, et que les circonstances vinssent la ramener sur la scène, pour lui restituer le gouvernement des esprits. Elle comprit sans doute que c'était pour elle le moment de la retraite, et qu'elle devait laisser faire et dire le génie du dictateur, puisqu'elle se résigna au silence, sous le règne duquel elle put même faire oublier ses excès et réparer ses forces, afin de reparaitre un jour plus active et plus influente que jamais. Si la franchise des écrits et des journaux eût été nécessaire à cette époque, nul ne l'eut violée impunément; et si la presse, qui s'est montrée depuis héroiquement rebelle aux ordonnances de Charles X, obéit servilement alors aux décrets de Napoléon , c'est que les sentiments et les besoins populaires de 4810 n'étaient pas ceux de 4850, et que la presse s'inspira des instincts nationaux et servit également la cause du siècle, soit lorsqu'elle s'abstint de résistance envers le représentant de la révolution, soit lorsqu'elle donna le signal de la révolte contre le représentant de l'ancien régime,

A peine Napoléon venuit-il de publier une nouvelle mesure restrictive, touchant la presse périodique, et qui avait pour but de n'autoriser qu'us seul journal par département, qu'un événement imprévu vint le confirmer dans le système que la difficulté des temps lui avait imposé, de faire surveiller toute manifestation publique des pensées et des opinions polifiques.

M. de Chaleaubriand avait (46 nommé pour remplacer Chénier à Histiatt. L'usage voulait que le révélendire fil l'éloqu éeu no prédécesseur. M. de Chaleaubriand, en novaleur unducieux, tenta de cârenchir de juige de la tradition, et ne craignit pas de proudre un rôle révolutionnaire, dans le sein de l'Académie, pour s'en faire une occasion de répère d'éloquentes échamistics contre la révolution française, et de libiner nativement le poète patricté à qui la France devait le «Chant du Départ. » Mais son discours, soumis présiblement à une commission, et repoussé par cille, net la point prononcé. Une partie des comissaires opina nénamois dans un seus contraire, et parait eux se trouvait un des courtissans les plus empressés de Napoléon. Dies que celui-ci en fut instruit, al demanda à live l'ouvre de M. de Chatemanda l'en l'autre de la declaraction de la contrain de l'autre que que de l'actemand par quant de la teu varce quelle hauteur et quelle vicience l'au-

teur «d'Alala », dont le génie n'était pas encore arrivé aux sublimes présissons qui lui un trévété depuis « l'aveuri seroit » de la Prance, essayait de rabaisser le présent et d'exalter le passé, il ne put contenir son indignation, et saississent au milieu d'un cerede nombreux le dignitaire neademiche qui avait jagé le désours proserti conforme aux convenances et digne de la publicité, il l'apostropha brusquement en ces termes :



Est-ce bien vous, Monsieur, lui ditell, qui avez voulu autoriser une pareille diatrite? et depuis quand l'Institut se pernetal de devoiri une assemblée politique? Qu'il lisse des vers, qu'il cessure les fautes de lanque; mais qu'il ne sorte pas du domaine des Muses, ou je suarril ly faire router. Que M. de Chaleudriand ai de l'Insainié ou de la malveillance, il y a pour lui des petites maissous ou des châtiments. Puis, peti-étre corre, est-es on opition, et il n'e od diy an le servifice à ma politique, qu'il ignore, comme vous, qui la comaisses à bien: il peut avoir son excuse; vous ne sourier avoir la vider, ex ous qui vivez à mes côdes, qui surez ce que fe fais, ce que je veux. Monsieur , je vous tiens pour coupable, pour criminel : vous ne tendez à rien moins qu'à ranneuer le désordre, la coufusion , l'anarchie, les masserres... Somme-sous donc des bandils, et ne suis-je donc qu'un usur-pateur? Je n'ai détrôné personne, Monsieur ; j'ai trouvé, j'ai relevé la couronne dans le ruisseau , et le peuple l'a mise sur ma tête; qu'on respecte ses actes.

A analyser on public, mettre en question, discuter des faits assisricents, dans les circonstances on nos sommes, c'est reberdier des convulsions nouvelles, c'est étre l'ement du repes public. La restauration de la monarchie est et doit demeurer un mysière. Et quis, qu'ester que cette nouvelle proscription précendue des conventionnels et des régistées? comment oer réveiller des points assis déclosel? Laisons à bien à prononer sur ce qu'il net plus permis aux hommes de juger? Serios-vous donc plus difficile que l'impératrice? elle a bien des inérérés aussi deres que vous, peu-ter, et, êtien autremed directs; initire publiés sa modération, as magnanimité; elle n'a voulu rien approndre, ni rice compiltre.

» Eh! quoi! l'objet de tous mes soins, le fruit de tous mes efforts scrait-il donc perch! C'est donc à dire que si je venais à vous manquer demain, vous vous égorgeriez encore entre vous de plus belle! Ah! pauvre France! que tu as longtemps encore besoin d'un tuteur! »

Gette dernière exclamation de l'empereur explique toute la pensie politique qui prédat à son névement et qui caractéris son rèpne. Il entendit protéger la France, la préserver du retour des factions, l'empécher de vigineir en vaincis déquets ou ca sunglantes querelles, quand l'espeit de parti lai imputait d'agir par excès d'ambition et d'orgarell , et ce qui citat qualitié de « tyrannie » par ses détracteurs, il l'appellat, lin, une « lutelle souverinie » ; comme le peuple, son juge suprème et infallible, ne voyait et à dudirial qu'un gouvernement fort ét générue, vooulit per le génie d'un grand bonnue, lioù quelques frondeurs isobs n'apervensient et ne signalizant que les troses du desposime. Le moment approchait, cycendent, o la fortune alibit accorder à Napoléon la plus baute et la dernière faveur qu'il semblit deormais en autourber.

Le 49 mars 4814, l'impératrice Marie-Louise resseutit les premières douleurs de l'enfantement. Ou craignit d'abord des couches périlleuses : le célèbre Dubois, prévoyant le cas où une opération difficile deviendrait necessaire, demanda ce qu'il findirait faire si l'on était reisti à opter entre le salut de la mère et ceint de l'enfant. « Ne penses qu'à lo noire, «dit vieunent l'empereur, en qui les affections de l'homme trionaphèrent, à ce moment solemnel, des intérêts et des combinaisons du monarque. Le 20, à neur heures de munta, toutes ses maiétés varient cssé, tous ses désirs étaient rempis : Marie-Louise accuachait d'un list, que Napoléen repet anssirid dans ses bras, et qu'il s'empressa de montrer aux officiers de sa maisen, en s'érriant, dans l'ivresse de la joie : « Ces qui roid de Bone. »



Le bruit du canon annonça bientot à la capitale l'heureux cévescentra qui combaile les vours du cle de l'empire. De 8 fète et des répairssances publiques vinreut rendre térmoignage de la part que premit le grand pruje au honbeur du grand houme. Naples, Milan, notes les villes où la domination française avait pénéré, imitèrent Paris. Les corps de l'étal, its ambassadeurs d'aragges offirirent à l'envi leurs fétel, celui-l'a mieme à qui Nappión avait fait grêne, à Berlin, en considération des larmes de son épouse, qui représenta, en cette occasion, le roi de Prause.

Le baptème du roi de Rome se fit, le 9 juin, à Notre-Dame. Tout Paris se porfa sur le passage de l'empereur. Le peuple voulait lire luimème, sur le front radieux de son héros, les jouissances intimes du père et du monarque, et il désirait aussi lui témoigner son propre contentement. Le sourire de Napoléon, si fugití et si rare sur sa ligare seriere, se lissais suprendir et dostere cette fois, et produsiui un immense reflet sur toutes les physiosomies qui se pressient autour du corrieze. Cédui un magnifique spectote, à la spendare d'aquel le ciel même semblait concourir, en favorisant cette belle journée d'un soiel cichant et d'un aura sans magnes, es qu'il dire à l'eutousiame populsire, dont le poête a recneilli le souvenir et l'expression : «Toujours le ciel le protégé ; le ciel le protégé ; le le ciel le protégé ; le

Le jeune prince fut haptisé par son grand-onde, le cardinal Fesch. Il cut pour parrian son aicul, l'empereur d'Autribel, et requi les nons de Napoléon-François-Clurles-Joseph. Son haptême devint le signal de grandes répuissances dans toute l'étendue de la vaste domination de son père. Le préfet de la Scâte et le corps municipal de Paris félèreut les maires de bonnes villes de l'empire et du royaume d'Italie. Le détracteur le plus étonté de Napoléon, M. de Bourrience, est obligé de confesser que re Parivriee un monde dur roi de Rome fit sainée par un enflossissus général, et que jaunais enflant ne vit le jour environué d'une ansis l'influe autroie de glaire.

Mais à travers les manifestations de l'allégresse publique et de l'engouement universel, Napoléon apercevait l'esprit sacerdotal qui s'agitait obscurément pour former une opposition souterraine et pour essayer de miner son trône. Pie VII persistait toujours dans son refus de donner l'institution canonique aux évêques nommés par l'empereur, ou, pour micux dire, il ne voulait entendre à aucun arrangement, qu'il n'eût été préalablement réintégré dans la possession de sa capitale et de ses états. Ea vain Napoléon avait promu à l'archevêché de Paris le chef même de l'ancien côté droit de l'assemblée constituante. l'inflexibilité pontificale ne se relâcha pas en faveur du célèbre abbé Maury, qui disait ne s'être rallié au nouvel empire que parce qu'il y trouvait la coasécration du principe monarchique, dont il avait été le défenseur ardeat et opiniâtre. Le pape lanca même un bref contre ce vieux champion de la royanté et du saint-siège; mais eet acte de réprobation n'était répaadu qu'en secret. C'est alors que Napoléon, jastruit qu'un fonctionnaire éminent de l'empire, le directeur de la librairie, Portalis, avait coanu cette propagation clandestine et ne l'avait pas empêchée , l'interpella vivement au milieu de son conseil d'état. « Quel a pu être votre motif? lui dit-il. Seraient-ce vos principes religieux? Mais alors pourquoi vous troutevenus ici? Je ne violente la conscience de personne. Yous sié peris un colle pour vous faire mon conseiller d'étal?. C'est une faveur insigne que vous reves sollicités. Vous éta-cis les jusque, et et peut-être le soul qui y soit sans des fiftre personnés; je n'ai vue av vous que les services de votre père... Les devoirs d'un conseiller d'état envers moi sont immenses; vous les rouv violés; yous ne l'éta plan. Sorbe, ne reparaissez plus ici. J'en asis navré, our j'ai présents à la mémoire les vertus el les services de votre père. »



Le jeune conseiller d'état sortit, en effet, et l'empereur ajouta : « l'espère qu'une pareille scène ne se renouvellera jamais ; elle m'a fait trop de mal. »

Mais en rétait pas assez paur Napoléen d'evelure de sen enburses les hommes dont les sympaties échait nequies à la papaté. Ain de déjanet la malveillance occulte d'une grande partie du clergé, il ent l'idée de porter au grand jour la goerre sourde qu'on la faisail, an nom de Pie VII, avec des herfiet de des bulles, et de tradure devant l'épiscopat français, gardien naturel des doctrines gaillemes, les précentions ultimandaisse du pontife. Il envouyon done un concele mainand, dont Il confla la présidence au cardinal Fesch, et dans le sein duquel il cut soin de faire entrer l'épiscopat italien, qu'il cruyait docile à ses vues. L'appel qu'il adressa aux évêques était ainsi conen :

Les églies les plus illustres et les plus populeures de l'empires outveautes; une des parties contricutation de nocement la méconnu. La combulle que l'on a feure en Allemagne depuis dix une se presque dérait l'épécoput dans cette partie de la créviteiré : il n'y a nigural'hin que luti évalpues; grand nombre de discèses sont gouvernès par de vision postoliques; on a trublé les eshipates dans le drait qu'isi sont de pourvoir, peudant la vacance du sége, à l'administration du directe, et l'on a ouril des unmouverse féchéroses tetunit à extrir la discentre et la sédition parmi nos sejés. Les chapitres out réjeté des brefs centrières à leurs réduits et au sissilie causes.

« Copendant les années s'écudent, de nouveaux évéchés viennents à super trau les jours y êtil poi de la Jouven promptioneux. Épécapeux s'étériudrait en Prance et en Italie comme en Allennage. Voulant prévenir un était de choses s'en contaire au bien de notre religien, aux principes de l'églies gallicaine et aux intrébué de l'état, mous sons résolu de réunir au 9 juin prochain, dans l'église de Notro-Dance de Paris, tous los évêques de Prance et d'Italie; ou conclie national.

» Nous désirons donc qu'aussitôt que vous aurez reçu la présente, vons ayez à vous mettre en route, afin d'être arrivé dans notre boune ville de Paris dans la première semaine du mots de juin.

» Cette lettre n'étant à outre fin , nous prions Dieu qu'il vous ait en sa sainte garde. »

La première réution géobale des réques rè ort pourtaut lieu que le 20 juin. L'empereur, malgré le soin qu'il avait eu de choisir le présideut de cette assemblée dans sa famille, ne la trouva pas sousi dociéqu'il l'avait espéré. Le cardinal Fesch trompa, le premier, l'espoir de Rapolein, en lisiant apreveroir en lai, dans le constel, le prêtre de Rome, bien plus que le grand dignitaire de l'empire. L'épiscopat ne poustair gière agir aintevant; ce n'éctal pos le temps du affinacime. Le 15- siècle et lu révolution françaite, venus après Bosouct, avaient profondient élèrante la doctrine et l'autorité de ce grand homme dans le sein du clergé. Sous le coup du sarvessure vollutirien et de la presécution politique, le soerdore avait du se refourner vers le sint-siège, et s'attacher plus vivenuet que puissa an des supreme on qui résialit le principe viola du catholicisme. L'épiscopat aurait craint d'achever la ruine de l'église romaine en France, et de se frapper lui-même au cœur , en se pronon-



gail hautement contre les préventions portificales, et en se prétant aux meastres qui technicit à faiblilir ses liens avec la prissance sprituelle, dout il tiruit su propre force. Après avoir commis l'impradurez de se faiter raisonneur et de preclamer les libertés de l'églèse gallièmes sous Louis XIV, il avait été romené violemanent, par les événements des dernières amées du règne de Jouis XIV, aux traditions l'utemotations. Et plus il se sentiai menuré par l'expèt des temps nouveaux, plus il cherchait à se replacer sous la protection du génie des temps anciens, et à remouter vers la source de sa piussance et de se vie, Mais il se céé-ques en corps appartennient nécessaireurent encere au passé, les princes de l'églèse, pris soiement, étaint de leur sière, et pu dispossé à lutter contre le redoutable et magnifique dispensateur des gréves et des faveurs mondaines, Le conclet fut dem dissons, et l'empereur oblit de changue prédat français et faileire une décharation individuelle, pleinement conférmé à ses vues.

Le pape était alors à Sayone, toujours incbranlable dans ses résolutions. L'empereur le jugea trop voisin de Rome, ou trop exposé à être enlevé par les Anglais, et il le fit venir à Fontainebleau. Au milieu de ses rigueurs contre Pie VII. Napoléon n'oubliait point les égards qu'il devait au caractère et à la dignité de son auguste prisonnier. Pour lui rendre les ennuis de l'exil plus supportables, il plaça auprès de sa personne le savant Denon, dont les attentions délicates, les soins empressés et l'aimable conversation adoucirent en effet les peines du saintpère. Pie VII prit de l'attachement pour le savant et estimable compagnon de sa retraite. Il le questionna souvent sur l'expédition d'Égypte. et voulut connaître l'ouvrage qu'il avait publié sur les antiquités de ce pays. M. Denon, qui se rappelait que son livre renfermait quelques pages peu orthodoxes et difficiles à concilier avec le système de l'Écriture sur l'origine et l'âge du monde, avait eraint d'abord que sa sainteté ne fût blessée d'y trouver des explications et des conjectures cosmogoniques qui contrariaient celles de la Genèse. Mais le pape ne s'arrêta pas à cette divergence entre la spéculation scientifique et le système révélé, et comme il s'aperçut que Denon s'efforçait de la lui cacher, il se mit à le rassurer en disant : « C'est égal, mon fils, tout cela est extrêmement curieux; en vérité, je ne le savais pas, » Le savant français apprit alors au pontife que le livre dont il faisait l'éloge avait été frappé d'anathème avec son auteur, par sa sainteté elle-même. « Excommunié! toi, mon fils, reprit le pape, je t'ai excommunié! j'en snis bien fâché, je t'assure que je ne m'en doutais pas. »





## CHAPITRE XXXIV.

Coup d'œit rétrospectif sur la marche des événements militaires en Espagne et en Portugal de 1809 à 1812



'incrarton française du peuple espaguol continunit au milieu des calamités de la guerre. Depuis que l'empereur avait quitté la Péninsale, ses licutenants, incessamment harvelés par les guérillas, avaient eu eucore à combattre fréquemment les troupes régulières dont se compossient les armées andro-espanoles; mais à travers les

chances diverses de ces rencontres journalières, et après des batailles sanglantes et des siéges meurtriers, l'autorité du roi Joseph se trouvait militairement assise sur tous les points de la monarchie espagnole,

Dès les premiers mois de 1809, et après la rentrée de Napoléon en France, Palafox, qui s'était jeté dans Saragosse à l'issue de la déroute de Tudela, avait défoudu la capitale de l'Aragon avec l'héroisme des anneius Cauthores. Les Pranqués restirent plusieurs mois sousées murs de Saragosse, et quand la bravoure des soldats, la seience des généraux et louies les ressoures de l'art de la gaerre habilement mises en couvre par les chefs de l'artillarie et du génie, curient fait tumbre les ouvreges extérieurs de la place et les remparts de la ville au pouvoir des armes impériales, il fallut continuer encore dans les ruses ecte lutte acharuée, et faire en quelque sorte le siège particulier de chaque moison. Als lin, l'opinithretés espange de du técher à valeur française.



Le 21 février 1809 , la ville se rendit à discrétion au maréchal Lumes. Le président de la junte, Mariano Dominguez, prêta serment de fidélité au roi Joseph, « Nous avons fait notre devoir contre vous, dit-il au maréchal, en nous défendant jusqu'à la dernière extrémité; c'est avec la même constance que nous tiendrons désormais nos nouveaux engagements, »

Il serait difficile de décrire l'état d'horreur et de désolution dans lequel se trouvait plongée la capitale de l'Aragon. Une affreuse épidémie était venue ajouter ses ravages à ceux de la guerre, a Les hopitaux, dit un illustre marchal dans ses Ménioires, ne pouvaient plus recevoir les malades et les Bossés. Les éméléres étaient insuffisants pour contenir les maets ; les cadavres , cousus dans des sacs de loile , gisaienl par cenhaines à la porte des églises.  $\nu$ 



La prise de Sarrigasse fui sunici de celle de Jane et de Morrion. Tom ces reverse na prient micamion shaltur la constance de sissurgés cipagados. Une partie de l'armire française d'Aragan venait de passer en cellité pour y proudre des cantomiennels, lissaint ai troissième corps. le soin de conserver une conquêbe qui avait cubié huit mille hommes ma sasségeants. Des que le général Bades de papit, ne Caladagee, que les vainquerens de Padrón s'échient divinés et que le cinquième corps s'écial coligité de l'Ethe pour sei diriger vers le Tage, il partit de Trotsee, à la bélo de quarante mille hommes, et pénéra dans l'Aragon avec l'infention et l'espiré de Ferrendre Sarragos.

Cette tentitive fait d'abord marquive par un léger avaninge que Blockodinit à Alemilà. Mais le traisième coper était commandié par un chef babile et valeureux. Suchet, qui avait gagné les lautis grades de l'arnée par d'échiathe services dans les guerres d'Italie et d'Allemagne, et qui deviat faire d'eun juri a Napolome que, s'à avait en deux unréchaux comme lui, en Esquage, il narrail conquis et conservé la Prétinuté, justi son esprij juste, conciente et administralit, you due ruillitimate, fusti son esprij juste, conciente et administralit, you due ruillitaire et so bravoure hai frent obeiuri des succès inouis. Suchet avait des oppets è rempleer Josef en Aragon. Ce sapre chares, quarrier ent biental répair l'affront d'un premier échec, et ramoré la victoire sons les drapours, de la France. Les contints glorieux de Maria et de Balculité défrusièrent les espérimes de Blacke et le forcieruit de rentrer en Caldangas. Suchet fut digarentes excesséle pars en chet d'état-major, l'intériple général Harriey, et par le commandant de l'artillerie Valle; a qui me loistituite compiète a valu depuis le blato de marcéchal,

L'armée espagnole ainsi dispersée, le général en chef du troisieme corps revint à Saragosse, où il s'occupa du civatriser les plaies et d'apaiser les ressentiments de la population. Ses efforts ne furent pas vains. Saragosse reprit bientiòl, au milieu de ses ruines, le cours disétées et des cérvinonies religieuses, dont les plus imposantes furent fettes et des cérvinonies religieuses, dont les plus imposantes furent



célébrées dans l'église du Pilar, sous la protection du général français,

qui jugea même convenable d'associer la pompe militaire à la majesté du culte.

Ce fut par de tels actes, et à lorce de prudence et de démonstrations bienveillautes, autant que par le maintien rigoureux de la discipline, que la ville la plus bostile à la domination française, entre toutes les cités espagnoles, se trouva conduite insensiblement à supporter sans murraure cette même domination qu'elle avait repoussée avec tant de vigueur et d'opinitieréé.

L'Aragon semblait près d'être pocifié forsque l'apparition d'un nouveau chef de gaérillas, le jeune Mina, vint rallumer dans cette province le feu de l'insurrection. Mais le général Suchet ne laissa pas à l'incendie le temps de se développer et de s'étendre. Il poursaivit Mina à outrance, dissersa ses bandes et le litt lui-même orisonnier.

L'armée française n'était pas si houveuse en Calalogne, Nos génieux s'p maintennieut à peine, avant sans cesse à luire contre les corps nombreux de partisons que fournissait în population calalane, ou contre les trumpes régulières de Care, de Blacke et d'Odound. Pour douner, sur ce point, à nos armes, in même supériorité qu'un Armgon, il falhat agrandar la mission de Suebet, et le faire descendre des montanges de Sarquesse dums les plaines de Turapous et de Valence.

Avant d'opérer ce mouvement, le cler du troisieme corps s'occupa d'assurer la somission de la province qu'il ladit abundonner, en s'emparant des forteresses qui marquent, du nord su midi, la limite de l'Arapon et de la Caladegac, Ce ful l'Affaire de queblges mois, Le 4 avril 1810, il était maître de Balaguer; et, le 15 juin de la môme uniée, Lérida, Nigenimeza et Morellas te trouvaitent en ses provior. Le double elevrim de Vietnece et de Tortose écouviria dors devant le receillente de l'Arapon : il mit celul de Tortose.

Le géréral espacol Caro munifesta d'abord l'infention de s'ouposer un siège de cette place; mais à l'approche de Subels, il changan de dessein et se retira en toute lable. Suchet attendit néumoins, pour attaquer Tortose, que le sejúriene corps in il fotoria le verafiche dispensables qui suit demands. Cos renforts arrivérent dans le courant de décembre 4810, et le 4" janvier 4814, le drupean français fototists sur la place.

Tortose soumise, le vainqueur, fidèle à son système de prudence, ne voulut pas pousser plus loin ses succès en Catalogne, avant d'avoir purgé de nouveau l'Arnagou de quédjues hondes qui avaient tenté d'y périer, sons le connamenent de Villacumpa, de l'Emperinado et du vieux Mina. L'exquision de ces trois énés ocents Suchet pendant quel ques mois. Villacumpa et l'Emperinado se referèrent dans la province de Cuercja; Mina se Jein dans les montagnes de la Nuvarre, et Suchet reparut anssiól, en Cafalogue, oux portes de Tarragance.

Cette ville était un des boulevards de l'insurrection dans le nord de la Péninsule; limit mille hommes de gornison s'y étaient renfermés, ussurés d'être ravitaillés par la mer. Le général Suchet investit la place



avec quarante mille hommes, et il l'emporta d'assant au bont de deux mois, le  $\bf 21$  juin  $\bf 1811$ .

Cette nouvelle el importante compuée remplit de joie l'empereur, qui attachtait d'autout plus de prix au succès de ses armées en Espagne qu'ils y étaient plus rares et moins décisifs que dans les autres parties de l'Europe. Ainsi, l'optation déjà si favorable qu'il avait manifestés sur le général Suchet se fortifiat de plus en plus dans l'esprit de Napoléon. qui s'empressa d'élever le vainqueur de Tarragone à la dignité de maréchal de l'empire.

L'occupion du Mont-Serra suivit de près la prêse de Tarrague, Nos marse séctoriuses preniente déclèment, sur ce point, l'ascendant qu'elles avaient exercé aux plan lesux jours des guerres d'Allenage de l'Italie. La roigne cespande, e regionn que Vudere ne suivit le sort des places fortes de la Catalogue, se hibit d'y jeter un corps de dix mille hommes, sons les ordres de Bische, pour arrêter la marche trionplaide de Senbet. Les châteaux d'Oropea et de Saguait fenre ut mis en état de défense; mais lis ne purent tente contre l'impétinsoid Franquise. Le châteaut Oropean fu facilement calevé, et celui de Saguale, quoique secoura par Bische. à la tété de vingé-tim fillé hommes, fut forré de capitaler. Le 26 octobre 1814, parejs plusieurs assumts, et le leudemain d'une hotaille sanquiste, où le général copagnal, complétement étéait, pertil paise c'es jumille hommes.

Rien ne s'opposait plus à une attaque directe contre Valence. Ce fut alors que , pour empêcher ou retarder la chute de cette place , l'Empeciuado et Mina, qui figuraient au premier rang parmi les héros de l'indépendance nationale, en attendant d'être inscrits en tête des proscrits de l'absolutisme et des martyrs de la liberté, tentérent d'opérer une diversion en faveur de Blacke , par de nouveltes incursions dans les montagnes de l'Aragon. Le maréchal Suchet, pour se prémunir contre le danger qui aurait pu lui venir de ce côté, demanda des renforts, et des qu'il les eut obtenus, it passa le Guadalaviar, rejeta une partie de l'armée espagnole dans le royanme de Murcie et enferma l'autre dans Valence. Cette ville entendait proponeer sans alarme le nom du pacificateur de Saragosse; elle redoutait davantage les éventualités calamiteuses d'un siège et d'une prise d'assaut. Aussi, des que la bombe eut exercé quelques ravages, la population demanda-t-elle à capituler, La garnison, forte de dix-huit mille hommes, et son chef, le général Blacke, furent faits prisomiers,

C'étal le 40 janvier 1812 que Valence avait ouvert ses portes à l'armente propose. Le 24 du même mois, l'empereur, qui mettait loujours une récompense écatante à côté d'un énitient service, rendit un dévert par lequel il établissait, dans le royaume de Valence, un capital en hém-sémas de la valeur de deux cents millions, pour ére distribués aux officiers-sémieux, officiers et soldits de l'armée d'Armon. Le nième décret nomma le maréchal Suchet duc d'Albuféra, avec abandon des revenus attachés à ce duché.

Pendant les trois années qui sépurierent în prise de Saragosse de celle de Valence, et qu'interet rempiée d'événemesé journailier, dont le résultat fut d'établir, avec quelque chance de durée, la domination française dans les provinces du nord-est de la Peninsule, les visiestitules de la guerre, pusque moits favorables dans l'ouset et le midi la la cuase du roi Joseph, y fournirent pourtant l'occasion de nouvelles victoires palusieres des géréntaux que l'empreur avait placés à la tôt de ses intrépides phalanges, dans les provinces méridionies de la monarcitie espaçuole et dans le royame de Portugal.

Après la prise de la Corogne, en janvier 4809, le marcènal Soult avait envalt ex dernier royaume, tandis que le marcènal Ney pourssiviait la compete et la posification de la Galice et des Asturies, et que le marcènal Vietor battait, à Medellin, l'armée d'Estramadure, commandée par le général Guesta.

Les progrès du marcéula Soult en Portungi, furent brillants et rapides; muis lis Porteur les une longue durés. Il avait battu la fromsna, le 6 mars, sur les bords de la Tamega, et s'énit emparé successivement de Clawies, de Brags, de Guinnerens et d'Oporto. Celte mirier ville, la seconde du Portugal, avait find de vaines démonstrations de défense; elle s'était soumise après un premier assaut, le 29 mars 1890, le lendamain même de la batchila de Medellin, et deux jours après celle de Guidad-Héol, dans lapuelle le général Sébastiani mit en pènes dévoule le due de l'Infantado.

Ces succès pressque simultanés des divers chefs de l'armée française restrent némonis sons résultat sur l'esprit des populations, qu'ils irritèrent de plus en plus au lieu de les intimider. Une insurrection générale éclate ne Estrambulure; la junie de Badajor répondit avec une fierté mèlée de violence aux sommations du vainqueur de Medellin. Dans le même temps Wellington, à la tiete d'un coppe de trente mille linommes, s'acheminait de Lisboune vers Oporto, pour enlever cette importante compuleca au marchela Soult, que le soulière neuent de l'Estrambalture privait de la coopération du marchal Victor, et qui était d'ailleurs menzei, de colé de la Tamaça, par le général portugais s'ylverie, qu'albit rendorcer Berestord. Dans une position aussi périlleuse, l'armée français se balli rioritablement une troisèteme fer maçais estabil inéviablement une troisèteme

fais Tafforat de Baylen et de Cittra; mis elle austi pour chef, en cette récreastance. Pan des plus habites et des plus savants capitaines du siècle. « Soull la sauva par la prempitude et l'a-propos de ses mesures, dit l'auteur des Guerres de la réclution. Il servità sous hésibilent métréel, municions, approvisionements. Il se hâtide agaire Guinnranes; pais, laissant à pauche Berapa, out Wellington menaçuit de le drategar de la partie de la rocci de la reclution menagent de la rocte succer, il s'enfoque dans les montages que ercues le Cardo. On altegarit au bout de deux jours Ruivaeus, embranchement de la route de Chavies, de détait paué Stylvient, et d'une groze proficule qui, en cétoyant le lit du forrent , aboutit à Montalègre. L'armée enficre se piet dans ces settiers ércites, de deve hommes poursaient à roige respiet dans ces settiers ércités, de deve hommes poursaient à roige respiet dans ces settiers ércités, de deve hommes poursaient à roige respiet dans ces settiers ércités, de deve hommes poursaient à roige respiet dans ces settiers ércités, de deve hommes poursaient à roige respiet dans ces settiers ércités, de deve hommes poursaient à roige respiet dans ces settiers ércités, de deve hommes poursaient à roige respiet dans ces settiers ércités, de deve hommes poursaient à roige respietation de la roige de la contraine de la roige de la contraine de la roige de la



ser de front. A ses pieds, le Cavado, gonflé par une pluje violente,

roubil en mutissant; sur so tibé étaient suspendue des recleves d'inpartait une fissible incessante. Endi le cleurio, rijeis pissible, était roupu de distance en distance par des ruiseaux qui déforulaient de leurs lits occurjes, Soult nurmonta tous ces obstacles. Il parvint à discorder sa marche aux deux généraux ememis et à toucher la froutière, d'o il agano Orense, Quelques houmes seulement furent realiseis a l'entrès du défidi de Carabo. La coutefier conserva asse chevaux et l'infuniterie ses armes. Cette retraite, bien différente de celle des Moore, est un des Bursés génére du marchett. Servé, comme l'avait été le giérirel anglais, entre deux armies supérieures en nombre, il les éviait l'une et l'autre. Il passa sur le corps d'une population imagée. Il sut inspirer aux soldats assez de continues pour leur faire supporter new une constance admirable la disécte, la temple et les difficultés d'une route où ils furent escortés d'un feu roulant, auxquels ils ne pouvaient répondre.

Le marchal Soult, sinés échapic comme par mirache à Wellingno, à Beresdard et à Sylvèrir, au jes fathaint de l'autre enfermidans les gorges du Portugal, reparat tout à coup en Espaçae pour nômes cencer sur la fonama, à qui fil de lever en tout hab les ésége de Lago. Ney, qui avait obbem dans les Asfaries les mémes résultais que Suchet en Aragan, viuti à la reconstre de Soult es converta avec hij pour achever de détraire le corps de la Romana et de soumetter les insurgées de Loide. Mai les foundwortents inflitaires que l'emenin préparait dans le centre de la Poinnade délicecent hérabit ces deux marchans de modifier leurs combinaisons et de channer teurs stans.

Wellington, n'avant par resist dans son expédition contre Soult, échti retourné sors l'Estramadure, oil n'épérit dité pais heureux soultre le corps de Vietor, Il avait quitté son comp d'Alemanies, à la têc de vingle-quaire mille hommes, appuyé, à draite, sur l'armée espagnois de Caesta, forte de treute-six mille hommes, et à ganche, sur la tégion de Robert Wilson, composée de quatre mille hommes. Il pouvait compter o unive sur le courcus d'un crops de vingle-dux mille hommes, commandé par Venegas, et qui était prêt à déloucher dans les plaines de la Muende, fundis que le due d'Elgrappe manoraverrait dans le nord avec les dédris de la Romann, et que Bevesford opérerait gar les frontières de l'Estramadure, avec un verpe de quitarmille Portagnia, éstimé à averit de véserve. Cédatt resuste un milleur de nonheuses guérillas, et à travers des populations soulvées pour la enuse de l'indépendance nationale, que toutes es arrarées anglaises , espagnoles et portuguises alhient rémir leurs efforts, non-seulement pour fondre sur le maréchal Victor, mais pour surprendre la capitale même et arracher Madrid au rol Joseph.

Ce dernier comprit le danger qui le menaçait. Il ordonna à son tour une grande concentration des corps de l'armée française sur le Tage. vers Talavevra de la Revna. Mais , sans donner à Soult et à Mortier le temps d'effectuer leur jonction , Joseph , préférant l'avis de Victor à celui de Jourdan, son major-général, et n'attendant pas même l'arrivée de Sébastiani, qui devait venir de Tolède pour se rallier, cugagea le combut. Cette impatience préserva l'armée ennemie d'une défaite décisive, Les Anglo-Espagnols défendirent vaillamment leurs positions et les conservèrent. Leur perte, égale à celle des Français, s'éleva à environ huit mille hommes, en tués ou blessés; et, comme dans toutes les batailles où l'armée française n'était pas complétement victoriense . les armées ennemies avaient l'habitude de s'attribuer l'avantage, la iournée de Talayeyra fut célébrée comme éminemment glorieuse pour Wellington, en Espagne, en Augleterre et dans tous les pays de l'Europe où couvait une jalousie invétérée contre la France, Mais Soult vint bientôt troubler les claunts de triomphe qui retentissaient dans le camp ennemi. Il occupa Placencia au moment où Wellington, que l'issue de la bataille de Talaveyra avait fait nommer généralissime des armées apglo-espagnoles et portugaises, le croyait encore dans les environs de Benavente, Bénni à Mortier, et après avoir opéré sa ionetion avec Victor, à Oronesa. Soult attaqua l'armée ennemie, le 8 août 1809 au pont de l'Arzobispo, et cette fois le succès ne resta pas incertain. Toutefois , au fort de la mèlée , le maréchal cut un instant des doutes sur la marche du combat. Un brouillard de poussière s'était élevé qui l'empéchait tellement de distinguer les corps qui prenaient part à l'action, que n'apercevant plus les régiments de cavalerie qu'il avait dirigés contre l'infanterie anglo-espagnole, et les eroyant unéuntis par une eharge du due d'Albuquerque, qui était survenu avec l'avantage du nombre, il cut l'idée de faire tirer le canon sur ce brouillard, eraignant qu'il ne lui cachât la cavalerie enuemie victorieuse, Bientôt l'incertitude cessa, Les Espagnols étaient battus, et le feu, prenant aux moissons et gagnant les bois, laissa voir, à travers un vaste incendie, l'entière déroute et la fuite précipitée des troupes de Wellington.



Le resultat du combat de l'Arzobispo fut de rejeter Coesta dans les montagens de la Munde et de l'Estembuller, et de contrainére le ginéral anglais à presser sa retraite sur Balajou, De son cide, le marécha Ney, reburnan et Gallec, baltit, un col de Binos, la légion de Wilson, trois jours après le combat d'Aimonacid, qui se donna le lemdemina de celul de l'Arzobispo, et dans lequel le général Schusliani dédraisit le corps de Vénigas, dont les dédris se réfugierent au pos de course dans les corps de l'Aimonacid.

Capendant la constance espagnole se maintenait au milica de fous cerevers. Ballesteros, qui commençait à paraultre, avoit foit de nouvelles lévées dans les Asturies, et les svati amenées au due d'Elparque, qui s'était emparé de Salamanque, après avoir obtenu un lègre ovantage contreun déchencend du corpe du marchal Ney, que l'empereur avoir appelée na Allenague, et qui vanist d'être remplacé par le général Marchand, dans le commandement de l'armée de Galliev.

Enflés par ce faible succès, et tonjours prompts à se relever de leurs

défaites, les Espagnols voulurent tenter une nouvelle irruption dans la Manche et essayer encore d'enlever Madrid. Arizaga, à la tête de soixante mille hommes, déboucha par Despena-Perrox, et s'avança sur la capitale, en suivant la direction de Tolche et d'Aranjuez, tandis que le due d'Elparque opérait son mouvement sur la route de Burgos.

Le marchal Soult commandait en chef l'armée française, comme successeur du marchal Jourdan aux fonetions de major-général. Il appela à lui Victor, Mortier et Schustiani, et marcha droit à l'emmeni, qu'il fit reuler devant lui jusqu'à Ocuan, oi l'armée capuole fut anciantie, le 18 novembre 1809. Pendant cette mienzale batalite, Arizaga, au lieu de combattre à la tôte de ses troupes, se retira dans le clocher de la life, et assista, de lie, comme simple spectatour, à la



destruction de son armée. Il perdit son artillerie, ses bagages et ses drapeaux, et laissa trente mille prisonaiers au pouvoir du vainqueur,

La défaite d'Arizaga entraina la retraite du due d'Albuquerque, qui était resté en Estramadure pour soutenir sa gauche, et qui s'enfuit à Teruxillo. Le due d'Elparque, compromis également par le désastre d'O- cana, se mit aussi en retraite et gagna Ciudad-Rodrigo, où il ne parvint qu'après avoir essuyé un échec au pont d'Alba, et perdu trois mille hommes, ses canous et ses bazages.

Céait le moment de porter un dernier coup à l'insurrection espanel et à l'instruction anglais. L'entoin anglais. L'entoin anglais a l'entoire une part de la pix dans le nord la l'autent mieux, que ses triemples en Allemagne et le retour de la pix dans le nord la libre permettient de dirière une partie de ses troupes victoriesse vers la Prinnaule. L'armiée l'insupès, en Espagne, fut donc portrée à trois event mille houmes, dans les premiers nonts de 1810, et placée sons les ordres du rol Joseph, dont le commandement supréme n'était quefetful et était exercée en résilie par le maigne-pièrnt je, le maréeld Soutil.

Les premières opérations current pour objet l'attaque de la Sierramercua, dont les coté deineut milos, et qui fut néummions curievée en un jour (20 jamvier 1810), malgré la vive résistance des Espagnols. Bés er noment, le miti de la Pointanelle fut entificrement ouvert à l'armée française. Gerende, Séville, Malaga, Murvie, Oliveana, Badajoa, fombierant aucressivement un potevior de nos armes. Mais Codis résistir, Cadis, le siège de cette fanueus ensemblée qui discutu une constitution démocratique et dirigea une guerre nationale, sous le cuson de la Prauee révolutionaire, et au uneu d'un roi dout la cusas c'âteli pas autre que cettle de l'aristocratic et du monochisme. Ce dernier boulevard de l'indépendance capagnole soluit un évrait blouva du cété de la terre ; mais la mer lui resta; ja mer qui lui apporta des vivres, des munificos, des bounnes et des sides!

Tamás que Soult parcourait triomphalement l'Andalousie, poursuivant les dérès de l'armice espagnice, asségenat et preunt des places, Masséna, venu eu Espagne couvert des lauriers d'Essiling, envahissait le Portugat et marchait sur Lisbone. Mais il avait complé sur la coopération de l'armée d'Audalousie, et cette coopération lui manqua, Soult, reteam per les Anção-Espagnols d'Alpésians et de Gibrallare, qui menagaient incessamment l'Audalousie et les provinces du littoral oriental, neil auceun déchelement en favour de Tarmée de Portugal. Masséna, ainsi soide, ne put theuir tête à Wellington, et fui forcé de reutrer en Espagne. Sa retraite fui désastreuse. Wellington poursuit l'Parmée française sur le territoire espagnol, s'empara d'Olévenar et asségue Badgiot. Sa présence ranima le courage et rédeva les espérances de l'insurrection. Mais Soul account, a attemps vicente l'arenée de buera, et se porta an pied des montagnes, attendant des renforts pour délivrer Badajoz, Iorsque les mouvements de Blacke et de Balksteros le firent revenir à Séville. Il dirigea de là une expédition contre les insurgés de la Sierra-de-Rouda, et une jentative infructueuse sur Tarifa.

Cependant Wellinghon, debarrassé de la surveillance de Soult, fit poursuivre activement le Stége de Balajoz, et cette place fut emportée le 6 avril 1842. Soult épit accourn de nouveau pour la sevourir; mais it n'arriva que le lendemain de la capitulation, et le vainqueur, ne vonlant pas s'exposer à perint trop vile sa récente compuéle, refusa la hataille que lui offit le sérical franche.

South revint à Séville, co ût is 'overqua de pacifier l'Andalousie, et de teuir en éche les partissans de la Rouda et le camp de Saint-Hoot, Mais les Anglo-Espagnols ancient poursairi leurs succès, le l'Estramadure lis échient portés dans la Manche, avaiche Inteli Termée du recutre, occupé Madrid, et forré Joseph de se retirer sur Valence pour s'y placer sous la protection de Suedet. Dès ce nouvent, l'overquistion de l'Andalousie r'était plus possible, Le bieurs de Cadir fut abandonné, et le marcétal Soutt, apérant sa retraile par Genade et Murcie, it sa jonedion avec Saelet vers Alienné, et se railla ensaile à l'armée du centre, pour reprendre le chemin de Madrid et se mettre en mesure de recompérier cette capitale.





# CHAPITRE XXXV.

Rujdure avec la Russ



LEXANDRE avait cessé depuis longtemps de considérer l'amitié du grand homme comme un bienfait des dieux. De la cordialité solemelle de Tilsitt et des souvenirs intimes d'Erfurth, il ne restait plus dans l'âme du care que le déplaisir et le ressentiment qui naissent d'une affection écinite et d'une espérance trompée.

Tant que l'Europe continentale lui avait paru assez forte pour continuer la guerre de principe contre la révolution française, personnifiée dans Napoléon, l'autocrate avait prêté l'oreille aux excitations du ca-

binet anglais, et il était entré avec empressement dans les coalitions de 4805 et de 4806 contre la France, marchant tantôt derrière l'Autriche, tantôt derrière la Prusse, Mais Austerlitz et l'riedland avaient lassé son orthodoxie dynastique, Susceptible d'exaltation et doué d'une intelligence assez élevée pour comprendre que la plupart des choses dont s'indignait la vieille Europe pouvaient bien n'être que des nécessités providentielles 1, il avait rompu provisoirement avec le passé , dans les entrevues du Niémen , en se retirant de l'alliance anglaise pour embrasser la politique de l'homme nouveau qui avait proclamé le blocus continental. Si l'astre de la France ne devait pas pàlir ; si la fortune de Napoléon restait inébranlable et toujours ascendante, il valait mieux s'unir à lui pour partager la suprématie européenne, que de s'obstiner à se faire battre par ses invincibles phalanges, et dans l'intérêt d'une eause que le ciel semblait abandonner. Ce furent ces réflexions qui rendireut Alexandre si affectueux à Tilsitt et si enthousiaste à Erfurth, sans le faire renoncer toutefois aux chances d'un revirement politique et à l'éventualité d'un retour au vieux système européen, quand les circonstauces l'exigeraient on le permettraient,

Mais Napoléon, tout en crovanta în sincrétic des sentiments que manifestial Alexandre, et qu'il ciprovalt his-aimen, sunt marché a l'accomplissement de ses unes et exploite les révenents su profit de la domination et de la prépondiferne françaises, sans trup s'inspiéte du déplaisir que l'extension de notre puissance pouvait enser au potentat qui régait à Pétersboury, daisi l'agression de l'Autrèse en 1899, en exposant l'empereur François à de nouvelles dérâties, lui avait fait suble en ouveaux démenthements qui avaient rapproché les limites de l'empire français des frontières de l'empire russe; et ce voissange avait des daugers que ne devait pos suffisamment compenser, aux yeux de l'autocente, la cession qui lui était faite d'une partie de la Gallièe, pur l'un des artiéres du truité de Vienne. Mais ce qui contrariait et Bessait le ezar par-dessas tout, c'était l'existence du grant duché de Varsorie, dont il n'avait pempéher la rec'étoin à l'itisti, et de che de Varsorie, dont il n'avait pempéher la rec'étoin à l'itisti, et de

<sup>«</sup> Contra-con jumnia, » and Supplemo Sainte Melvine. (Menarial), « co que jul esa definite men ha il me accusat que la hévidite de la ma dou das la sourceiroire, et pir disputer plan servaria de la hévidite de la ma dou das la sourceiroire, et pir disputer plan d'anne heme et user mon éta-puence et una judjuse à las premere que cette hévidité était le repose. Le hondreur des puedies. Paul-étre auxois me prédictife? » L'étre la prequie fernité de la révolution per la consertie de la révolution de la freindaire de la révolution de l'étre de la révolution autourétaignes, pour le consertie au dogue de l'étre l'étre de l'étre desang spectated qu'elle intervencion de réduit partie de l'étre de l'étre de l'étre de l'étre de l'étre de l'étre desang spectated qu'elle intervencion de réduit intervencion de l'étre de l'étr

dana lequel ses apreclementos et ses méntimes hi montraient lonjours le royaman de Dolque part à surgir de ses ruines. Aussi, jour se donner quedque sécurité a cet égand, ne cess-el d'insider auprès du cabiter des Tuileries, a fin d'oltenir de Napoléen une débaration expresse et solemelle qui l'in teritories ne veu le plus arrêcta accumpli. Le 3 juniere 1810, l'ambassalem l'impais, Calmistourett, due de Viceroe, signa un projet de convention qui portait formellement : d'epic le voume de Pologue ne servir junnis Fedhil 2; que les nonus de Pologue et de Pologue de servir pour l'aprendisse les acles; 3º que le sole de Pologue et de Pologue e

Cantaineurst n'était pass de cette école diplématique dont le maître a dit « que la pranté mixil déé donné à Hormme que pour l'adice à cacher sa paucé, » L'aptitude pour les affaires et Hubilété dans les négacitates saffainte en lai aute grantel décisation dans le canctère, « èt la finesse de seu regrit restait toujours subordonné à la droiture de son Jane. Il se souveant que lors des propositions de mariage entre Napsforn et la grand-scheises Aume, Il avait dé autorisé à prometire une déclaration sembladle à celle qui valgont désormais Alexandre, « et il cancent à signer le projet de convention qui la était présenté, saus sauger aux modifications que la rupture de Tallaure de famille et le cours des évécnientes avaient du apporter aux uses et aux combinasons de l'empreur des Français. Il faut le dire annés, le danc de Vicerce, « qua guant l'estime et l'affection du ear par ses beles manières et ses éminertes qualités, yécult hissé un pen séduire à son four dans le courneres indime du brillant. Alexandre.

Napoléou refusa d'approuver ce qu'avait accepté son ambassadeur, Newtourte d'Alexandre, qui réceculing qu'à deut le blosce continental, et n'ayan plus aureun moiff de lui sociétier l'une de ses plus auteunes et de ses plus chieres pentées sur la politique européeune, il demeura fermement atlanéé à l'opinion qu'il n'ait émise depuis longtemps et qu'il à la cessé de professer depuis, « que le réablissement de la Poguez-étul désiralle pour toute les polisseures de l'oréacte, et que fant que ce royamme ne seruit par retrouvé, l'Europe seruit sans frontières du côté de l'Asi». » Le car insista némoniosi et evroya un nouveau projet de déclaration, qui ne faisait que reproduire le premier, sous une forme moins nette et moins explicite. Napoléou persista de son côté et repoussa énergiquement la proposition modifiée du monarque russe, Alors le prince Kourakin, sur l'ordre qu'il en recut de Pétersbourg, vint déclarer à l'empereur des Français que son refus prolongé serait pris pour un indice certain d'intentions et d'arrière-pensées en faveur de la Pologne, Mais Napoléon, plus aigri qu'intimidé par cette eommunication du négociateur moscovite, lui répondit vivement : « Que prétend la Russie par un tel langage ? Veut-elle la guerre?... Si j'avais voulu rétablir la Pologne, je l'aurais dit, et je n'aurais pas retiré mes troupes de l'Allemagne... Mais je ne veux point me déshonorer en déclarant que le royaume de Pologne ne sera jamais rétabli , me rendre ridicule en parlant le langage de la divinité, flétrir ma mémoire en mettant le sceau à cet acte d'une politique machiavélique : ear e'est plus qu'avouer le partage de la Pologne, de déclarer qu'elle ne sera iamais rétablie. Non, ie ne puis pas prendre l'engagement de m'armer contre des gens qui m'out bien servi , qui m'out témoigné une bonne volonté constante et un grand dévouement... Je ne dirai pas aux Français: Il faut que votre sang coule pour mettre la Pologne sous le jong de la Russie. Si jamais je signais que le royaume de Pologne ne sera jamais rétabli, c'est que j'aurais l'intention de le rétablir, et l'infamie d'une telle déclaration serait effacée par le fait qui la démentirait. »

Le moment n'était pou vous pour Alexandre de provière une attitude housile. Mais n'intendant plus ries de l'Alliance françoise, quand Na-policia refusait, d'un côté, de se prononcer hautement courte le rédulissement du royamme de Pologne, et qu'il les rapprochait, d'unter part, de la politique autrichieme, sur la question d'Orient, en homant les concessions filités à Erfarth, à la possession de la Médicier et de la Valachie, ce qui exclusit la rive draite et les bouches de Danube, le carr, qui avuit laisse violer jusque-là le blocus confinentat par la contrebande et par les neutres, ne cruigant plus de l'enfreindre convertement hal-même dans sees actes officiels. Le 15 junicier 481, il readit un abase qui problibit le probulis françois, is les que les ôptis de l'une et les vius, et qui fororisait l'importation dans see états des deuries coloniles, un morpe de l'abasisement des tairfis, le ptas, et au de contravention, les marchandises françoises devaient être brâ-lées, et les productions coloniles seelment confidencies.

Napoleon fat usisi d'une violente irritation à lu vue de cet nete. « La lainen seule. dit-il à l'ambassaleur ruse, « np conseiller l'ukase du 45 janvier. Nous croit-en done insensibles à l'homene? la nation française est filareuse, andenie; elle se cevile dischonorée borapuèlle appendra que ses produits seront livelé dans les ports russes, unities que les produits anglais seront seulement confisqués. ¿ De ne craiss pas de vous le déclarre, monisteur l'ambassaleur, j'aimersis inneux recevoir un soufflet sur la joue que de voir brêder les produits de l'Industrie et du travail de mes sujets. Que l'quis grand mai la Russie pout-elle faire à la France? Ne pouvant euvahir notre territoire, elle nous attaque dans notre commerce et dans notre industrie. «

L'empereur ne s'en titt pas à celte vive expression de son mécontentement; il donn ordre au due de Vience de d'emmande le rappel de l'hisse. Mais Alexandre ne s'étnit pas si audociessement avancé pour se couvrir anssitt de honte, en revolunt Il debruent la première pretentation de la France. Une mesure aussi importante n'austi pas (députes sans avoir élé loaguement et mòrrement délibérée; avant de la rendre publique. Le cabinet de Pétersbourg en avait indubitablement prévu la pertire, les conséquences el les effets sur le cabinet français. Se réposse ne pourait étre douteuse (On était redeveun Anglais en Russie, dépais que la France avait réfusé, par la bouche de Napaléon, de permettre à l'ambition moscovité de francièr le Danube et de s'étabir aux portes de Constantique, la préférence donnée à la maison d'Autriche, dans le choix d'une épouse, n'avait pas peu contribué non plus à décheter Alexandre de l'Illiance politique de Napolèsie non plus à décheter Alexandre de l'Illiance politique de Napolèsie en

Ne pouvant plus espérer de partager avec lui l'empire du contineat, et de mettre la politique rusas, cous la rodushde grantie de la France, sur la double question de la Turquie et de la Pologne, le ezar n'avait plus de mison de valtacher en systeme du hieva de la domocratie, et de la isseriüler ses tendances et ses affinités primitives. Quand donc il fut bien concaine qu'il a avait rien à guere avec l'homman de la révolutionaires qui résoume nutrellement aux principes contre-révolutionaires qui avaient pousé autrefois Souvarow jusque sur la frontière de France- et qui l'entraineire la limitire à l'avaitett de à Friedland. Ce retour d'Alexandre à l'alliance anglaise lui était d'autant plus facile, qu'il seinissité par la ,nos-estlement les princips politiques des duntes dasses etississit par la ,nos-estlement les princips politique des duntes et dasses

de son empire, mais les intérêts matériels de tous ses sujets, le commerce et l'industrie de la Russic entière,

L'ukase resta donc let qu'il avait éé publié, et les armements considérables dont il avait été précéde continuèrent. Napoléon arma à non tour. La garnison de bautizie fut renforée; étes masses nombreuses reversèrent l'Allemagne. Alexandre demanda alors des explications : on loi répondit qu'il ne s'agissist que de se mettre en mesure contre les desseins hostiles que bissistent souponner ses préparatifs militaires. Il protests de ses inentions préditique, misis en revouveant busjours ses gries, en insistent sur la déclaration rédaire à la Pologne, et sur la restituto du duché d'Oldenburg, que Napoléon avait été obligé d'envahir comme étant devenu le foyer le plus settif de la contrebande eurocéenne, uni measant d'ammelr e blous confineme.

Ainsi, la rupture existait réellement dès 4811, dans la pensée intime des deux empereurs. Ils ne pouvaient plus s'entendre sur les points les plus importants de leur politique respective ; il fallait done que tôt ou tard ils en vinssent aux mains, Cependant Napoléon, qui fut toujours soigneux de rejeter sur ses adversaires la responsabilité de la guerre . et qui semblait ne descendre qu'à regret sur ces champs de bataille où la gloire de son nom ne faisait que s'accroître, Napoléon ne voulut pas entrer en campagne contre son ami d'Erfurth, sans avoir cherché à amener entre eux une réconciliation , de laquelle dépendait le repos de l'Europe, Il lui écrivit plusieurs fois dans ce but, « Ceci, lui disait-il dans une de ses lettres, est la répétition de ce que j'ai vu en Prusse, en 4806, et à Vienne, en 4809. Pour moi, je resterai l'ami de la personne de votre majesté , même quand cette fatalité qui entraîne l'Europe devrait un jour mettre les armes à la main de nos deux nations. Je ne me réglerai que sur ce que fera votre majesté; je n'attaquerai jamais; mes troupes ne s'avanceront que lorsque votre majesté aura déchiré le traité de Tilsitt, Je serai le premier à désarmer, si votre majesté veut revenir à la même confiance. A-t-elle jamais en à se repentir de la confiance qu'elle m'a témoignée? »

Ce langage modéré fit croire à l'empereur Alexandre que Napoléon redoutait une rupture ouverte, et qu'il n'était pas prelt pour la guerre. Il était confirmé dans cette opinion par les rapports que M. de Romanzoir recevait de Paris, et qui représentaient l'empereur des Français comme disposé à faire des sacrifices pour éviter une nouvelle collision sur le continent. « L'occasion était favorable , disait le diplomate russe, il fallait la saisir; il ne s'agissait que de se montrer et de parler ferme ; on aurait les indeumités du due d'Oldenbourg; on acquierrait Dantziek, et la Russie se créerait une immense considération en Europe. »

Ocs institutions et eres conseils hostilies flattated trop les dispositions personalles du ear pour qu'il y restita soud. Il se lisions facientent personal er que Napoléon n'énit pas en meure de voubrir la guerre et de la faire aves succès, et ll dirige au conséquence de nouveux corps de troupes sur la Visida-, en les faisant suivre d'une note que son ambonadeur à Paris foi turquè de prévente à l'emperor, et dons impetile il ajoutai, à nes anciennes exiqueues, l'abandon de Dantzick et l'évicuation du durbé d'viscorie.

» Je crus nlors la guerra dévairée, a dit 3 apolém; depuis ionglemps pe rétins; plus accuminé à nu practi los, a tévides pas dans l'habitude de me laisser prévoiré. Je pouvais marcher à la Bussie à la léte du reste de l'Europe; l'entreprèse était populaire, la cause était curs-reduce était entreprèseuc ; était le derine éfort qui restat à faire à la France; ses déstinées, celles da nouveu système européen étaient au bout de la lutte « (Maiorath).

En effet, la réaction providentielle que la France nouvelle exercait, par la puissance des armes, sur la vieille Europe, touchait à sou terme; mais avant de finir, elle devait compléter son œuvre et sa gloire. Ce n'était pas assez qu'elle cût puni , dans Vienne et dans Berlin , les signataire s ilu traité de Pilnitz, et que les soldats de la révolution eussent été mèlés par la conquête aux populations asservies de la Prusse et de l'Autriche ; il manquait encore quelque chose à l'enseignement des peuples pur la grande nation. Les alarmes que Souwarow répandit un jour sur nos frontières devaient être reportées jusques au sein de l'empire russe, dans l'aucienne capitale des ezars, dans Moscou même, la ville sainte, et il était dit que la civilisation française, provoquée par les ligues opiniâtres des superbes champions du passé, irait triomphalement, sous le costume guerrier, et à la suite du génie des conquêtes. visiter la barbarie au milieu de ses déserts, et qu'elle y ferait [envier. à des races abaissées par le servage, le rayon d'intelligence et de fierté qui marque au front la noble race des enfants de la France. Les destins s'accompliront : la révolution viendra s'asseoir au fover du paysan russe. Et, comme ces êtres mystérieux à la présence desquels on attribuait une influence secrete, que le temps seul mettait en évidence, elle laissera partout, sur son passage, des traces qui serond d'abord inaperçues, mais que la rigueur des frimas n'effacera point, et que les événements feront tôt ou tard reconnaître.

Que les destins s'accomplissent douch . « Napoléon va marcher à la Russie, à la tête du reste de l'Europe. « C'est au Kremlin que les dieux ont marqué le terme de ses computes , et Alexandre l'y appelle que ses notes provocutires , par la violation solemelle du blocus continental , nor se précultous sur Duntzie et sur la Pologne.





## CHAPITRE XXXVI.

Campagne de Bussie. - 181;



vaxr de quitter Paris et d'apprendre officiellement à la France que les serments d'Erfurth ne furent que jeux de princes, et qu'Alexandre le force de recommencer, dans le nord de l'Europe, la lutte ouverte depuis vingt ans eutre l'améienet le nouveau système politique, Napoléon fait dopter, par les grands

corps de l'empire, diverses mesures qui peuvent annoncer à ses peuples la vaste expédition qu'il prépare, la guerre lointaine qui va éclater.

Le 23 décembre 1814, un sénatus-consulte avait mis à la disposition du ministre de la guerre un contingent de cent vingt mille hommes à prendre sur la conscription de 4812. Le 13 mars suivant, un nonvej acte sénatorial organiss la garde nationale et la divisa en trois bans. Peu de jours après (le 47), soixante mille hommes du premier ban furent déclarés disponibles pour la formation d'une armée intérieure, qui devait être chargée plus spécialement de la défeuse du territoire; la levée ordinaire de la conscription fut en outre ordonnée.

Non content de tout disposer pour la guerre, dans le sein de l'empire, Napoléo, qui voulni marche à la Bussè à la trêd un trest de l'Europe, s'occupa de former et de cimenter, à l'extérieur, de puissantes allinese. Deux traités franct contents à cet delf, fun avec la Prusse et l'autre avec l'Autriche, les 24 fevrier et 13 mars 1812. Les assurances les plas amieles Caicard altos prodigiaces par les chancelleries de Vienne et de Berlin au potentat victorieux, que la fortune ne semblait pas mencer encore d'une traision prochaine.

Ce fut du sein de cette France, dont il avait fait une «cidadelle» qui paraissait inexpugnable, et à travers cette Allemagne dont les rois ètant à ses pieds, que Napoléon s'achemina vers les frontières de l'empire russe, pour se mettre à la tête de l'armée la plus formidable que le génie des conquetées esti jimais conduite.

Parti de Paris avec l'impératirec, le 9 mai 1812. Il travessa rajdement Metz, Jayence el Francier, et arriva, le 17 à Dresde, C'était une affluence de tétes courvancés dans la capitale de la Sace, Napeléon y est uso a salon de servis à : les allesses et les majestés semblaient s'y être donné rendez-vous pour rivaliser d'empressement et d'adultation amprès du chef du grand empire. Lorgardi des rares santiques et la vanidé des familles nouvelles s'alassissait efgalment devant lui. A voir ce concours de superbes courtissus et de magnifiques flateurs qui accouraient de fautes portes, et des hauteurs même du trôce, pour s'associer à la prosternation générale que l'empereur remarquait partout autour de lui sur son passeg, on cett dit que bus ses es illastres adulateurs avaient en lui une foi incirantiable, et que son pouvoir leur parsissalt partiègre de l'immortalité qui était sauvré 3 son nom.

« O vous, s'écrie M. de Pradt, qui voulez vons faire une juste idée de la prépotence que Napoléon exerce en Europe, transportez-vous en esprit à Dresde, et venez y contempler ce prince au plus baut période de sa ploire.

» Napoléon occupe les grands appartements du château; il y est entouré d'une partie nombrense de sa maison. C'est chez lui que se réunissent les hôtes augustes que renforme le palais du roi de Saxe.  Son lever se tient, comme à l'ordinaire, à neuf heures. C'est là qu'il faut voir avec quelle sommission une foule de princes (l'empereur d'Autriche et le roi de Peusse, avec leuvs ministres Metternich et flar-



denberg étaient du nombre), confondus parmi les courtisaus, attend le moment de comparaître.

» Napoléciu est le roi des rois. Sur lai sont tournés tous les regards. L'affinaree des citragues, des militaries, des courrières, la foule se' précipitant aux portes du polais des le médiare mouvement de notre empereur , se pressant sur ses pes, le contemplant avec et air que donneul l'admiration et éléonament; l'attente des événements printe sur fous les visoes... Tout et ensemble précente le lableur le plus vaix le, plus pluquiet, et le moument le plus échatant que l'on poisse élever à la mémoire de Napoléon. »

Ce fut dans cette entrevue de Dresde que l'empereur d'Autriche erut flatter l'orgueil de Napoléon, en lui apprenant que la famille des Bonaparte avait été souveraine à Trévise. « Il voulait le dire à Marie-Louise, à qui cela devait foire grand plaisir. « Ce prince était d'ailleurs au combie de la joie, « L'empereur d'Autriche, dit le baron Fain, ne peut cacher la vive émotion qu'il éprouve; il embrusse son geadre, et se plati à lui répére qu'il peut compter sur l'Autriche pour le triomple de la cause commune, » Le roi de Prusse se conduit de la même rmanière, « il rétiere de vive voix à Napoléon l'ussurunce d'un ottachement inviolable un système qui les unit,

Le séjour de Napoléon à Dresde ne fut pas de longue durée. Il se hâta de gagner les rives du Niémen, eu passaut par Prague, où il se sépara de Marie-Louise. Avant d'entrer en campagne, il visita Kœuigsberg et Dantzick. Rapp, l'un de ses lieutenants qu'il estimait le plus à cause de sa brayoure et de sa franchise, commandait dans cette dernière place. Murat et Berthier s'y trouvèrent avec l'empereur. Le roi de Naples paraissait mécontent ; Napoléon en fit la remarque et dit à Rapp ; « N'avez-vous pas trouvé à Murat quelque chose d'extraordinaire? Pour moi, je le trouve change. Est-ce qu'il est malude? - Sire, répondit le gouverneur de Dantziek, Murat n'est pas malade; mais il est triste. - Triste! et pourquoi? reprit vivement l'empereur , n'est-il pas content d'être roi ? - Sire , ajouta Rapp , Murut dit qu'il ne l'est pas, - C'est sa faute , répliqua Napoléon. Pourquoi est-il Napolitain? pourquoi n'est-il pas Français?... Quand il est daus son royanme, il n'y fait que des sottises ; il favorise le commerce avec l'Angleterre , ie ne veux pas de cela, »

Le lendemain de ce colloque, l'empereur retint à souper Rapp,



Berthier et Murat, Il erut s'apercevoir, à la réserve de ses couvives,

qu'ils craignaient d'avoir à écytiquer sur la guerre qu'il allait entreprendre : é'était une espèce de protestation besie. « Je vois hien, messieurs, que vous n'avez plus envié de faire le guerre. Le roi de Naples voodrait ne plus quitter le bean climat de son royanne; Berthier desire clauser dans a berre de Grossbois, « et laupe est imagéteut d'habiter son hôtel de Paris. » Napoléon avait dit vrai ; mais Berthier et Murat n'osievelu pas en convenir; laup seul cut la handrasse de le confesser. L'empereur ne pouvait d'ailleurs s'en prendre qu'à int-même du changement qui avait pu o'opèrer dans l'ame de quedque-enne de ses picéraux. Au milieu du fisate des cours, des excitations da sybaritisme monarchipae, che spinsances et des séculctions de la grandeer, le roi de Naples et le prince de Nordehitel a'avaient pas du conserver les habiteles aventureaues. Fardeur intidiable et l'insociatione intérigéé qui avaient pa distinguer Murat et Berthier, soldats de l'armée d'Italie, à Montenotte et à Losii.

Cependuit les appréhensions dont ces vieux soldats ne pouvaient se décleurle à l'appreche d'une gancer dont l'Essue échappit à toute prévayance humaine, ne les empérhérent pas de se montrer disposés à pouraitive leur péricuse carrière, sur les traces da grand homme, qui était à la fois leur camarade, leur guide et leur maître. « Nous reprétions la paix, direct-lés, mais mieux vant la gaerre asjourd'hui qu'un arrangement suit d'une pais holieuse; es estatt hojours à recommencer. « El Rapp se levant, ajouta : « Sire , votre flasp manie encore asser hes son eleval et son sabre pour n'étre pas réclegié el, comme un vieil invalide, quand vous allet vous battre : accordez-anoi de reprendure prés de votre personne mon service d'adde de camp.

Rupp, dans son commandement de Duntirle, s'étiat concilie l'estime et l'affection de Prussiess per l'indirence qu'il avant apportée à l'exécution du blecus continental. Les exigences riganeuses de la politique étaient incompatibles avec les luditades et le caractère de ce franze dod. Rapoléon, qui l'appréciait, ne bui avait fint auem repreche de sa conduite, et lorsque, en entrant dans son solon, il avant aperque les buste de la reine de Prusse, il s'étit contenté de la tidir en sou-riant : » Maltre Rupp, je vous préviens que j'écrirai à Martie-Louise cette indédicié. «

L'empereur quitta Dantzick le 11 juin, et prit la route de Kœnigsberg, où il arriva le 12, après avoir, chemin faisant, passé en revue le corps de Davoust. La subsistance et la police de l'armice l'Occupient attors principolement. I al domnit plus de temps au contine Daru qu'un major-général «(Fuin). « Son gésie actif, ajoute M. de Ségur, cétal dons porté tout eutre sur ces détaits importants. Il était produige de recommandations, d'ordres, s'argent même : ses lettres res lettres produis de recommandations, d'ordres, d'argent même : ses lettres le la contra de l'active s'antiretations sur ces objets. La nuit, il so relevait encore. Un seul général requi, dans une seule journée, s'at dépleste de la li, toute s'emplisé de cette sollicitude. »

Tuntefois, avant de danner le signal des hostilités, l'empereur Napolicion voulut lutter enciere des récencilier aves Alexandre, par une négociation directe. Il clarges done son aide de camp Lauristion de chercher à paveroir jusqu'il personne même de rear, pour lai expéniere le vil désie qu'il éprouvait d'éviter une rupture aves on nacien ainé de Tibilst et d'Éstrat. Mais Lauriston ne put apprecher, ni le monarque russe, ni ses ministres. Quand Napoléon apprèt, par son secrétaire de légation, Prévoit, que son périodire den interior était ains reposses, il donna maisful Tordre de marcher en avant et de passer le Némen. Les vaineus, diell, prenneut le lon de viaqueurs; la bibliè les curtiques que les desiins s'eccumplissent's Ela prochamation salvane, datée du quartier-général de Wilkowids, fui timufaitenent polities.

### « Soldats ,

- La sevonde guerre de Pologne est commencée. La première s'est terminée à Friedland et à Tilsitt : à Tisitt, la Russie a juré éternelle alliance à la France et guerre à l'Anglederre. Elle viole aujourd'hait ses serments I elle ne veut donner aucune explication de son étrange conduite, que les aigles françaises n'aient repassé le Rhin , laissant par là nes dilisés à su discrédion.

La Bussie est cutralnice par la fialité le ses destins doivent s'accomplir. Nous crimital-the donc décinères? Ne serious nos done plus les sodiats d'Austerlitz? Elle nous pince entre le désistancer et la gener, Le clais, es autrait être douters. Marchass donce en avant l'passons le Nièmen, portons la guerre sur son territoire. La seconde guerre de Pologue sera gloricuse aux armes franguless comme la previer; mais la paix que nous conchrons portera evec elles agrandic, el tuetten un terme à cette organilleuse influence que la Russie a exercic depuis cinquatea nos sur les affaires de l'Europe, «

en mouvement, et il ne fallut que deux heures au général Ébbé pour jeler trois ponts, sur lesquels l'armée desilia toute la unit, en trois colonnes. La larger du Nièmen, e net endroit, était d'environ cent toises. Dès l'aube du jour, l'armée française se trouva établie au delà de fleuve, e Que tableou, di l'aubeur du Manuscrit et 1812, l'oil de couvre alors des hauteurs d'Alexiston1 c'est l'Europe tout entière représentée par l'étile de ses troupes, et se précipitant sur la terre des Russes, quie le doig de Napoléon il montre. »



Maître de Kovno, l'empereur voulut en faire un point d'appui sur ses derrières. Il y laissa donc une garnison et y organisa un service d'hôpital.

C'est sous les murs de cette ville que la Vilia se jette dans le Niémen. Les Russes, en se retirant, avaient brûlé le pont étabil sur cette risière; mais cet obstacle ne put arrêter l'impétuosité des chevau-légers polonsis; ils se lancérent dans la Vilia et la frunchirent à la nage.

Les Russes n'opposaient presque aucune résistance, et semblaient décidés à éviter toute espèce de choc et de rencontre avec l'armée française. Quelques cosaques seulement apparaissaient çà et là, et ils étaient promptement dissipés.

On arriva ainsi sous les murs de Wilna. L'empereur s'y trouvait le 27, à deux heures après midi; et le lendemain, à la pointe du jour, il faisait se dispositions pour une attaque sérieuse, ne pensant pas que l'ennemi abandannat sans défense un poste important qui couvrait une tripte line de magasins. Napoléon a évait troupte sur les intentions des lussess. Après avoir échangé quelques coupa de canon, fait sauter le peut de la Ville et livré leurs approvisionnements aux finames, ils se retirèrent précipitonnement à l'appreche de l'armés française. Cel Akvanidre lui-même qui donna le signal de ce mouvement rétrograde. Il était depuis quelque temps à Wilna, avec as cour, et ce fut dans un bai, un chidateu de Zarrest, chez le général Busiques, qu'il requt la nouvelle que le Nieurae feiait franchi et que Napoléon a évanquit rapie dement à travers le Dolgne russe. Dies die éfèes et des plaiers, le car possa aux embarres et à l'auxiée d'une rétraite qui allait resemble à une fuite. La cuvoleire légère se mit à la poursaite des Russes. Dans ce temps-là, Napoléon, entouré de » Polonnis commandés par le prince Radzivial, l'â son entrivé à Wilna, le 28 juin, à mili, et « aux acclumations d'un peuple qui le regardait comme son libérateur. » (Chambray).

Le premier soin de l'empereur, en prenant possession de la capitale de la Lithuanie, fut de donner un gouvernement provisoire à cette province, M. Bignon, que le Testament de Napoléon, la tribune nationale et l'Histoire de la Diplomatie française ont rendu depuis si justement célèbre , fut placé auprès de ce gouvernement en qualité de commissaire impérial. D'un autre côté, on apprenait qu'une diète se constituait à Varsovic en confédération générale, sons la présidence du prince Adam Czartorinski; et l'on sut bientôt que cette « voix séculaire» selon l'expression de M. Fain , avait proclamé le rétablissement du royaume de Pologne. Des députés nommés par cette assemblée se rendirent ensuite auprès de Napoléon , pour mettre sous sa protection leur nationalité renaissante, « Si l'eusse régné lors du premier, du second ou du troisième partage de la Pologue, leur dit l'empereur, j'aurais armé tout mon peuple pour vons soutenir... Si vos efforts sont unanimes, vous pouvez concevoir l'espoir de réduire vos ennemis à reconnaître vos droits; mais dans ees contrées si éloignées et si étendues, c'est surtout par l'unanimité des efforts de la population qui les couvre, que vous devez fonder vos espérances de succès, »

Cette unanimité existait en Pologne. Déjà le sixième bulletin, rendant compte de l'effet qu'avait produit en Lithuanie le passage du Niémen par l'arunée française, avait retracé en ces termes l'étan que notre présence venait imprimer à la nation polomaise

iina, (2 juillet (\$12.

354

» Le peuple de Pologne s'émeut de tous côtés. L'aigle blanche est arborée partout. Prêtres, nobles, paysaus, femmes, tous demandent l'indépendance de leur aution... »

Ce n'était pas un faible unxiliaire pour nos troupes que cet enthousiasme patriotique des populations dont nous uvious à occuper et à parcourir le sol pour arriver aux Russes, Mais Napoléon, tout en encourageant ce généreux sentiment, ne pouvuit pas en satisfaire pleinement l'exigence. La résurrection complète du peuple potonais aurait compromis les intérêts de deux monarques qu'il regardait ulors comme ses principaux alliés, l'empereur d'Autriche et le roi de Prusse. Aussi s'ubstenait-il de déclarer lui-mên:e que l'antique royaume des Jagellons serait rétabli : et quand les députés de la diète varsovienne lui demandent ce rétablissement, affecte-t-it de leur dire que les Polonais ne doivent compter que sur eux-mêmes, dans l'œuvre de leur indépendance, à cause de l'éloignement et de l'étendue de leur pays. Le gouvernement provisoire qu'il institue n'est donc que pour la Pologne russe, la Lithuanie, « Il ne faut pas écouter, dit-il, un zèle inconsidéré pour la cause polonaise, La France avant tout: e'est là mu politique. » Politique prudente, sans doute, mais que Napoléon aurait trouvée trop timide en d'autres temps!

Le quartier-grécieral de l'empereur était toujours à Wilias; mais l'armée française poursainit sur nous les points sa marche victorieses. Bagration et Platore avaient été réporcés de Barchey de Toily par la rapidité desmouvement été manueures de l'empereur. La position dece adeux généraux devenait périlleuse. Alexandre le saitet se hâte d'expédier son aide de camp. le giérella Blacheoff; à Napoléon, dans le bat apparent d'ouvrir des negociations pour la pais, et avez la missia le tat apparent d'ouvrir des negociations pour la pais, et avez la missia le tat apparent l'impétuosité de l'armée frauquie, et de douner à Bagration le temps de se railler. Napoléon acueuille avec empressement l'envoyé d'Alexan dre, et lui expérime le plus vii regret d'une rupture qu'il a lout fait pour prévent. L'officier moscovite répond à cet accessi en annoquat que l'empereur est disposé à rentrer dans le systéme du blevus continental, et qu'il consentira à traiter sur cette bose, pourva que les Français, avant toute négociation, repassent le Niènen et évaceut

« Que je me retire derrière le Niémen! » murmure Napoléon. tl

se contient, se promiène à pas pressès et médite sa répasse. Bienbêt, dédaigant la quesion qui l'a biese, il en recient à la question principale... « Traitons sur-le-champ, reprend-il, traitons iri, à Wilha même, sans laisser rien eu arrière. La diplomatile ne sait plus rien finir quand les circonstances ne la commandent plus; signose, et je repasserai le Niémen des que la poix l'aura ainsi réglé, » (Menuscrité et 812.)

Certes cette proposition aurait amplement répondu aux intentions du cara, s'îl ed variament désiré la pixt. Mais in mission de M. de Baleshoff, nous Pavons dit, avait un tout untre modif. Ce général se rétranche donc rispureusement derrivére les instructions qu'il avait reques de son maître, et déclars qu'il devait insister avant tout sur l'évacuation immédiale du territoire russe. « Soute-e là des paroirs de paix l'éveria donc Supolon. Algétion de la sorte quand, de bonne foi, on veut conclure? Est-ce ainsi qu'on agissait à Tilstif?... Le ne puis n'ir présperent çe segue-si ne veudent que quelques jours de règit, ils ne songoet qu'i a souver Bagration, et se moquent de comprementer ce qu'il y a de plus servé. En hier en neus occupous plus que d'achever ce qui et si bieu countence; il faut que leurs embarras soient complets, pour qu'il se premettent à leur empreure de reveuir à moi. »

L'empereur quitto Wilna, le 16 juillet, avec la résolution de pénèrer dans la visille Russie, en plaquat son ocatre d'opération entre la Deisa et le Borysthène. Évitant donc de poursuivre Barclay, qui finit sur Pétersbourg, et lisasant à Pavous, à l'étôme et à Schwartsenberg, qui manouvevent sur notre droite, le soin d'empécher Begration de gagner le camp retranctée de Drissa, où il est attenda par Alexandre laimène, 'Sapoléou va marcher dans la direction de Wilepsk et de Susacleak. Mais ce mouvement s'exécute sans que le hat que se propose Fempereur soit comu de fout autre que lui. « Néditalt ses plans pour la saite de la compagne, dit M. Páin, et donnant lui-mènue les ordres qui en présparel l'exécution, il ne fait connaître à checu de ceux qui doivent y concourir, que la part qui le concrene. L'ensemble en reste dans sa pensée, et ses combinaison militaires, sembabbles aux écritures sympathiques, que le fou seu lpeut metire en évidence, resérent insperceux langue les champ de batullin ne les aura pen révières. »

Mais cette ignorance des secrets du génie donne lieu à mille conjectures ; chacun veut deviner et interprète à sa manière les projets de l'empereur. Comme à la campagne de 1807, l'esprit frondeur se montre au quartier-général. Napoléon semble n'y pas prendre garde. One l'on se trompe à ses côtés, que l'on appréhende et que l'on murmure, peu lui importe. Il connalt, lui, la justesse et la portée de ses plans, et il est bien sur de faire taire la critique des biyounes, quand il en vieudra à réaliser ses desseins, d'accord avec la victoire. Que ses lieutenants se bornent done à bien remplir ses intentions, à exécuter ponetuellement ses ordres, et le succès détrompera toutes les sinistres prévisions. Malheureusement tous ses lieutenants ne sont pas aussi prompts à agir qu'il l'est lui-même à concevoir. Parmi eux il en est un, et e'est le frère de l'empereur (Jérôme), qui a reçu mission de poursuivre Bagration l'épée dans les reins , et qui , par la lenteur de sa marche . laisse prendre au général russe trois journées d'avance, trois journées que Bagration passe tranquillement à se remettre de ses fatigues, à Neswig. Cependant Napoléon avait écrit à son frère, dans les termes les plus vifs, pour l'exciter à pousser son corps d'armée en avant,

Mais ors instructions sont redices som effet. Le général rasse a par daire son movement que sip sinhétient que s'il a'vait que personne à est su pursaité. « (Menuscrit de 1812). Alors Napoléon, donnatu in libre sont à son méconitemente, o erit au rir de Westjohle: « El est enigonishe de manerurer avec plus de maludresse; vous sevez cause que Bogration surs le brups de se refere: vous su n'aure fait perfer le fruit des combinations les plus habites, et la plus belle occasion qui puisses ser accourter dans cette que que res.

L'empereur ne s'en tieut pas à ce reperoche. Il veut s'assurer dominaut une coopération plus setére du corps westphalien, el il place incontinent son frère lérôture sous les ordress de Duvoust. Mais Jérôme pense que son tière de rei l'emperère d'accepte cette subordination, el il se retire de l'armée. Napoléon s'en émeut, et dévore néammaine a siènere l'amertume qui l'arseste du brusque éloigement de son frère. Peut-être reconnais-il qu'il ent tort de violer, au prefit de sa famille, les principes d'égalité qui firent sa force et sa gioire ; peut-être en est-il, su repend provint motonna la seule hierarchée léglime, en élevant, ou rang auprême, des intelligences qui n'étaient pas formées pour de si hunde sédimées, en faisant de s'on tions capables que des marichaux, et en s'exposant ainsi à soulever de fabeux conflits entre l'éminores du titre et la supériorité du talent. La retaile de Férôme fit passer les Westphalienes, d'abord sons les ordresde agéciérel Thurrean, puis sons le commandement de Janot 4, ordresde agéciérel Thurrean puis sons le commandement du marchel Davoust, et l'emperature près dans le commandement du marchel Davoust, et l'emperature n'est qu'il se féciéter de cette mesure. Davoust était enfin parvenan n'est qu'il de attendre Dargenian près de Molième, et quoiqu'il n'est avon lui de attendre Dargenian près de Molième, et quoiqu'il n'est avon lui l'autendre de l'est de

Tandis que Davoust débarrasseit ainsi notre droite, en rejetant Rapidion aux Sinches, Marchand et Oudinet chassaiset d'eaut et us corps de Wittgenstein, que Barelay avait détaché pour inquieter notre gunder et couvrir Suint-Pétersbourg, après sour éé obligé lui-même d'abbandomer, eve l'empereur Alexandre, le eamp de brisse et de se jeter sur la route de Witepsk, dans la direction que prensit Napo-leon.

Barelay espérait toujours que Bagration , échappant à Davoust, finirait par opérer sa jonellon. No l'ayant pas rencontré à Wilepak, il courant au devant de lui, vers Orcha, hissant au coppe d'Ostermann le soin de proléger la retraite de Doctoroff, commandant l'arrièregante, et de ralentir la marche des premières colonnes de l'armée franonise.

Ce fut ce corps détaché de l'armée de Barclay que Murat et Eugène rencontrèrent et battirent, à Ostrowno, dans deux combats consécutifs, qui se donnèrent les 25 et 26 juillet.

Le succès du premier jour fut dù à l'arrivée de la division Delzons, qui décida la retraite de l'infanterie russe, contre laquelle la cavalerie du roi de Naples renouvelait eu vain ses attaques.

Le lendemain, l'armée ennemie, qui avait reçu des renforts pendant la uuit, se montra disposée à recommencer le combot. Les Français aussi étaient en plus grand nombre que la veille; le prince Engène s'était réuni à Murat.

Le général russe, qui avait remplacé Ostermann, occupait une position si avantageuse, qu'il fullait, pour l'en chasser, toute la bravoure et toute l'impétuosité des soldats français. Il avait devant lui un ravin profond, à se gauche un bois très-épais, et à sa droite la Dwina. Aussi les pennières attaques des Français farent elles infractueuses. Les Russes, mettant à profit les avantiques du terrain, a dévoluirent avec une rare opinitéreté. On erut même un instant qu'ille allnieut proudre une rare opinitéreté. On erut même un instant qu'ille allnieut proudre l'Offensière, et clete mencee de vint présiment le span de leur défaite. Quand nos généraux s'aperqurent de ce mouvement d'agression, ils discretions de leur intépidité personnelle qui pussent ecologrer le dans general de leur intépidité personnelle qui pussent ecologrer le dans general de leur intépidité personnelle qui pussent ecologrer le dans d'uniferent l'exemple; lanot, Nansouty, etc., les imitièrent; jis charries de leur intépidité personnelle qui pussent ecologrer le dans d'uniferent l'exemple; lanot, Nansouty, etc., les imitièrent; jis charries qu'internation de leur des des leur des des leur des est prompt qu'en peut d'heures les Russes, dé-logis de toutes leurs positions, receivernt jusque dans les environs de Commerchi, où lis trouvèrent un hois pour leur servir d'apqui et le général Toutéchet pour les rendres du put le leur pour les rendres du met de leur des leurs de leur de

L'armée française était impatiente de franchir le dernier obstaele qui retardait son entrée dans Witepsk; mais ses eliefs ne voulaient pas s'engager imprudemment dans une vaste forêt où tout indiquait que l'ennemi avait rallié des troupes fraîches, dont on ne pouvait connaître encore le nombre et la force. Murat et Eugène bésitaient done, quand Napoléon survint, Dès qu'il parut, la confiance et l'enthousiasme éclatèrent sur la physionomie des généraux et des soldats, « On coucut, dit un témoin oculaire (M. Eugène Labaume), qu'il allait couronner la gloire d'une aussi belle journée. Le roi de Naples et le prince coururent à sa rencontre et lui firent part des événements qui venaient de se passer et des mesures qu'ils avaient prises. Napoléon , pour mieux en juger, se porta rapidement vers les postes les plus avancés de notre ligne, et, d'une éminence, il observa longtemps la position de l'ennemi et la nature du terrain. Sa pénétration s'élançant jusqu'au camp des Russes, il devina leurs projets. Dès lors, de nouvelles dispositions, ordonnées avec sang-froid, exécutées avec ordre et rapidité, portèrent l'armée au milieu de la forêt: allant toujours au grand trot. elle déboucha vers les collines de Witensk, au moment où le jour commencait de finir. »

Le 27, dès l'aube du jour, l'armée victorieuse poursuivit sa marche. Mais les Russes, qui se retiraient en bon ordre, ayant atteint le gros de l'armée de Barclay, s'arrètèrent aussitôt et parurent disposés à recevoir la hataille. Le russeau de la Lufchissa séparuil les deux armiées. Un petit pont, jeté sur un ravin, « offrait à Napoléon pour le passage de ses troupes; mais ce pont avait besoin d'être réparé, « l'empercur charga le ginéra li Broussier de prodées rette opération, produit qu'il se portait luimente à l'avant-garde, sur une cimitence. C'est de la qu'il pet voir un détachement de deux cents volligeurs du 9º de ligne, isolé à labord du reste de l'armiée et envelopée de tout côte par la cavaleier usus, disparaitre dans la métic des hommes et des chevaux, et reparaitre ensaite intent et triemphant, au moment même où on le rovait entièrement perdu. « A quel corps appartiennent ses braves? » demands vivement l'empercur, et il expédia assistit un de ses ofidiers d'ordonnance pour s'on instruire et pour leur dire en son nom « qu'ils avaient tous mérité le arcis. ». Les volligeurs répondirent ; Nous sommes confants de Paris; « et, agiant leurs schakos au bout des balonnettes, ils crièrest avec transport : « Vive [rempercur ! »



Cependant la bataille, tant désirée par Napoléon et à laquelle les

Russes semblaient enfin résolus, devait être encore ajournée. Dans la sosirée du 27, Barchy apprit que Bagration arait été forcé de passer le Busièper et de se porter sur la Soge. Cette nouvelle le fit changer brusquernent de résolution. Il abandonna son camp, à la faveur de la mait, et se retira précipitamment un dela de Witepak, marebant droit au Boryshlène, où il espérall ruiller Bagration. Quand le jour parut, les Français furent frapés d'élomement de ne plus voir devant eux l'armée ennemie qui, peu d'heures auparavant, couvrait de ses feux les bords de la Lachissa. Ils occupiervat rujodienuel les positions que les Russes avaient quittées, et entrèvent, sans coup férir, dans Witepak, dont Barchay avait certainé les habitaties dons se timbations dons se luite.

Le quartier-grieferal resta plusieurs jours dans cette ville. L'empreur y appett accessivement différents succès remportés par se lieufenants. Le 39 juillet, le giorient jusse Koulniew, fut battu, à Jakubowo, par le giorient Legrand. Le 1" noist, Oudmot dété Wittgenstein, à Obissimi, dans une lostille dont l'issuer fut longieurps doubeuse. Le 12 du même mois, tandis que Napoléon se dirigent sur Rassana, et pendant qu'il a fautre bout de l'Europe nos armos essuspient des revers, et que l'armée englo-portuginie s'emporait de Madrid, les liusses éprouvisent, dans trois combais d'ores, et à d'asse grandes distances, la valeur de nos soldats, laquelle semblait même s'être communiquée à nos ailés : a vieur de nos soldats, laquelle semblait même s'être communiquée à nos ailés : Rysuettie d'avant de l'armée d'etre communiquée à nos ailés : Rysuettie la Revale que dévoute à Krassori, et Oudinot faissis suir un nouvel échec à Vitterastein, andes se suivrous de Polosis.

Mais au milieu de leura décinies journalières, les Rasses furent se course par la dijournalie, avant de l'être par le climat. Halmoud, harcelé par le cubinet anglais, venuit de faire la pais rave le cara; ce Bernodte avait traité assai avec les commès de la France, comme pour priver à dessien Napoléon de l'avantage de la double diversion sur laquelle il avait compté avant la guerre. L'emprevant apprit cette falcheuse nouvele à Witspat, « Les Turres, d'id-i, paierent cette faute hein cher l Elle est si gressière, que je ne devais peu feveiur, « quant d'accourt que la solide avait conclu un trais favec Alexandre, d'epuis le 21 mars, il s'écria : « Le 22 mars! et le 29 mai, Bernadotte ne m'estopat-l'apse accour. Ma signel, pour marchandre à l'aveté !1 Si jamais l'on m'accour d'avoir provoqué cette guerre, ajouta-l-il, que l'on considère, pour m'absourdre, combine peu ma partie dett libé avec les Turcs, et dans quelles tracasseries je m'étais embarrassé avec la Suède.

Malgré ces contretemps diplomatiques, Napoléon dut poursuivre son but avec persévérance, dans l'espoir d'obtenir, sur les ehamps de bataille. la réparation du mal immense que venaient de lui faire de funestes négociations. L'armée française continua donc de se rapprocher du Borysthène, et de pénétrer au cœur de la Russie. Le 14 août, le quartier-général de l'empereur s'établit à Rassasna, à peu de distance de Smolensk, qu'occupaient Barclay et Bagration réunis. Une affaire générale était devenue imminente. Elle ent lieu le 47 août, sous les murs de Smolensk. Deux cent mille hommes v prirent part; sous le commandement de Napoléon, d'un côté, de Barciay de Tolly et de Bagration, de l'autre. Les Russes s'étaient fortifiés en avant de Smolensk; tous leurs retranchements furent emportés, ainsi que les faubourgs, par les corps de Davoust, de Ney et de Poniatowski. Les fortifications intérieures ne tinrent pas mieux : les divisions Friant, Gudin et Morand, soutennes par le général d'artillerie Sorbier, ouvrirent la brèche et forcèrent l'ennemi d'évacuer les tours qu'il occupait, en v jetant des obus, qui accrurent les progrès du feu que les Russes mirent euxmêmes à la ville; « ce qui donna aux Français, au milieu d'une belle nuit d'août, selon les termes du treizième bulletin, le spectacle qu'offre aux habitants de Naples une éruption du Vésuve. »

A une leure après minuit, les Russes, voyant qu'ils no pouvaient plus se miniscine, achevierne di lancedier la ville, repassèrent la ri-sière, et brilèreut les pouts; à deux heures, nos greundires montérent à l'assant et trouvièrent la place éveuée. L'ennemi n'avait laissé que des morts ou des mourants au milieu des fiammes et des ruines. Ce fait un horrible tableau pour l'armée française. L'empereur s'occupa d'abord d'arrêter le peugrès de l'incendie, et de faire donaret des seours aux blessés. « Napoléon, dit le général Gourgaud, est, de tous les généraux notieux et modernes, et du ja porte l'intérêt le plus suivi aux blessés. Jamais l'ivresse de la victoire ne les lui a fait oublier, et sa pre-mêtre pensée, aprice chaque horalité, ext loquiers pour exu.»

Après avoir parcouru les debors de la ville, et examiné les postes fortifiés d'oir ses intrépides phalanges avaient délogé les Russes, Napoléon voulut reconnaître par lui-même la nouvelle position de l'ennemi, au deilà du Borysthène. Il se plaça, à cet effet, dans l'embrasure d'une vieille tour, et ehercha de l'œil, sur les hauteurs qui dominent Smo-



lents, le camp de Barchay et celui de Bagration. Mais ces deux généraux s'étaine inte oplaine retraite; le premier, sur loraule de Péternbourg; le second, sur celle de Moscou. Cette séparation volonatire des deux armées russes, qui avaient et tout de peine à opéree leur josstion, ne parut à Napoléon qu'une manœuvre simulée; ses coureurs lui apprirent làcuité après qu'il ne s'était point trompé dans ses conjectures; et que Barchay, cessant de marche en noud, se repprechait en effét de Bagration, dans la direction de Moscou. Dès ce moment, il ordonna de pour suivre vivennet) rennent, dans l'espoir de Tatteinteër et de l'écrasser avant qu'il pit gagner son ancienne cogitale. L'hooneur de marche à l'avant-parde et de porter les premiers coups échut au marchal Ney, qui justifia plorisusement la confiance de Napoléon, par l'intelligence et la bravoure qu'il deploy à la journée de Valoquion.

Ce combat fut des plus sanglants. Les Russes, chassés quatre fois de leurs positions, les reprirent quatre fois; à la fin ils furent définitivement eulbutés par le valeureux Gudin, qui chargea à la tête de sa division, dont la vigueur et l'impétuoité firent erroire à l'ementai qu'il essayait et che de la partie lumpétaie. Le division Batouit, Ledres Marchand, du corps du maréchai Ney, soutiurent vivement l'altaque de leurs camardes. Le giéreit russe toujet. In soutiurent vivement l'altaque de leurs camardes. Le giéreit russe toujet. In soutiur le même de ses soddes, per un lieutenant du 27, nommé Étieune, rendit les armes à est authorieur et visilant fotifier. Une perte douloureuse pour Napoléon et pour l'emmé françoise, se molta toutefois un soccès de cette journée. Gestin, qui avait jusse sei grande part à e succès, le pour à sa vie. Il fut transporté mortellement blessé à Smolent, où il capira hientité surprés. L'empereur le fit entièrer des nie etiabelle.

La victoire de Valoutina aurait pu être décisive, si Junot, exécutant fidèlement les ordres qui lui avaient été transmis, était arrivé à temps pour couper le corps de Barclay, qui s'était séparé de celui de Bagration à leur sortie de Smolensk, en prenant la direction de Pétersbourg, et qui manœuvrait désormais pour opérer une nouvelle jonetion sur la route de Moscon. Mais le due d'Abrantès, après avoir passé le Borvsthène, au point qui lui avait été indiqué, resta îmmobile, malgré les instances du roi de Naples et les avis du général Gourgaud, qui lui parlait pourtant au nom de l'emperenr, Quand Napoléon fut instruit de la conduite de son lieutenant, il s'en affligea vivement, et dit à Berthier : « Junot n'en veut plus; vous le voyez , je ne puis lui laisser un commandement : que Rapp le remplace ; il parle allemand , il mènera bien les Westphaliens. » Junot était ce même sous-officier que le commandaut d'artillerie Bonaparte avait remarqué et pris en affection, au siège de Toulon, à cause de son sang-froid et de son courage, Mais le sergent républicain, devenu sous l'empire duc d'Abrantes, commencait à ressentir, dit-on, les premiers effets de la maladie dont il est mort, lorsque son inaction et son indocilité préservèrent l'armée russe d'une déroute complète.

La faute de Junot, tout en remplissant le couru de Nispoléen d'unerteme, n'empecha pas l'empercur de témoigner sa joie et son contendement une breves qui avaisent décidé le sucrès du combot de Valoutina. Il se rendit sur le champ de bataille même, et passa en revue les dirers régionats qui s'y claiset distingués. A rairée an 7° d'intanteré lejérve, dit le gioéria Gourgand, il fi former le cercle par tous les capitaines. Let ur dit : Designer-moi le meilleur officier du régionet. — Sire, lis sont tous bons. ... — Allons, ce n'est pas répondre; diles an moins comme Thémistode: le premier, é est moi; le secoud, é est mon voisim... - Alors, on nomma le capitaine Moncey, blessé, et dans ce moment absent. - guai d di l'empereur, Moncey, qui a été mon page le fils du maréchal! voyors un autre! — Sire, é est le meilleur! — Eh blen je lui donne la décortaio.

Rentré à Smolensk, Napoléon s'y livra aux plus pénibles réflexions sur l'occasion qui venait de lui échapper d'anéantir l'armée russe et d'arriver à une prompte conclusion de la paix, L'incertitude commencait à le gagner; de vagues pressentiments lui faisaient désirer de terminer au plus tôt cette lointaine campagne. Tout ce qu'on lui annonçait des états de Prusse et de Pologne, sur la disposition des esprits et sur les mouvements de Tormasoff; tout ce qu'il voyait et entendait à son quartier-général, où les frondeurs de Brunn, d'Ébersdorf, de Pulstuck et d'Eylau avaient reparu; tont concourait à le retenir à Smolensk, et il songea plus d'une fois à s'y arrêter. Mais il apprit hientôt les divers avantages obtenus sur l'ennemi le 12 par Schwartzenberg, Legrand, Oudinot et Gouvion Saint-Cyr, et ses appréhensions les plus vives dispararent ou s'affaiblirent, D'un autre côté, les Russes semblaient fuir plutôt que se retirer à l'approche de l'armée française. Les hésitations de la prudence cédèrent done à l'espoir d'une victoire décisive : « Nous sommes engagés trop avant pour reculer, dit Napoléon, arrivé sur l'Ougea; si je ne me proposais que la gloire des exploits guerriers, je n'aurais qu'à revenir à Smolensk, y planter mes aigles et me contenter d'étendre à droite et à gauche des bras qui écraseraient Wittgenstein et Tormasoff, Ces opérations seraient brillantes: elles achéveraient très-bien la campagne, mais ne termineraient pas la guerre... La paix est devant nous; nous n'en sommes qu'à huit journées : si près du but, il n'y a plus à délibérer. Marchons sur Moscon! .

Marchone sur Moscou! le grand homme le veut : une main invisible l'y pousse; il faut que les destins s'accomplissent!





## CHAPITRE XXXVII.

Alexander à Morcon. Le gouverneur Rostopelán, itérolation extrême, tiataille de la Noscowa



z quittant le camp de Drissa, Alexandre s'était retiré à Moscou. Profitant de la présence du care, le gouverneur Roslopchia ovait rassemblé les nobles et les marrèunds, au Kremlin, pour leue denander de nouveaux socrifices d'hommes et d'argent; il leur avait montré l'ennemi au cœur de l'état, et représenté Napoléon

comme un génie exterminateur qui vennit ravager leur potré, détraire leur indépendance nationale et renverser leur religion. C'en ébit assex pour vouer le compuérant à l'exécration des nobles et des hourgeois moscovites. D'anamines acelamations accueillirent doue la vébiennet allocution de Rostopehn. L'hable gouverneur ne s'en tiut pas la. Pour exciter plus vivement encore la supersition of pour mettre le comble à l'enthousisme des habitants de Mooron, il ensentia un eride de l'empire, qui ciuit d'ailleurs revêta du suprème pontifient, de venir exercer en personne la paissance d'arbainement et l'influence irrésistible qu'il tentail de son antornétie polifique el des nonmipolente servicé. Au moment où Rostopelini semblait avoir porté l'assemblée au plus haut degré d'extlation, Alexandre surint tout à coup, par une porte de la cha-



pelle du palais, et parla vivement à son lour pour la patrie et la religion, mises au bord de l'abline par l'insatiable ambition du tyran universel<sup>4</sup>. « Les désastres dont vons êtes menacés, dit-il en terminant,

<sup>\*</sup> Napoléon fut désigné, dans une proclamation, comme un nouveau Molock.

ne doivent être considérés que comme des moyens nécessaires pour parvenir à consommer la ruine de l'ennemi. »

Il y muit daus la voix, daus le geste, daus le regard d'Alexandre quelque chesse de sinistre lorsqu'il promonçe es dermières paroles. Il était impossible, en effet, qu'au milieu d'aussi graves eirvonstances, daus aus position qui nécessibil l'empié de moyers extrêmes, le hangeu du car ne laissal pas apparaîte les vives et profincies émotions du positife et du nuonque. La politique prenait un caractère passionné, et la gaerre une forme ferrible, du cété des Russes.

Pour eux, Napoléon n'était pas un ennemi ordinaire que l'on dût se contenter de combattre selon les règles communes; à leurs yeux, le chef du peuple français était, avant tout, l'oppresseur des monarques du continent, et il paraissait au czar que, pour briser le joug qui pesait sur eux, les monarques pouvaient recourir à d'autres moyens que ceux autorisés par les lois de la guerre, Aussi, loin de se borner à confier la défense de son empire à la science de ses généraux et à la bravoure de ses soldats, et de s'adresser directement et solennellement à l'uni versalité de ses suiets, dans ses décrets et ses proclamations, choisit-il parmi ses serviteurs les plus dévonés quelques hommes d'une énergie souvage, pour les initier à l'affreux mystère d'une résistance désespérée. Alexandre pensa que la monarchie pouvait avoir aussi sa loi suprème de salut public, soit pour conjurer l'invasion, soit pour la rendre funeste à l'armée conquérante. Si cette pensée ne l'entraina pas à s'entourer de geòliers et de hourreaux, à multiplier les incarcérations et les supplices, e'est que la situation de l'empire russe ne l'exigeait pas, et qu'il ne pouvait y avoir ni suspects, ni proscrits, là où il n'y avait ni dissidents, ni émigrés, ni traitres. Mais d'autres sacrifices, systématiquement consommés , furent arrachés à sa générosité native ; et ils eurent des conséquences aussi désastreuses pour de belles provinces et de grandes cités de la monarchie moscovite, qu'affligeentes pour l'Immanité, Au lieu de geôliers et de bourreaux, l'autocrate eut ses incendiaires, qui, après avoir éclairé la fuite de l'armée russe et la marche victorieuse des Français, depuis Wilna jusqu'à Smolensk, en livrant aux flammes les ponts, les magasins et les villes entières, couronnèrent ensuite cet immense embrasement par l'incendie même de la ville sainte; c'était là l'horrible présage que renfermaient les dernières paroles du ezar, dans l'assemblée du Kremlin. Oue les habitants de Moscou se le

tiennent pour dit : leur maître a confié le salut de son empire au géaie de la destruction!

Cependant Napoléon, une fois résolu à marcher sur Moscou, avait poussé la guerre avex sigueur el ment les Busses, l'épéré dans les reixis, pour leur faire accepter la babille par laquelle il se flatiait de clore les hostilités et de déterminer le czare à la paix. Mais Alexandre ne l'allendit pas au Krevulin; et, au lieu de se porter à sa rencentre, pour prendre le commandement des armées russes, il s'achemina rapidement vers Pécérsbourg, doi il curvoya le vieux Kutsow' remplacer Barclay-de-Tolly, « pensant, dilt le colonel Butturlin, qu'il fallait un non russe pour nationaliser la guerre davantage, «

Quand Kutssow arriva à l'armév. Borrbay avait pris position entre Vistame et Ghijdt, e de siigosait au coutabe pare le doctamin. Le vieux gaerrier ne voulut pas laisser eroire que le général disgracié elst bien chois son lerrain, et les Russes se retirérent encore à notre approche. Ils s'arrèfevieut entin en deçà de Boscow, entre la Maseoux et la Kaloras: c'est lis que se donna, le 7 septembre, la grande buttille, si ardenment désirée par Napoléco.

La veille de cette mémorable jougnée, et dès les premiers rayons de l'aurero; l'empereur (ciùi à cheval, enveloppé dans sa rediagate grise. Il pril avec lui Rappe et Caulsincourt, que suivaient de loin quelques chasseurs, e. l., sans autre escerte, ils se ports d'abord à la reconnaissance des avant-postes trasces, et fut visiter en détail les positions qu'occupient les divers corps de l'auruée française. La confineue et l'espoir rayonanient sur son front, et on l'ententit même frevlonner, au milleu des bivouses du général piol, l'air particique:

#### La victoire en chantant nous ouvre la barrière.

Sur ces entrefaites, arrivèrent au camp le colonel Fabrier, qui apportait, du fond de l'Espagne, le désistresse nouvelle de la batilité de Salamanque, et M. de Beausset, venant de Saint-Cloud, avec la mission de remettre à l'empereur des lettres de Marie-Louise, ainsi que le portrait du roi de Roune.

\* Machine de Mail, dont l'enil continuit, se icuivant alors à Priredourg; else isista autosoil. In eville de son diverpt pour l'arraire, e Cétai, divictée, in uvidende pleus de grarde autos ensaintéers, et de viracité alans la physionomie. «. En le regardant, je cratiquais spill use lift pas de lorce a latter centre les hommes dipres et glame, qui hadistret son la Russie; mals la limes, constriance à l'arraire, de la limes de la Russie; mals la limes pour la Prierchourg, redeviennet. Tartiers à l'arraire, avant de partie, kutuous sils laires su poère à l'Épide de Marie, laurande de Kaun, et de la reproje qui risolai les spa haire risolai respecta la Russie.

Napoléon s'exprima sévèrement, avec le colonel Fabvier, sur le compte du maréchal Marmont, dont la défaite avait livré Madrid à Wellington, Le colonel défendit généreusement son général.

Un bott autre accusif Int fait à M. de Beausset. L'empereur avait été profondement attendri en recevant des nouvelles de ce qu'il avait de plus cher au monde. Le portrait de son ils lui causait surtout les plus douces et les plus vives émotions. Après l'avoir montré aux personnes qui rentouraient, il e confai à son servéniere, en lui dissant : « Tenex ,



retirez-le, serrez-le; c'est voir de trop bonne heure un champ de bataille, » Le terrain sur lequel le quartier-général était établi le 6 devint, en effet, le champ de bataille du 7.

#### BATAILLE DE LA MOSCOWA. (Extrait du 19' belletin.)

« Le 7, à deux heures du matin, l'empereur était entouré des maréchaux à la position prise l'avant-veille. A cinq heures et demie le soleil se leva sans nuages; la veille il avait plu : « C'est le soleil d'Austerlitz, « dit l'empercur. Quoique au mois de septembre, il faisait aussi fruit qu'au mois de décembre en Moravie, L'armée en accepta l'augure. Ou buttit un ban, et on lut l'ordre du iour suivant;

### « Soldats,

» Voils la Istalille que vous avez tant désirée! Discornais la victoire dépend de vous celle nous est dévessaire; elle nous duncer l'abnodance, de bons quartiers d'hiver, et un prompt retour dans la patrie! Conduiser-vous comme à Austerlitz, à Friedland, à Wilepsk, à Sanoleusk, et que la postérié la plus recutée eile avec organit voire conduie dans cette journée; que l'on dise de vous : « Il ciuit à cette grande hatuille sous les murs de Moscou! »

» Au camp impérial , sur les hauteurs de Borcdino , le 7 septembre , 8 deux heures du matin. »

- L'armée répondit par des acclamations réitérées. Le plateau sur tequel était l'armée était convert de cadavres russes du combat de l'avant-veille.
- » Le prince Ponistovaki, qui formati la droite, se mit en mouvement pour tourner la forèt sur laquele l'ennemi appayait sa ganche. Le prince d'Eckmülli se mit en marche le long de la forèt, la division Compaus en tôte. Deux batteries de soixante pièces de canen chacune, lottant la position de l'ennemi, avaient été construites pendant la mait.
- » A six heures, le giúreira comte Sorbier, qui avuit armie hosterie droite seve l'artillerte de la riserve de la garde, commeça le fou. Le giúreiral Perundty, avec trente pièces de canon, prit la tête de la divission Compans (quatricine du premier crops), qui longes le lois tournant la tête de la position de l'emeni. A six heures et denie, le giériral Compans est blèses. A sept heures, le prince d'Eckanith a non cheral luci. L'attaque avance, la monsqueterie s'engage. Le vievroi, qui formain indrez gauche, attaque et prend le village de Boroulion que l'ermenn ne pouvait défendre, ce village étant sur la rive guedes de la Kologha. A sep heures, le marchel alu de d'Etchinge se met en mouvement, et sous la protection de solxante pièces de canon que le giúriar l'oudre variat placés la vielle contre le centre de l'enneni, se poste al Foucher variat placés la vielle contre le centre de l'enneni, se poste contre le centre. Allie pièces de canon vousient de part et d'autre la mort. A la vitt brares, les positions de l'ennemis sont entirées, se se roune.

duates priess', et notre artillerie curronne ses munedons. L'avantage de position qu'avaniert en predunt duris heure les lotteries encennes nous appartient ministrumat. Les parapels qui ont été coutre moss perdeunt l'attages redeviennent paur moss. L'ement voir la hotalite perpendae, qu'il ne la cevyati que commencée. Partie de son artilleré est pries, le reste est évenés sur ses lignes en arrière. Dans cette extèrmité, il prend le parti de réubbir le combat, et d'attaquer avec toutes ses manses les fortes positions qu'il de partier. Treis cetts jéves de canon françaises placées sur les lauteurs foudraient ses masses, et ses soldats vianent mourir un piet de ces parapels qu'ils avaiet clevés les jours précédents avec tant de soin, et comme des abris protecteurs.

» Le roi de Naples, avec la cavalerie, fid diverses charges. Le duc d'Ethingen se couvrit de gloire, et montra untut d'intripidhé que de sang-froid. L'empereur ordonna une charge de front, la droite en avant : ce mouvement nous rend maîtres des trois quarts du champ de lataille. Le prince Poniatowski se bat dans le bois avec des succès variés.

« Il restati à l'eumenti ses redoutes de d'rolle; le général conne Morand y marche e les collève; mais à meut houres du matin, attappé de loss oblés, il ne peut s'y maintenir. L'eumenti, encouragé par ce succès, fit avancer as réserve et ses deruires l'avuges pour teuter encoure la fortance. La garde impériale en fait partie. Il attaque notre centre sur lequel avait provié notre droite. On crinit pendant un monaeut qu'il n'enélève le village brûle; il distisson l'rinit s'y porte; quatre-vinigés pièces franquises arréctent d'abord et écrasient cusuille les colonnes en-nemies qui se liement pendant deux burtes services sous la mirraille, n'osant pas avancer, ne voulant pas revuler, et renoquat à l'espoir de la vicloire. Le roit é Naples déchle our incertitule; il fait clarger le quatrième corps de cavalerie, qui pénére par les brêches que la mirraille de nos cannon a faite dans les masses services des Russes e les des Russes et les des Russes et les roits en Russes de la mirraille de nos cannon a faite dans les masses services des Russes et les.

La prise de l'une de ces redoutes est signalée, dans nos fastes militaires, comme l'un des plus besux faits d'armes qui aient lilustré la valeur française.

Lorsque Supiéson, visitant le champ de babille, aerica à la grande reducte, il appett, de la bouche chiarde colonnel chariterie, consoure cite a axieté ensiève. Horsque que compagnati l'empereur. Jui dit s « E-et un de non anciens de l'armé é l'Indie. » Supiéson, qui se suiressist d'allères du leillant comoit de Prysinge, et de son allocation au  $S^{n}$ , qui l'auxi ficielle de justifier de place en ples son supromu de T-er-ellér. Napoléon récompensa le digne chef de ce beuxe érfaissent , en l'elevant ou grade de privated de brighant.

escadrons de leurs cuirassiers; ils se débandent de tous côtés. Le général de division comte Caulaincourt, gouverneur des pages de l'empe-



reur, se porte à la tête du 5º de cuinssiers, culbule tout, entre dans la redoute de grache par la prise. Dès ce mouenel, plus d'incertitable, la bataille est gapaie : il tourne contre les ennemis les vingt et une pièces de canon qui se trouvreit dans la redoute. Le comb Caulaincourt, qui vennit de se distinguer par cette belle charge, avail terminé ses des tinées; il tombe mort frappé par un boulet; mort glorieuse et digne d'esuité!

- » Il est deux heures après midi, toute espérance abandonne l'ennemi: la bataille est finie, la canonnade continue encore; il se bat pour sa retraite et pour son salut, mais non plus pour la vietoire.
- La perte de l'ennemi est énorme : douze à treize mille hommes et huit à neuf mille éhevaux ont été comptés sur le champ de bataille, soixante pièces de canon et einq mille prisonniers sont restés en notre pouvoir.
- Nous avons eu deux mille einq cents hommes tués et le triple de blessés. Notre perte totale peut être évaluée à dix mille hommes : celle

de l'ennemi à quarante ou ciuquante mille. Jamais on n'a vu un pareil champ de hataille. Sur six cadavres, il y eu avait un français et ciuq russes. Quarante généraux russes ont été thés, blessés ou pris : le général Bagration a été blessé.

» Nous avons perdu le général de division comte Montbrun, tué d'un coup de canon; le général comte Canlaincourt, qui avait été envoyé pour le remplacer, tué d'un même coup une heure après.

« Les ginéraux de brigade Compère, Plonzome, Mariant Huart, ont été haeis; est ou bait ginéraux of été bleasés, la plaguet légirement. Le prince d'Estemahl ut aeu aucun mal. Les troupes françaises sont couvertes de gloire et ont montré leur grande supériorité sur les troupes mases. Telle est en pro de molt l'esquises de la bataille de la Moskova, donnée à deux lleures en arrière de Mojata et à vingéria [leures de Moscova, près de la petite trière de la Moscova. Nous avons tiré soixante mille coups de causon, qui sont déjà remplacés par l'arrière de hoit crets volutres qui venient déposes Mondenés avont la bataille, Tons les hois et les villages, depuis le chaimp de bataille justiques, outre converté de morts et de blesses. On a trouvé ici deux mille morts ou amputés russes. Plusieurs ginéraux ou colonels sont prisonaires.

- L'empereur n'a jamais été expoé; la sarde, n'à pied, n'à cheal, n'à cheal, n'à pa donné n'à pa spendu nu sol homme. La vicière n'à jamais été incertaine. Si l'ement, lorcé dans ses positions, n'avait pas voulu les reprendre, notre perte amult été plus forte que la sienne; mis il a détuit son armée en la tennat deptis but beures jamais deus sous le fin de nos batteries, et cu s'opinitarunt à reprendre ce qu'il avait perdu. Cest la cause de son immense perte... »

Quedque grand que fiat les succès de cette journée. Il pouvait l'être cencer davaudge, es Napoléou, au lieu de fini în baisităt è quarte leures du soir, cut mis à profit le reste du jour pour faire donner su garde, et pour faire changer sinsi la défaite de Temenie ou un complète déroute. Cette retoune du grand capitaine, au milieu de l'ivresse de la visteire, e de di diversement interprétée. Quelques cérvains assurent qu'elle fut dès lors amérement blamée, au quartier-général, ci ils font dire au marchela Ne; s l'objevit în c fait plast goerre par l'eméme, et qu'il n'est plus général, qu'il veut faire partout l'empereur, qu'il retoure aux Tulleries et nous laisse étre généraux pour lai.

» Marst, dit M. de Ségar, pensa que les premières atteintes de l'équinone avaient déraité son tempérament affibilit, et que l'évetu de son génie était comme enchaîné par son corps affinésé, sons le triple poids de la fatigue, de la Bérre et d'un mal fui, de tous, est celui qui pentètre abat le plus les forces physiques et morales de l'homme... Les mises instruits pensierent qu'à cette distance, et à la lotte d'une armée d'éthauges, qui n'avaient d'antre lien que la victoire, un corps d'élitet dévous lui avait pari indispensable à tonserver. »

Il n'est guère vraisembibile qu'aucun des fixedemants de Napoléon ait jumais été, non pas sacc hardi, mais sexe juispès pour lai reprocher « de faire partout l'euspereur et de n'être plus général, » à l'occusion unitée d'une bastiellé dont les sasurais préparafiés et l'active et supréme direction n'avaisent incontestablement apparkenu qu'à hai seul. Quant au désir de conserver une réserve intuéte, « Apoléon l'explaya en dissait » Et s'il y a une seconde bataille demain, avec quoi la l'ivrerai-je? » Depuis, le général Gourgaud, dévéroppant eette expliquan en dissait « Et s'il y a une seconde bataille demain, avec quoi la l'ivrerai-je? » Depuis, le général Gourgaud, dévéroppant eette explication, a spoide : « Si la garde avait été entamée à la bataille de la Moscovan, l'armée française, dont etcle garde forma constamment le noque et soudint le courage pendant la retraite, n'aurait pu que difficilement repasser le Nièmen.

Quoi qu'il en soit, ce fut à coup sûr par la considération du salut et de la gloire de son armée, ou par l'espoir d'une paix prochaine, et toujours dans l'intérêt de la France ou de l'humanité, que Napoléou ne rendit pas la sangiante bataille de la Moscowa plus meurtrière encore, par l'intervention de sa garde ; el si quelqu'un eherchait à Insinuer qu'il fut alors dominé par le sentiment de sa sureté personnelle. et qu'il céda seulement à des motifs tirés du soin de sa propre conservation, nous répondrions que Napoléon a donné, depuis Toulon jusqu'à Waterloo, le démenti le plus éclatant à cette insinuation outrageante. Non, le génie audacieux, qui avait conçu cețte expédițion gigantesque, n'en compromit pas lui-même le succès définitif par nne arrière-pensée d'égoisme l Que le mal physique l'eût attein! et affaibli, comme nn autre, il n'y avait rien en cela d'impossible. Que sa promptitude de résolution et son énergie de volonté en eussent souffert, cela peut se concevoir encore. A Smolensk, il hésitait déjà. Mais si, louchant au terme de ses prospérités, n'ayant plus rien à ajouter au lustre

de son nom, et se voyant parvenu si haut qu'il ne lui restât plus qu'à déchoir, Napoléon avait laissé pénétrer parfois l'incertitude et l'anxiété dans son àme; cet ébranlement passager de la confiance et de la foi que lui avait longtemps inspirées sa fortune ascendante, pouvait bien, aux approches du déclin, lui faire perdre, en certains moments, quelque chose de sa vigueur de conception, de sa rapidité d'exécution et de cette audace qui semblait autrefois commander au destin, sans que la grandeur de son caractère en fût altérée, sans que d'ignobles précautions, dictées par un misérable individualisme, vinssent aussitôt remplacer en lui la sollicitude constaute qu'il avait montrée avant tout pour la France, depuis qu'il avait été porté par elle au faîte de la puissance. Et à qui fera-t-on croire que le sublime courage du soldat d'Arcole et de Lodi, que l'héroIsme du général qui, à Essling, affrontait tellement le péril, que ses officiers le menacèrent de le faire enlever par leurs grenadiers : à qui fera-t-on croire que ce sublime courage et cet héroïsme eussent jamais ou faire place, dans Napoléon, à une lâche inquiétude sur le sort personnel du monarque? Bourienne lui-même, Bourienne, si enclin à atténuer la gloire du grand homme, et qui semble n'avoir pris la plume que pour contredire le témoignage de son pays et de son siècle devant le tribunal de l'histoire; Bourienne s'indigne au soupcon de faiblesse ou de crainte que certaines gens osèrent diriger contre Napoléon, au retour de Moscon, « Lui, craindre! s'éerie-t-il, lui, lâche ou poltron! eh! vraiment, vous le connaissez bien! Il n'était jamais plus beureux que sur un champ de bataille, plus tranquille qu'au milieu des dangers. »

Répéons-le donc, avec le général Gourgaud, le haron Fain, etc., l'empereur ne meinge na garde, à la Moscowa, que dans l'intérét même de l'armée entière, et en vue des possibilités ultérieures de la gaerre, ou de la conclusion prochaine de la pair. Quel que pût être d'ailleurs son affiablissement physique, il est certain qu'il ne paralysa nis on génée, ni son activité. Ce fut l'empereur qui prépars et qui condusit cette grande bataille, ce qui ne l'a pas empéché de faire homeur de la victoire sun principues chef de son armée, à ceucla humbes à qu'il ron prête de si etranges parvoles à son égard, « Intrépides héros, dit-il dans ses Mémoires, Mural, Noy, l'y nobalowals, évet à vous que

Le maréchal Ney fut récompensé de la noble part qu'il eut su succès de cette grande bataille par le tâtre de Prince de la Moscosca.

la giaire en est due? Que de grandes, que do belles actions Elistaire aneutà à rescuille? I clied divid commercia per solitife cuirinastics notes de la reconstruction de la reco





# CHAPITRE XXXVIII.

Marche sur Moscou. Occupation de cette capitale par les Français.



crusow, batta à la Moscowa, malgré l'avantage de la position et du nombre, ne crajanti sus de mentir su peuple russe et à son souverain, en faisant annoncre de tous côtés, et en écrivant même à Alexandre, que la victoire était restée su drapeau moscovite. Sa marche rétrograde ne pouvait gaire cependant se conclière avec

une parcille précution. Après s'être surée précipitamment du champ de batille vers Hojaisk, et avoir simulé de nouveaux préparails de déciese, il abandona cette ville aux Français le 9 septembre, et marcha en toute hâte vers Moscou, Jaissant au pouvoir de l'ennemi d'innombrables blessés, qui n'avalent enorre reçu aucun secour, et qui durent leurs premiers soulagements à l'armée victorieuse, « Adél éta quelques soldats de la gade, dont j'avis im sis plasieurs fais l'humanité à l'éperave, dist l'aumanité à l'éperave, dist l'aumanité à l'éperave, dist de l'est de l'éperave de l'autorité de l'éperave de l'est de

Cependant on apprend que Kutusow conserve encore l'espoir de sauver Moscou, et qu'il élève, à quelques lieues en avant de cette capitale, des ouvrages qui semblent indiquer l'intention de souteuir nu nouveau combat. Rostopchin s'efforce lui-même de faire eroire aux Russes que tel est bien le dessein du général en chef, dans une proclamation du 11 septembre, qui est ainsi eonçue : « Il dit qu'il défendra Moscon jusqu'à la dernière goutte de son sang, et qu'il est prêt à se battre même dans les rues de cette ville. On a fermé les tribunaux ; mais que cela ne vous inquiète pas , mes amis : il faut mettre les affaires en ordre. Nous n'avons pas besoin de tribunaux pour faire le procès au scélérat. Si cependant ils me devenaient nécessaires, ie prendrais des jeunes gens de la ville et de la campagne. Dans deux ou trois jours, je donnerai le signal. Armez-vous bien de haches et de piques, et, si vous voulez mieux faire, prenez des fourches à trois dents ; le Français n'est pas plus lourd qu'une gerbe de blé, » -- « Je pars demain, disait Rostopchiu le jour suivant, pour me rendre près de S. A. le prince Kutusow, pour prendre, conjointement avec lui, des mesures pour exterminer nos ennemis, Nous renverrons au diable ces hôtes, et nous leur ferous rendre l'àme. Je reviendrai pour le diner, et nous mettrons la main à l'œuvre pour réduire en poudre ces perfides. »

C'est par ce langage que le gonverneur de Moscon, l'orateur du Kremilin', prélude à l'accomplissement des sacrifices désastreux que le czar lui-même a fait pressentir. Mais Kutusow ne versera pas la dernière goutte de son sang pour préserver la ville sainte de l'invasion

Les dénégations dont l'increalle de Moncou a été l'objet ne peuvent pardérnier des faits trêvecationnett acquis à l'histoire reles pouvent sudement que ceut, qui araced com, un auterible ayactent de défente pour austre tray pay, n'iort pas ou répondre cessité de leurs acts désant la postérité, ou dire, poussire ce faireux révolutionnaire de France i « Péresse ma mémoire, et que la potire soit sauvret ».

érragire: le vieu guerrier n'y a Junuis songi, et Rostopchia le sait lière. On s'est arrivé à un tout autre dessenie, et le montre de mettre divise. On s'est arrivé à un tout autre dessenie, et le montre de mettre la main à l'euvre est proche. Dans la mait da 15 au 41 septembre. Il main à l'euvre est proche. Dans la mait da 15 au 41 septembre. Si traite de la main à l'euvre est proche con en vant de Moscon, et se re-vieu de la main à d'endre avec most replément l'immeuse etie, qu'il semi-tre de la main à décendre avec most de familiera. Le 14 septembre de la metre de la merit de la merit de la centre de la metre de la merit de la centre de la metre de Doragonillow, dans la ville qu'elle vieu vauit à traverse la main plus grande la metre de Doragonillow, dans la ville qu'elle vieu vauit à traverse re une avec à public l'air d'une pemp en maire de la l'armé de maire de la marche de l'arme reuse avait à traverse l'air d'une merche militaire... Des officiers et des soldats pleuraient de rage et de décèsepoir,  $\sim$  REUTEURLN.

Cependant les Frunçais, en voyant le camp de Fili si inopinément levé, se sont mis à la poursuite des Russes. Murat, l'impétueux Murat, toujours en quête du péril et le plus prompt à l'attaque, s'est éluncé le premier sur les traces de l'ennemi, et a devancé l'avant-gurde même. A midi, il est déjà dans les rues de Moscou, n'ayant avec lui que quelques cavuliers, et se jetant néanmoins, tête baissée, sur l'arrière-garde de Kutusow. Bientôt son escorte s'accroît; Napoleon lui a envoyé Gourgaud pour le soutenir. Les Cosagnes parlementent alors : ils entourent le guerrier aventureux dont ils admirent à la fois le riehe costume et le bouillant courage, Murat, qui est très-connu pormi eux, surtout depuis Tilsitt, où il leur fit des présents, ne sera pas moins généreux aujourd'hui. Il donne sa montre à leur chef, et dispose même de celle de Gourgand ainsi que des bijoux de ses officiers pour en faire la distribution aux barbares qui l'entourent, et qui, une fois possesseurs de ces éblouissants codeaux , se pressent d'évaeuer Moscou , et de reprendre leurs courses et leurs manœuvres irrégulières sur les derrières de l'armée russe.

Tandis que les Cosaques se retirent, Napoléen avec le reste de sou avant-garde arrive aux portes de la ville, Le brusque départ de Kutusow, après tant de démonstrations et de meuness de resistance; l'abandon d'une cité qui sert d'eutrepôt aux richesses de l'Europe et de Plaie, l'exemple de Smolensk, et les vestiges fumants de tant de désastres accumulés sur les plus belles provinces de la Russie par des mains russes, tout cela inspire de la médiance à l'empereur, et le fait hésiter. Ce n'est pour ainsi dire qu'à tâtons qu'il va prendre possession de sa nouvelle et importante conquète. Il s'arrête d'abord à la bar-



rière, fait reconnaitre la ville au debors, ordonne à Engène de l'envelopper au nord, et à Ponintowski de l'embrasser au midi, pendant que Davoust se liendra au centre; puis il pousse sa ganle en avant, sous le commandement de LeGèvre, qui entre triomphalement dans Moscou et va s'établir au Kremie.

Napakon franchi à son tour la barriere. Mais, comme si une voix inferieure l'avertissi qu'il a le pid su un abline, et que Moscon renferent dans ses murailles le terme des succès de l'armée française et le premier signal de la décedence du grand empire, il creant crucore de s'engager dans la ville, fait seulement quelques pas, et se loge proviscioriement taux me undere, Le lecchemain, 5.7, and symptome alarmant n'ayant appear. Il fini taire les pressentiments et les creintes qui Passiégencian La voice, et, se livram diver confiance à nou destin et à la fortune de la France qu'il credit toujours identifiés, il marche laurdiment au Kremlin, et s'i installe.

Le but de la emapagne est-il maintennat tatein? L'occupation de Moscou décentralest-elle Mexandre à la paix, comme Napoléon s'en est flatife? C'est l'opinion qui règne dans l'urmée française, c'est l'esperame des chels et des soldats, qui s'écrient lusa à l'erris; - La voidi donc cette ville fameure? Moscou! Moscou!...dangers, sonfrances, un test est offich. - Poisse cet enhousisme ne pas c'he feinit s'aint d'une amière déception! Selon le mot de l'empereur hi-même, « nous altors voir ce que les Russes vont faire.)





## CHAPITRE XXXIX.

Incerd.e de Moscou. Suites de ce desastre. Napoleon attend vainement des propositions de pais Betraite des Français. Le Marcelad Mortier fait santer le Acembia.



te reste-t-il muintenant à faire à la révolution française pour nelever sa réaction extérieure el sa course trioup fale à Iruvers l'Europe, pour punir les aristicenties et les royantés unécunes de leurs persévérantes flureurs contre la França enouvelle.

Si elle leur fil expier autrefois les brutales forfanteries de Brunswick, elle tire vengeauv aujourd'hui de la sauvage arrogance de Suwarow. Après avoir combiti son magnifique propriegation deux boufes les entitleles introduit

geans' unjurut un de la sauroga erroguen de Sustano, Prose sour combiti son magnifique représentant dans loutes les expaises, introduil le glorieux philéien dans lous les palais qui servaient d'asile et de sanetuaire à l'organi antique, etle vient de l'établir au Kreulin, dans la demeure des exars; el Pierre-le-Craul peut feuir à son lour sous les pas du runyex; comme naguère le grand Frédérie et Charles-Quint. Tout ce que la révolution avait à accomplir, sous les auspices de l'aigle et par le bras du grand homme, pour l'Immiliation des rois et l'enseignement démocratique des peuples, serait-il done près d'être consommé? La mission de Napoléon toucherait-elle à sa fin?

Les événements vont répondre.

Napoléon n'a pas cessé, ne cessera pas sans doute d'être une effravante incarnation du principe révolutionnaire aux yeux des monarques étrangers; le peuple français ne se résoudra pas non plus à voir antre chose en Ini que la personnification du principe d'égalité. Mais le peuple français ne s'abusera pas, toutefois, sur les tendances de sou chef, lorsqu'il le verra oublier un instant « le droit divin de la especité et du génie, - dont il est la sublime expression, pour se complaire à ressusciter des supériorités factions, transmissibles par la paissance ; et les penoles enropéens, laissés après Austerlitz, Jéna et Wagram, à la merci de leurs vieux gouvernements aux abois, auront à reprocher aussi, à celui dont ils attendaient leur délivrance, d'avoir reculé trop souvent devant une franche et large application de cette propagande dont il fut d'ailleurs, par la force des choses comme par la puissance de son génie. l'agent le plus actif et le plus prodigieux. Sans parler des Polonais, placés provisoirement sous la protection incertaine de l'aveuir, les Russes eux-mêmes viennent d'éprouver que Napoléon répugne à prendre le rôle de propagandiste, « En proclamant la liberté des eselaves, dit-il depuis à son sénat, j'aurais pu armer la plus grande partie de la population russe contre elle-même. Dans un grand nombre de villages, cet affranchissement m'a été demandé, mais la guerre que je fais aux Russes n'est que politique; et d'ailleurs l'abrutissement de cette classe nombreuse du peuple russe est tel, qu'une semblable mesure vouerait aux plus borribles supplices bien des familles... Cette dernière considération suffisait pour que je me refusasse un pareil moyen contre mes ennemis. Un écrivain anglais atteste le même fait. « Il n'est pas douteux, dit Robert Wilson, qu'on ent pu fonienter en Russie une guerre eivile; et ce fut Bonaparte qui reieta les offres d'insurrection qu'on lui fit pendant qu'il était à Moscou, »

Quelque louables que puissent être les motifs qui font reponsser ici pur l'empereur les offres des populations esclaves, toujours est-il certain que Napoléon peut tomber désormais sans entrainer la révolution dans sa chuie, sans compromettre le progrès ultérieur des principes populaires. Il y a dans son caractère, daus sa position, des régaguances inévitables que l'histoire devra apprecier. La démocratie est bien près d'avair obtenu de lui tout ce qu'elle pouvait en attendre, par le mélange de ses intrépides enfants avec les nations du septentrion et du midi, depuis Cadi, jusqu'à Moscou.

Mais si le rôle politique de Napoléon doit bientôt finir, s'il est au bout de sa phase révolutionnaire, que va devenir sou rôle de conquérant?

Quand les dieux semblaient veiller eux-mèmes sur sa fête et prendre sein de sa fortum e, c'étai la civilisation, bien plus centre que la comquête, qui fissit leur sollicitate et déferminait leur mystérieuxe ussistance; c'était l'internament piassant et potrieux de la régiérciation europienne qu'ils protégenient en tai, plutôt que le fondateur d'une dynastie ou que le vainqueur de tant de labaliles. Le sevours d'en hant pourra donc his manquer, des qu'il n'our pain reine l'aire dans les voies providentielles, pour l'abaissement des rols et pour l'éducation des peuples. Le Cel, qui la fiat si longelmes projece, dans l'interêst de l'émanépation universelle, pourra se faire neutre entre le potentat nouvou et les vieux potentais; et alors cette neutre entre le potentat nouvou et les vieux potentais; et alors cette neutre entre le potentat nouvou et les vieux potentais; et alors cette neutre entre le potenta nouvou et les vieux potentais; et alors cette neutre entre le potenta nouvou et les vieux potentais; et alors cette neutre entre le potenta nouvou et les vieux potentais; et alors cette neutre entre le potenta nouvou et les vieux potentais; et alors cette neutre entre le potenta nouvou et les vieux potentais; et alors cette neutre entre le potenta nouvou et les vieux potentais; et alors cette neutre entre le potenta nouve et les vieux potentais; et alors cette neutre entre entre

Nous allons voir ce que les Russes vont faire.

» Napoléon eroid avuir boit privit, dit in témoin ordinire: biatilies assipalate, sépoir prodonés, hiere rigurava, dos revese inème; ... la possession de Moscon et les deux ceut soinante mille hummes qu'il a libiesis derirére lui sumblout le mettre a-clessa de bous les inédeuts. ... Mais à prine e-sé-il susiè au Kremlin qu'un hurrible inceudie se déclure: e-qu'il n'a pas privaire, qu'ul i'n a par privaire, la destruction de Moscon par les Russes eux-mêmes, lui arrache le point d'appui sur lequel ses principales combinissions reposent.

Quelques incendies partiels avaient éclair dans les premiers membs de noter arrivée. Nous les avois attifuite à l'impreduce du soldat... Mais le 16, le vent s'étuit mis à souffler avec violence, l'embrassement devint goiernt. Une grande partie de la ville est en beis; del rendreune de nombreux magasins d'eu-de-vie, étiliaises de demières combasilhés. Toules les pompes ont disparu, et nos travailleurs ne font plas que des efforts imprissons.

» De noirs tourhillons de fumée se sont élevés sons le vent : partis

» A la place de tod de maisons et de palais <sup>11</sup> ne reste debout que des masses de briques qui marquent la place des foyers domestiques. Ces milliers de pyramides tranquées et noireies nous apparaissent con rue le sanclette trafié de Mo cou.

» Des fenètres du Kremlin, Napoléon a sous les yeux cette grande



eatn-trophe... Scipion, en voyant brûler Carthage, ne put se défendre

d'un triste pressentiment sur le sort que Rome aurait à sou tour: Napolécon denueure pensif... toule l'armée est plongée dans la supeur. Le morne silence qui règne au Kremlin u'est Intervounqu que par ces cclamations: « Voilà done comme ils font la guerre! La civilisation de Pétersbourg nons a trompés; ce sont toujours les Seythes! « (Manuserii de 1812.)

Napoleon a vu maintenant ce qu'ullaient foire les Busses. Au lieu de parlementaires ou de négocietures qui viennent lui demande la paix, il a trouvé, dans Moscou, des incendiaires qui l'ont enceloppé dans un vasée embressente, qui l'out etourie de raines. Il peut dire mainteuant, avec madame de Shell, « qu'aneure mation réviliée ne tient autant des saussesse que le prujet reusse. Les ngends de Rostopelin, au nombre de neuf croits, out été aposés dans les caves pour mettre le feu à tras les quartiers. Quesques ens cité és supris la torche en main. Ils out tout avoné; et laur déclaration occuse Rostopelin, qui à pas agi, hi, sans l'anticristion de son maitre cur, que stept de l'autocrate cet voulu assumer sur sa tête la responsabilité d'un si grand désarter?

Cependant la flamme gagne le voisinage du Kremlin; les vitres du palais impérial éclatent: il est temps que Napoléon pourvoie à sa sûreté et qu'il se décide à la retraite. Il s'y refuse néanmoins. C'est un premier pas en arrière qu'on hi demande ; il le sent, et il ne veut pas reculer devant la barbarie qu'il a vaincue dans vingt combats, qu'il a fait fuir devant lui durant l'espace de deux cents lieues, et à travers les plus belles provinces de l'empire russe. En vain on lui montre les flammèehes qui tombent dans la cour de l'arsenal, les étoupes enflammées qui ionchent le sol où statioune l'artillerie avec ses eaissons : en vain on l'assure que ses dangers personnels troublent les canonniers et remplissent des plus vives alarmes tont le quartier-général, il résiste à tous les conseils, à toutes les instances, Lariboissière, Lefèvre, Bessières, Eugène, viennent échouer tour à tour, dans leurs pressantes sollicitations, pour le déterminer à s'éloigner d'un péril qui devient à chaque instant plus imminent, Napoléon, au Kremlin, est à son apogée ; il v est arrivé en passant sur le corps des cent mille braves de Kutuzow, et il se révolte à l'idée d'en être chassé par une poignée d'incendiaires, par quelques centaines d'agents de Rostopchin. Après avoir été élevé si haut par la vietoire, lui, descendre! lui, rétrograder, et sans avoir été valueu II ne pout s'y résigner. Il voudera défere la barbarie au milieu de ses fareurs, latter jusqu'un lout corder la fabilité, peruvare la se sansages concenis qu'il y a plus de force dans sa grande âme que de puissance dua leur sinfernales combinaisons. Pendate plusieurs beurse carore il restera ferme et inchrantalate au Kremlin... Mais cette vie qu'il produce, a oparfeite à l'armée apartieur à la le France. Elle est incistablement compromise, si Napoléon violatin et à la France. Elle est incistablement compromise, si Napoléon violatin et à la France. Elle est incistablement compromise, si Napoléon violatin et de numer de la meira de la méves sité et finire pur s'y sommettre. Lors-committe duce la main de la névessité et finire pur s'y sommettre. Lors-que Berthier, qui est monté se une terrasse du Kremelin, s'endre au l'appendere qu'il n'y a pas un norment à perdre et que l'incendi exus-pope le palais, il cedera nu désir de tout ce qui l'ernômer, et, possant sous une voite de feu, il se retirera à une petite distance de Moscou, au châteu de Petrovaskie, sur la route de Pétr-sobusatie.

Ce fut dans l'après-midi du 16 septembre que Napoléon sortit de Moseou. A peine installé dans sa nouvelle résidence, il s'y livra aux méditations les plus profondes sur le désastreux incident qui vennit de déranger tous ses plans et sur le parti qu'il avait à prendre. Sa première pensée fut d'aller chercher, à Pétersbourg, la paix qu'il n'avait pu conquérir à Moscou, et il passa la mit à tracer sa marche sur la carte. Mais avant d'agir, il voulut consulter ou plutôt tâter son entourage, et il s'apercut que son dessein trouvait peu d'approbateurs au quartiergénéral, Eugène seul pensait comme l'empereur; Eugène était prêt à morcher à l'avant-garde. Son infatigable courage applaudissait au projet hardi et à la constance de Napoléon. Mais d'autres courages, non moins brillants, avaient été amenés, par les derniers événements, à se laisser dominer par la prudence. Ceux qui avaient redouté, à son ouverture, cette campagne lointaine, ne ponyaient guère sourire à l'idée de la prolonger encore et de s'enfoncer dans le nord , à l'encontre des frimas. Les appréhensions qui s'étaient manifestées à Dantzig et à Smolensk repararent done. En d'autres temps, elles n'eussent rien changé aux déterminations du maître : à Petrowskoie, elles furent plus puissantes. « On parvint à le faire douter pour la prentière fois de la supériorité de son coup d'oril, « dit M. Fain, La responsabilité d'une seconde campagne lui semble trop dure à porter, Il ne se laisse pas convaincre néanmoins par ceux qui disent ne repousser la poursuite de la guerre vers Pétersbourg, que dans l'espoir d'obtenir la paix à Moscou » Ne eroyez pas, leur di-li, que cux qui out brûlé Mossou soient gons à vein faire la peix quedques jours plus tard : sie portiq mie ste coupable de cette résolution domine aujourd'hui dans le cobinct d'Alexandre, loutes les espérances dont je vois que vous vous flattes ont vaines. » Malpré cette prevision, trop justificé depais, il fit ceder, a l'avis de ses lieutennuts, cette supériorité qui autreios faissit tout fichir devant elle. » Dissoci-d'air pes adéchoir de la in-finee, jouice l'auteur du Monascrii de 1812, en consentant à descendre jusqu'aux idées de ceux qui l'écolourel. Le premier pas cet fait 1 »

Napoléon resite donc dans les environs de Moscou. Si fon elé tée un mois d'aodt, il ett teut davantage à son opinion, et, comme il l'a dit à Sainte-Héchen, l'aranée ett marché sur Saint-Petersbourg. Mais la belle asison va fiair, et cette considération le décide à suivre les conseils de ses vieux compagnons d'armat.

L'incendie avait cessé dans Moscou; le Kremlin, Inat menacé, avait musé chappé aux liammes. L'empereur y return le 48 au moith. La ville était remplie de pillards de foutes les nutions. La présence de Napoléon ent biendo réclubi l'ordre. En passant sur le quai de la Moscowa, il aperçut la nution de senfants trosovés. « Albre, d'ill-anssibl à son secretaire interpréte, allez voir de ma part ce que sout dévenus



ces petits malheureux. » Le secrétaire obéit. Arrivé à l'établissement ,

il aperit que les enfinits un-dessus de doure ans avaient été éxeués sur Ninni-Novagoria, et que les plus jeunes, abandomiés à la merri des Minim-Novagoria, et que les plus jeunes, abandomiés à la merri des préservés par le piquet de surregarde que Na-finiture, en avaient été préservés par le piquet de surregarde que Na-podeios leur avait un crove dans la mil du 14 nn 15. La protection de mons, et la nonze parte de dreit, sans le regard que se majesté à giés ur mous, et il ne nous et die la premis de l'espirer, notre moison devenit la proir de pillage et de l'excelle. Le la vicillard rasse conduisit ensuite l'interprés dans les salles et le présenta aux enfants, en leur disant : « Cest l'empereur que envoie e Prançis». Il l'en falla pas davantige pour excisée la qui envoie e Prançis. « l'in en falla pas davantige pour excisée la l'envis pur le messager de Napolein, pour l'accalette de caresses : lès à l'envis sur le messager de Napolein, pour l'accalette de caresses : lès errigies et un se embrassient ses genons, les autres s'attochaient à son cou, et tous errigient avec transport : » Ton emprovidence, »

Lorsque Napoléon entendit, de la bouche de son secrétaire, les détails de cette réception, il en fut très-touché, et il manda aussitôt le directeur de l'hospice, qui se nommait Toutelmine, et qui lui demanda la permission d'écrire à l'impératrice-mère, pour lui apprendre comment la maison avait été préservée du feu. La conversation qu'il eut avec lui durait encore , lorsque quelques flammes apparurent de l'autre côté de la rivière, et vinrent faire craindre à Napoléon que l'incendie ne fût pas entièrement éteint. A cette vue, son indignation le saisit de nouveau, le nom de Rostopchin lui revint à la bouche. « Le malheureux! s'écria-t-il, qui, aux calamités déjà si grandes de la guerre, a osé ajouter un embrasement atroce, fait à la main et de sang-froid! Le barbare! ce n'est pas assez pour lui d'abandonner de pauvres enfants dont il est le premier tuteur, et vingt mille blessés que l'armée russe a confiés à ses soins ; femmes, enfants, vieillands, orphelins, blessés, tout est youé à une impitovable destruction! et il croit faire le Romain! c'est un sauvage stupide! »

Le lendemain, M. de Toulefuire vint re mettre à l'empereur la lettre qu'il avait dobtem d'écrire à la supèrime protectrée des *enfants* travaire. Cette lettre renfermait une espèce d'ouverture pour la poix; elle finissait ainsi : « Madame, l'empereur Napoléon génit de voir notre capitale persque entitérement détruite par des moyens qui ne sont pas, di-il, evax qu'on emploie en houne guerre. Il parnit consainen que si personne ne s'intéposait entre lui en lorte a nogusée empereur Alexander.

dre, leur ancienne amitié reprendrait bientôt ses droits, et tous nos malheurs finiraient. »

Napadeo ne « en int pas à cette démonstration indirecte de ses sentiments pordiques. Il cérvit his némen à l'emperure Alexandre par l'entemise d'un M. Jakowleff, qui portit le 23 septembre pour Saint-Pictersbourg; et, le 4 octobre, il se décida à foire une démarche officielle à l'apput de ses tentatives servetes, en envoyant son aide de comp. Lauriston, au quarber-général de Kutusow. Mais celui-ci décirar qu'il ne pouvait entrer en négoriation y la nilsser passer le négoriation y las avant, sans en avoir reçu l'autorisation de son maître. Il expédin à cet effet le prince Wolkonski auprès du crear.

Pendant tous ces pourpariers préparatoires et ces lointains messages, qui prenaient beaucoup de temps, les ressources que l'incendie avait épargnées réquisient, l'armée russe manouvrait commes si elle ett voulu nous enfermer dans Moscou, les Cosaques nous horcelaient de toules parts, et la mauvaise saison approchait sans que les négociations fussent seulement ouverles.

Napoléon vovait ainsi se vérifier ce qu'il avait aunonce à ses généraux, que « ceux qui avaient brûlé Moscou n'étaient pas gens à veuir faire la paix quelques jours plus tard, » Il prolongen toutefois son séjour au Kremlin, s'occupant activement de la police intérieure de Moscou et des pays conquis, se mélant aux moindres détails du service militaire et des mouvements de l'armée, et dirigeant encore, du milieu de tant de soius et de trayanx , et à trayers une si grande distance . la houte administration de son empire. Un mois s'était pourtant écoulé depuis son entrée dans l'ancienne capitale des ezars, et ni la lettre de M. de Toutelmine, ni la missive confiée à M. de Jacowleff, ni la dépêche portée par le prince Wolkonsky, ni la présence de Lauriston au camp de Kutusow, n'avaient amené ni seulement fait espérer le moindre résultat. Sourd à toutes les ouvertures, à toutes les propositions pacifiques. Alexandre semblait oublier que la plus belle portion de ses états fût envahie, couverte de ruines, et il détournait ses regards du Kremlin, pour les porter sur le cabinet de Saint-James, d'où lui arrivaient incessamment des félicitations et des encouragements. La conduite d'Alexandre était d'ailleurs éminemment logique. Il avait voulu la guerre; il en avait accepté toutes les chances désastreuses, pour faire prévaloir le vieux système européen, le système anglais, sur la politique de la révolution et de son chef. Ce n'était pes après avoir subi tout ce qu'une parcille résolution avait put lui attirer de plus funeste, qu'il devait renoncer au hut qu'il s'était proposé. La vicille Europe, dout il s'était fait le champion, ne lui demandait plus, pour tout cifort, que de rester muct en face de la conquête, assies sur le sof funant de Moscou, et attendant avec inquériste des paroles de paix au sein même du triomple. Alcander n'avait donc pus à hésiter; son reless de truiter avait été assuré d'avance à Castfreagh, par les instructions données à Rostopekin.

Tamdia que le gouvernement russe gardait ainsi obstinément son attitude hostile, le climat se faisit rigouveux. Le 15 cotobre, la neige couvrit le col « Dépéchons-nous, dit Napolóon, il funt dans vinat jours être en quatrie d'hiver. » Le lendemain, il écrivit à Murar de reconnaitre la route de Mojalek, et il fit partir les trophées, le 45, sons l'escorte du général Claupratèe, produnt que commençait l'énecution des maludes et des bleusés sur Smolensk. Le signal du épart est done irrévocablement danné. « Cela ne doit pas s'appère une retraite, dit Napoléon dans ses Muniters, puissen l'armée était teorierese, et qu'elle étip un marcher également sur Saint-Pétersbourg, sur Kalougo os sur Touls, que Kalousov étle ev vain essay de couvrir. « elle ne serérait pas sur Smolensk, parce qu'elle était battue, mais pour hiverner en Pologne. »

L'armée française était en effet victorieuse, et elle le fut jusqu'au deraire mouent de l'occupation de Moscou; car, le 7 cochere, le roi de Nagles battait les Russes à Wenkowo, en même temps que Gouvian-Saint-Gyr repossait les attaques de Misgenatein sur Politok. Napolcon n'en prévoqui pas moins que sa marche récruyade produirait en Europe une sensation défavorable à l'autorité morale et à l'immeuse accendant que ses prospériles, autant que uns gieis, lui avasient fait accrever jusque-là sur ses mais et ses ements, sur les eablises et sur les peugles. Ses alliés de Constantinople et de Stocholm int avastent fait défaut à l'ouverture de la campagne; ses alliés de Vienne et de Berlin, déjà si leuts et si liècle dans leur concurs, pouvaient être réréridés davantage et encouragés dans leurs manvaires dispositions, en voyant les Français abandonner leurs cooquitées en Russe pour rentree en Pologne. Cependant il n'y avait plus à bulancer. Toute expérence de puix était preduce, et el cimat du nord avait donné ses premiers aver-

tissements, Napoléon sortit de Moscon, le 19 octobre, par la roule de Kalouga, après avoir laissé un maréchal Mortier, commandant l'arrière-sarde, l'ordre de faire sauter le Kremlin.

Le marchal reçul de l'empereur d'autres instructions moins rigourenses. » Je ne surnis trup, lui di Napoléou, vous recommander ce qui nous reste encore de Bloscie. Placez-les sur les voilures de la jeune agrale, que celles de la caudieri è pied, cuifus are toutes celles qu'on trouvers. Les Romains donnient des courvones civiques à evas qui saussient des citocest combien vien mérienez-sous pas à mes yeur pour bous les matheureux, que vous sauverez. Il faut les faire montier sur vos peupes écremans et sur ceux de tout voire monde. C'est ainsi que p'ai fait à Saint-Jean-T-Acre., On doit commencer par les officiers, posser-cunité aux sous-officiers, pe tréférer les Français. Assembles les giórémax et les officiers sous vos ordres; faits-leur sentir tout ce que l'humanité estiga dans et de cirrontamer.

Celle retraite, qui n'a rien d'abord de sinistre, montre nénunois Farmée franques sous un aspect out nouveu, inén fait pour pronoquer de trisées presseulments et d'amères réflexions sur l'inconstance de la fortune et l'instabilité des grandeurs lumaines Napoléon est encore valuqueur, mai la e rétire devant les vaineus, embarrassé, dans sa unarche, du maiériel immense dout il a du se pourvoir, et estrabunat en quelque sorte après lui ses maggissis et ses holpitus sur d'immontant par le constant de la constant



hrables voitures. « C'est une longue file de calèches et de petits cha-

riots, di M. Fain, autour desquels chaque compognie est grouple. On s'est accommodé de tout ce qu'on a trouvé de moyens de transports sous les hangars de Moscou et dans les environs. Chacun y a placé sa réper particulière de vivres et d'habillements, et croit pouvoir se la ménager jusqu'au terme de la retraite. Des femmes, des enfants, quedques Françaises, des Russes mône et des Altenandes, appartennt à la population de Moscou, out niucus ainie partir avec moss que d'attendre le retour des Cossques dans leur ville. Elles ont reçu un asile au milieu de nos bazages, »

Les dernières colonnes de l'armée française quitfèrent Moscou, le 25 octobre, à dans heures du maint. Une heure epres, le Kremilin suita. Un chef de Istalilion d'artillerie de marine, M. Ottone, é-était chargé d'aller placer les mèches allumées sur les tonneaux. L'explosion, produite par cent quatre-singts milliers de poudre, détrainist, avec les tours principales du pulsais el l'arsenal, l'équipage de pout, le dépoit de fasils et tout le matériel de l'artillerie russe. Le général Wintingerode, qui étéait trup hitél, ja veille, de chercher à rentrer dans Moscous, et qui avait vainement essey de ce couvrir de titre de parlementaire, ne refirs de sa précipitation que la douleur d'assister, capifi, à la destruccion de l'antique demeure des carsa. La ville sainte ne vit d'allibrar finir l'occupation des Français que pour se retrouver incontinent en prois aux Cossqués et sous pillards.





### CHAPITRE XL.

Suite de la retraite des Français. Napoleon à Smolensk. Compiration de Maillet.



wonzóx se fiatísit d'aller prendre ses quartiers d'hiver sur les frontières de la Lilhuanie, « Vers les premières seminies de novembre, écrivair-il nu due de Bassano, alors à Wilna, j'aurai ramesé mes troupes dans le carré qui est entre Smolensk, Mohilovy. J'insk et Witepsk... Cette nouvelle position d'me rappocche à la fois de Saint-Péérsbourg.

et de Wilna, et je vais me trouver, pour la campagne prochaine, à vingt marches plus près des moyens et du but... Au surplus, dans les affaires de cette nature, l'événement se trouve quelquefois différer beaucoup de ce qui a été prèvu. L'événement justifiera malheureusement trop tôt la sagesse de cette réflexion!

Cependant Kutsow, instruit de nos mouvements, avait levé son camp de Tarendino, et écital porté à la luite um Malajarendawetz pour y devaucer l'armée frauquie. Mais le prince Engène y avait déjà pris position. Le général russe, voulant mettre à proût as supériorité numérique, donna usastivit le signal de l'attoque. C'était dans la matinée du 21 octobre. La division Debons fut la première assaillie; elle resista héricalquement, et pervil, au milleu de l'action, son intrépide général , que remphaça immédiatement le chef d'atst-major Guilleminot. On se baltait de deux parts avec tent d'abartement, que sepf fois au moins la ville fut prise et reprise. L'empereur, qui était surveun, observait tout du haut d'une éminence. L'arvivée des divisions Gérard et Compans fit cesser le combat. Kutssow, désespérant d'emporter définitivement Malojarodawetz et de s'établie; se replia pour couvrie la route de Kalonga, qu'il parut d'arbord résolu à nous fermer, au prix memer d'une nouvelle batielle.

Dans la soirée, Napoléon rentra à son quartier-général de Gorodnia, où il n'avait pour se loger qu'une étroite cabane, Instruit de l'attitude menacante que semblait prendre Kutusow, et tenant à continuer sa marche sur Kalouga, il se décida à combattre encore le lendemain et à passer sur le ventre de l'ennemi. Mais ses généraux pensèrent différemment. Le combat de la veille avait été si meurtrier! Encène et Duvoust bivouaquaient sur des monceaux de eadavres, là où fut Malojaroslawetz, qui avait été livrée aux flammes et qui n'offrait plus que des ruines. La prudence conseillait de gagner au plus vite les quartiers d'hiver, et d'éviter toute occasion d'affaiblir les rangs de l'armée. Puisque la route de Smolensk, par Wiasma, restait ouverte, il fallait se hâter de la prendre, et luisser le général russe se préparer inutilement à nous disputer celle de Kalonga, Ainsi disaient ceux qui entouraient Napoléon, et lui de s'indigner à un pareil avis! « Reculer devant Kutusow! s'écria-t-il; reculer devent l'ennemi quand on vient de le battre, au moment peut-être où il n'attend qu'un signe pour reculer Inimême! »

Tous les renseignements apportés au quartier-général par les officiers d'ordonnance présentaient néanmoins Kutusow comme disposé à tenir tête à l'armée française et à risquer la bataille, plutôt que d'abandonner ses positions, et de nous eéder le terrain sur la route qu'il voulait nous fermer.

Napoléon n'était pas eonvaineu par ces rapports; il voulut tout voir par lui-même, et, le 25, à la pointe du jour, il monta à cheval pour visiter le champ de bataille, et pour reconnaître le camp et les dispositions de l'ennenti. Arrivé près de Malojaroslawetz, il fut tout à coup enveloppé dans le tourbillon d'une alerte, causée par un houra de Cosagues. Son sang-froid resta inaltérable au milieu de la panique répandue autour de lui, au nom et à l'approche de Platoff; mais il fallut que l'empereur et son escorte se missent en mesure de se défendre, Le général Rapp, qui trouva dans cette échauffourée une nouvelle occasion d'illustrer son courage, fut renversé et revint tout meurtri au bivouae, « Quand Napoléon , dit-il dans ses Mémoires, vit mon eheval couvert de sang, il me demanda si j'étais blessé. Je lui répondis que j'en avais été quitte pour quelques contasions : alors il se prit à rire de uotre aventure, que je ne trouvai cependant pas amusante, » La présence du maréchal Bessières, qui survint à la tête de quelques escadrons des grenadiers de la garde, suffit du reste pour arrêter le désordre et pour mettre les Cosaques en fuite. L'empereur coutinua alors tranquillement sa marche, et se trouva bientôt sur le théâtre du sanglant combat de la veille. Il y fut recu par le jeune béros qui avait appris à vaincre sous lui, et qui était encore tout ému des pertes cruelles que lui avait coûtées son triomphe, « Eugene, lui dit-il en l'embrassant, ce eombat est votre plus beau fait d'armes, »

La visite du champ de batiille confirma d'allieurs leu avis donnés à Napolécia. Les llisses élevieute leur reloutes; leur résolution de nous barrer le passage était done bien prise. D'un autre côté, le sang du soldet devenait chaque four plus précieux. Il avait codé à abondament sur le sol de Malojaroslawetz: Napoléon en avait de doutoureux térnodignages sous les yeux. Il y avait lis de quoi faire céder aux conscils de ceux qui le pressissait des erferre au plus 60 avs Timolensk, per la voie non contestée de Mojuisk et de Wissam. Cependant Il no prit ce partiq ue le lendemoin; 26, lorsqu'il aport que Kustusow s'écht nis lui-même en retraite. Napoléon n'avait plus à craîndre qu'on le souponant d'avoir reculé devant l'encenții pouvait décornais renoncer à marcher sur Kalouga, sons comprometire l'honneur de se-armes.

De Gorodnia , il rétrograda d'abord sur Borowsk , et s'établit , le 27 , à Veréia.

Le leudemain, il arrive dans la soirée au château d'Oupinskoë. Le 29, il s'arrêta près de l'abbaye de Kolotskoï, où, malgré ses or-



dres s'explícites et si pressants, se trouvaieut encore des blessés dout le transport n'avait pu s'effectuer, faute de chariots d'ambulance, a que citaque voiture, s'écris-4-ll, preme donc un de ces malheureux! - Et non-seulement il ordonna que l'ou commençat par les siennes, mais il voutet que les médecins et chirurgiens de sa maison, Ribes et Lhermitier, surveillassent le service sanitaire de ce couvoi.

Arrivé, dans la soirée du même jour, à Ghjath, il y passa près de vingt-quatre heures, et entra, le 51, à Wiasma, où l'attendaieut des lettres de Paris et de Wilna, ainsi que des rapports des maréchaux Victor et Saint-Cyr.

Napokon, qui espérait rallier le duc de Bellune à Sunolensk, et qui avait compté sur les manœuvres de ce lieutenant, comme sur celles de Macdonald, de Saint-Cyr et de Schwartzenberg, pour maintenir ses derrières et ses flancs libres, pour rejeter, au nord, Wittgenstein sur

Pétersbourg, et pour couteuir, au midi, l'amirul l'étiletagoff, qui cisti accourn des bords du hambes ur l'enfreçe, qu'es la condusion de la paix avec la Porte; Napoléon apprit qu'il ne trouverait plus Victor à Stundensk, ni Saint-Cyr à Polotok; que Macdoundl, règlée en Courlande, ne ecommuniquait plus qu'avec Willian, et que Schwartzenberg avait laisée passer l'amirul russe eutre lui et l'armée française. Ainsi la fortune, qui avait contrarté notre marche victorieune pur des incidents diplomatiques qu'on ne pouvait prévoir, contrarte notre retraite per des événements militaires nou mois inatteduats; elle se plati à dérause et des événements militaires nou mois inatteduats; elle es plati à dérause les événements militaires nou mois inatteduats; elle april avait derau per louis les combinations, à trabir toutes les espérances du grand houme, qu'elle combini tangaire de ses faveurs. Nais elle aura beau faire; si elle parvient un jour à lui arracher le pouvoir, il ne lui sera du mois jennis douné de porte a teitoir à so gieire et à se ploire.

L'empereur s'arrêta deux jours à Wissun; il en partit le 2 novembre, à midi, et porta, le 5, son quartier-géneria la Showkoux, perdant que le prince Engine, Davonst et Ney, altaqués à Wissuna et sur la route de Medy n, par Miloradoviitz et Bueffskof, repoussaient vigour-reasement les Russes et unintienaient l'ordre de la retraite, dans is dernières colonnes de l'armée française. Si Mutsow moss elt prévenus à Wissuna, nôtre position devenuit extrêmenteur périlleuse. Mis Buturin explique les leuteurs du fédé-marcèntal, par la crainte de foreer les Français à se buttre en désepréers, et de les réduire à la terrible alternative qu'ils avaient si souvent rendue funeste à leurs ennemis, de vainere ou de mourir.

Le brillant combat de Wissana ent pour effet de raleutir encore davantage la poursaile de Basses. Leurs trouges régulères se leutierus plas d'arrèter l'armée française dans sa marche rétrograde. Les Gosaques seuls continuèrent d'inquiéter l'arrière-garde, que l'empreur avait placée sous le commandement du maréchal Ney. Pour les éloigner autant que possible, on finagina un moyen qui réussit parfaitement. « Quand Tatelage d'un fourgous se trouvait dennetée et qu'il fallait l'abandonner, dit le général Gourgand, ou y attachait une lougue unéche allumée. Les Cosaques, voyant de la funée sortif du cisson, u'ossient en approcher qu'il n'ext fait explosion, ce qui tardait asset louglemps, »

A Michalewska, Napoléon rencontra un message du due de Bellune, qui lui annonça que le maréchal, après avoir fait sa jonction avec le corps de Gouvion-Saint-Cyr, s'était retiré du côté de Senno, au lieu de marcher sur Wittgenstein et de reprendre Polotsk. Cette nouvelle contraria vivement l'empereur. It écrivit aussitôt à Victor de marcher sur Wittgenstein et de reprendre Polotsk.

Celte fois encore les prévisions de l'empreur seront dégues, ses instructions inefficaces. Il les juge pourtant si importantes, il tient tellement à leur rigoureuse exécution, qu'îl les renouvelle dans la nutl, par l'entremise de son major-générat. Mois, cette nuit même, le terrible mailinire sur leurol les Russes ont complé, et que la fortune s'est asso-



ric pour truhir nos aigles, vient s'abaltre comme un génie esterminateur sur le camp des Français. Un vent glacial porte pariot la souffrance et la mort. Quand le jour parait et qu'il faut se remettre en uncrée, on trouve les chevanx gotés por milliers et un verglas qui arrété à chaque pas tout ce qui a résisté au froid de la unit. La voiture du cubiact de l'empereur s'égare même au milleu des neiges.

Cependaut on approche de Smolensk. « Dans quel triste état, dit un témoin oculaire, le vent du nord pousse l'armée sur cette ville! Autour de l'empereur , le sourire du courtism est tombé des lèvres qui en avaient le plus l'habitude; toutes les figures sont désilais. Les lames fortes, qui iront pas de masque à perfore, sont les seules dond l'expression n'ait pas ebangé sous les traits plus rudes que le froid et l'insominie leur impriment. Quant à l'àpoléon, sa douleur est celle d'une grande âme aux prises avec l'adversité; ».

Il entre à Smolensk, où il s'était promis de faire reposer ses troujes; à Smolensk, où il ne trouvers plus Victor pour souleuris la retritie d'une armée que l'hiver décime impitoyablement, et qui n'offrira bientiét que des delris. Et, comme si ce n'était pas asser des calamities qu'il a sous les years, des nouvelles de Paris vienneunt lui moutrer, à cété de l'inconstance de la fortune, l'instabilité de sa puissance et de sa dynastie, alors qui l'eroyait les avoir mises à l'abri de toute attaque, et les avoir marquées, p'our ainsi dire, du sceau de la perpéntié.

Un prisonnier d'état, consigné dans une maison de santé, un meuhero losseur d'une sasociation répulisaire presque locamue; un officier sans renom, sans eulourage, sans appui, sans autre ressource que son imagiantion et son andare, lo général Mallet, avait conçu le projet de renverser, à l'aidé d'une fususe novuelle et de quelques faux ordres, le pouvoir colossal devant lequel tout tremblait ou se prosternait en Europe, et qui oranisait inferbrandabe sur sa base.

Le 19 octobre, tandis que l'heure de la décadence soune an Kremine et que Napolico sort de Mosco, Malet s'échappe de la maiso de santé où il subissuit la surveillance de la police, se présente peu d'instants après, sous le nom du général Lamotle, su cled de la distince coloris de la garde nationale, le colonel Soulier, lui annonce la mort de l'empervar, andiq que l'établissement d'un nouveun gauvernement, et lui ordonne de lui remettre le commandement de son corps. Il était alors dens heures du matin. Le colonel était au lit et souffrant. A la nouveille de la mort de Napoléon, il ne peuse qu'i pleuver et s'excuse de ne pouvoir se lever. Mais il intimo l'ordre à son adjudant d'assembler la colorie et de la mettre la disposition du général Lamotle, eq qui est immédiatement exécuté. Mallet, muni d'un flambeau, vient alors lier aus soldas, à notifé endormis, les journaux, les proclamations, les décrets qu'il a fabriqués; et cette troupe, composée de douze ceuts hommes, le suit docilement pertout où il lui platte de la conduire.

Il se dirige d'abord vers la prison de la Force, d'où il fait sortir ses deux principaux complices, Laborie et Guidal, qu'il charge d'uller mettre en arrestation les deux chefs de la police, M.B. Savary et Pasmier

Le préfet de police n'oppose pas la moindre résistance aux ordres de deux hommes qui étaient naguère ses prisonniers, et dont il devait soigner et maintenir la détention.

Le ministre de la police n'a pas non plus d'objection à faire à son arrestation, et à tout ce que lui débitent Guidal et Lahorie des inventions de Mailet. On le surprend au lit, et il se laisse conduire à la Force, où il remplace, avec le préfet de police, les deux prisonniers d'état qui vicunent de les arrêter l'un et l'autre.

Le préfet de la Seine, Frochot, montre la même confiance et la même dorilité. Il croit l'empereur mort, et il fait bonnement préparer la salle qui doit servir à l'installation du nouveau gouvernement.

Mallet fut noiss heureux chez le gouverneur de Paris. Le général Ilalin, su lite de se laisser arrêter sans explication, demanda à voir les ordres en vertu desquels ou procéduit contre lui, et passa incontinent dans son edismic. Mallet le soiti, et un moment où le gouverneur se retournait pour réclamer encore l'exhibition des pièces dont on s'étuyait pour le meltre en arrestation, l'audacieux conspirateur lui far au coup de péstodet qui le blessa au visage et le fit tomber sans le tuer. Un capitaine de la dixième cohorte étut présent, et l'attitude du gouverneur ne lui donna pas le moindre sonpen de la surprise dont il était dupe avec tout son corps, par suite de la restfuitié de éton cédoné.

Holin blessi, renversé, Mallet se reulit iclez l'adjudant-giórical Doucet. Mais il y trouva un inspecteur giórierd de police qui le reconnat, l'interpella vivement, et dounn aussitút l'ordre de l'arrièter. Mallet, se voyant perole, essaya d'échaper a usor qui l'attendatie en se sevant d'un second pistolet qu'il tensil caché dans sa poche. Cette dermière ressource lui fla enteive. Les personnes présentes à l'étalemajor, même celles qui l'assient suiri jusque-là neve une entière soumission, se jeterent sur lui et de desarmèrent. En pu d'instants, les conjurés, après avoir régio pondant deux heures sur la cupitate endormie, se rencontrèrend de nouves sous les verroux. Le ministré de la police, désigné par Mallet, était occupé dans son hôtel à se faire prendre mesure de son costume, porspoir out in pour l'arrière. Aissi finit cette extravagante conspiration, qui fut comme une espèce de conclemar ou comme une scient de sommanbulame pour quelques hauts fonctionnaires, tandis que la population parisienne, plongée dans les sommeil, retrouva à son réveil a sécurité de la veille. Elle ne connut la saturnale nocturne qui s'étuit passée au miliéeu d'elle que par le récit du Moniteur, et elle n'en requi requieu entotion que par les caécations promptes qui saivirent et qui coûtèrent la vie à quatorze personnes.

Lorsque Napoléco cut lu la dépèche qui l'instruisait de cette échaufsourée, il s'écono moios de l'undoce des conspirators que de la facilité qu'ils avaient trouvée chez les autorités supérieures, dont its devaient attendre un énergique dément et une échatant répression pour leurs funses nouvelles et leurs folles tentatives. Les réflexions les plus pétibles et les miers fondées vinterel l'assaillir et l'artiséer, v'oils donce, dist'il, à quoi tient mon pouvoir? qual :., il est donc bien aventure, s'il suifit d'un seul homme, d'un détenu, pour les componenters un courronne est donc bien peu affermie sur ma tête, si, dans ma capitale même, un coup de main barrid de trois aventuriers peut la faire chanccher! Après douze années de gouvernement, après mon mariage, après la naissance de mon fils, après un de serments, ma mort pourrait devenir cancre un moren de révolution!... Et Napoléco II, on s'r pensait donc pas! «

Non, on n'y pensait pas! et il n'était venu dans l'idée de personne que le cri sacramentel de l'ancienne monarchie pût être applicable à la monarchie impériale, que l'on dût répondre à Mallet et à ses adhérents : « L'empereur est mort, vive l'empereur! »

Cependant Thérédité du pouvoir suprême el Tordre de successibilitécitient formellement grantis et réglés par la constitution 1 Mas, quétait-ce qu'une disposition constitutionnelle que l'esprit du temps alvait pas revêtate de sa susetion souveraine? Napoléon a beun être le plus habite, le plus puissant, le plus glorieux des fondateurs de dynastie, il pressent que son œuvre ne durere pas; son exclumation trailsi une inquite prévonance. Quoi il 7 on a pu croire qu'un repandant seulement le brait de sa mort, e en serait fait de son gouvernement et des a race, ci que son défine tout entire restit censa àvoir peri ave buil et l'on es éve piont trompé! et un n'a songé à son fils 11 cet oubli e fraspe et l'allige, Qu'il ne s'un preune pus turtégies aux fonctionnaires eminents, aux chefs de l'empire, qui ont ainsi oublié d'invoquer le principe sur lequel reposent l'élévation et l'avenir mème de leur propre famille. Ce n'est pas leur faute, s'ils n'ont pas pensé à Napoicéon II; c'est le fait du siècle dont le génie les domine à leur insu, et qui est peu dynastique.

Napolion njoute, en se tournant vers l'un de ses plus braves officiers, et finisant loujours allusion aux événements de Priss: « Bapp, un malleur n'arrive pas seul; c'est le complément de ce qui se passe ici. Je ne puis pas être parlout, mais il faut que je revoie ma capitale; ma présence y est indispensable pour remonter l'opiulen. Il une faut des hommes et de l'argent; de grandes succès, de grandes virtoires répererent fout. «

Et il y aura beaucoup à réparer! d'heure en heure nos malheurs s'accroissent; ce ne sera bientôt plus une retraite que nous aurons à raconter, mais un immense désastre...





### CHAPITRE XLL

Depart de Sinoiensk. Affreuse situation de l'armée. Bataille de la Beresma Retour de l'empereur à Paris.



arotizos ne pouvait s'arreler longtempa a Smolensk. Presque toutes les réserves qu'il avait échelonnées pour servir d'appui à sa retraite avaient été déplacées par des marches et des contremanches imprévues. Les approvisionnements sur lesquels il avait compél lui manquaient également ou étaient rapidement enosommés et gasquilés au milien

du désordre et des besoins de l'armée. A chaque instant il apprenait quelques pertes nouvelles, quelque funeste événement. Tantôt é'ébit la d'vision détachée sur Kalouga, qui entrait dans Smolensk après avoir laissé entre les mains de Kutusow une de ses brigades tout entière; tantôt c'était Eugène à qui le passage de la Woop avait coûté douze ceuts chevaux, soivante pières de canon et tous ses équipages; et au milue de tant de celamités, Teltifelagoff approchait, Teltifelagoff a résist plus qu'à quelques marches de l'armée française, et notre plus rechit plus qu'à quelques marches de l'armée française, et notre plus rechit plus qu'à quelques marches de l'armée française, et notre plus rechit plus qu'à quelques marches de pluse.

Tout était donc mainteaunt coujuré coutre Napoléon, comme tout lus unarita autrefais. In seul opapir restait à son courage inalérable, c'était le courage persévérant de ses générans et de ses soldats. Dans toutes les reacoultes, les genériers français se motarient foujours dignes du grand peuple qui les avait chargés du dépêt de sa gloire, et dignes du grand loumne dout ils partegaient les reverses comme lis avaient genérales ses triomphes. A aucune époque de leur prospériéle se furent plus intérigles. Un des combats que livra leur arrière-garde, sous les ordress de Ney, n été oppolé, par l'Anglais Wilson, la déstaité des téron. Cest la la suite de ce l'intait, la tif d'urmes, que le



brace des braces, euloure de cent mille Russes, parvint à leur échapper

et à rejoindre l'armée française, à travers un pays inconnu, et après avoir passé le Borysthène sur les glaçons du fleuve. En apprenant son arrivée, Napoléon, qui l'avait eru perdu, s'écria avec transport : « J'ai deux cents millions dans les caves des Tuiteries, je les aurais donnés pour le maréchal Ney! »

Mais l'héroisme, auxiliaire du génie, s'il est encore assez puissant pour retenir la gloire sous nos drapeaux, ne peut rien contre la fortune qui s'en éloigne de plus en plus, qui nous trahit et nous accable chaque jour davantage. Déjà d'épouvantables matheurs sont à déplorer, et ils vont s'effacer devant les événements plus terribles qui restent à décrire. Pour faire choir un homme de la stature de Napoléon, il fallait une commotion violente et universelle qui tournât contre lui les intérêts, les passious, les éléments; il fallait une eonjuration de la terre et du ciel , une conjuration qui se manifestat par quelque grande eatastrophe... La catastrophe est arrivée. Celui dont elle doit commencer la ruine en dietera lui-même les détails. Si l'emperenr ressent vivement les coups de l'adversité pour lui, pour les siens, et surtout pour la France, il domine encore assez l'infortune pour l'envisager sans faiblesse et sans abattement, pour parler d'elle avec une noble résignation qui n'exclut pas l'espérance; le chiffre du bulletin où il consignera son pénible récit, douloureusement conservé dans les traditions populaires, suffira longtemps pour signaler d'un mot l'époque et l'immensité des revers de la grande armée; pour marquer dans le lointain la première période de la chute du grand capitaine.

#### VINGT-NEUVIÈME BULLETIN.

- Jusqu'so 6 novembre, le temps a été parfait, et le morrement de l'armée s'est exécuté avec le plus grand succès. Le froid a comment le 7; des ce moment, chaque mit nous avons perdu plusieurs centaines de chevaux, qui mouraient au bivouec. Arrivés à Smodensk, nous avions délip perdu bien des chevaux de cavalerie et d'artillerie.

» L'armée russe de Vollynie dait opposée à notre droits. Notre droite quitts la ligne d'opération de Minsk, et prit pour pirot de ses opérations la ligne de Varsovie. L'empereur apprit à Smolensk, le 9, ce changement de ligne d'opérations, et présuma ce que ferail l'enne-m. Quedque dan qu'il his parti de se mettre en mouvement dans une

si cruelle saison, le nouvel état des choses le nécessitait, il espérait arriver à Minsk, ou du moins sur la Bérésina, sevant l'ennemi; il partit le 43 de Smolensk; le 46, il coucha à Krasnob. Le froid, qui avait commencé le 7, s'accrut subliement, et, du 44 au 45 et au 16, le thermomètre marqua scire et dix-luit degrés au-dessous de glace. Les chemins furent couverts de verglacs; les chevaux de cavalerie, d'artif-



lerie, périssient toutes les mits, non par centaines, mais par milliers, surtout les chevaux de France et d'Allemagne: plus de trente mille chevaux périrent en peu de jours; notre cavalerie se trouva toute à piet; notre artillierie et nos transports se trouvaient sans atlelage: il fallut abandogner et détruire une bonne partie de nos pièces et de nos munifions de guerre et de boache.

« Cetta armée, si belle le G, était bien differense dès le 14, presque sans cavalerle, ans surillerie, aus mansorets. Sans cavalerles, advanterie, nous sons cavalerles, advanterie, nous se pouvoiss pas nous échiere à un quart de l'ine; expendant, sans armée pouvoiss pas risque me baiulle et attende de pied ferme; il fallait marcher pour ne pas être contraint à une bataille, et gente de déduré et muitions nous empéchait de désirer; il fallait coeper un certain esque pour n'être pas fournés, et est assa cavalerie qui échait et qui l'âlt les colonnes. Cett difficulté, joinée à un froit excessif art et qui l'âlt les colonnes. Cett difficulté, joinée à un froit excessif.

subitement venu, readit notre situation facteuses. Les bommes que la nature n'a pas trempés assez fortement pour être au-dessus de outses les chauces du sort et de la fortune, pararent dérandés, perdirent leur guiefé, leur bonne humenr, et ne révèrent que malheurs et cotastropeis; ceux qu'elle a créés supériers à lout, conservent leur guiefé, leurs manières ordinaires, et virent une nouvelle gloire dans des difficultés différentes à surmonter.

» L'ennemi, qui voyait sur les chemins les traces de cette affreuse calamité qui frappeil Tarmée française, chercha à en proûter. Il envoloppail boutes les colonnes par ses Cosaques, qui enlevaient, comme les Arabes dans les décers, les trains et les voitures qui s'écartisaint. Cette méprisable envalerle, qui ne fait que du bruit, et n'est pas ca-pable d'enfoncer une compaguie de voltgarus, se reodit redoutable à la faveur des circonstauces. Cependant l'ennemi cut à se repentir de toutes les tentaites sérieuses qui'il voubt entreprendre; il fint culbait par le vice-roi au devant duquel il s'était placé, et y perdit benucoup de monde.

» Le due d'Elchingen qui, avec trois mille bommes, faissit l'arrière-garde, avait fait sauter les remparts de Snolensk. Il fut cerné et se trouva dans une position eritique: il s'en tira avec cette intrépidité qui le distingue. Après avoir tenn l'entenné doigné de lat pendant toute la journée du 18, « l' Pavoir constamment repoussé, à la noii îl il fut mouvement par le flanc droit, passa le Borysthène, et déjous tous les calcules de l'ennemi. Le 49, l'arrière passa le Borysthène à Orza, et l'arrière russe futiguée, ayant perdu beaucoup de monde, cessa là ses tentodives.

L'armée de Volhinie s'était portée des le 16 sur Minsk, et machist sur Borison. Le griécal Dombrowski déendit in Bête du pout de Borison avec trois mille hommes. Le 25, il fut forcé, et obligé d'évacter cette position. L'ennemi passa alors la Bérèsina, morchant sur Bobr; la division Lambert faissit l'avant-garde. Le deuxième corps, commandé par le ducé le Reggo, qui était il Tscherin, avait resp l'ordre de se porter aur Borison pour assurer à l'armée le passage de la Bérèsina. Le 24, le duc de Reggio revocontra la division Lambert à quatre lineuse de Borison, l'attaqua, la hostit, laif il deux milli prisonniers, lui pris six pièces de canon, ciuq cents voitures de bagges de l'armée de Volhinie, et rejeta l'armenie su la rive droite de la Bérésina. Le 26 de Volhinie, et rejeta l'armenie su la rive droite de la Bérésina. Le 26 de Volhinie, et rejeta l'armenie su la rive droite de la Bérésina. Le gle de Volhinie, et rejeta l'armenie su la rive droite de la Bérésina. Le gle

néral Berkeim, avec le 4° de euirassiers, se distingua par une belle charge. L'ennemi ne trouva son salut qu'en brûlant le pont, qui a plus de trois cents toises.

- Cependant l'ennemi occupait tous les passages de la Bérésina. Cette rivière est large de quarante toises; elle charriait assez de glaces; mais ses bords sont couverts de marais de trois cents toises de long, ce qui la rend on obstacle difficile à franchir.
- Le général ennemi avait placé ses quatre divisions dans différents débouchés où il présumait que l'armée française voudrait passer.
- 1.2 26, à la pointe da Jour, l'empereur, après avoir trompé l'ennemi par divers mouvements fais dans la jourcée du 29, se porta sur le village de Studzianca, et fit aussilôt, malgré une division entemnie, et et en sa présence, jeter deux ponts sur la rivière. Le due de Reggio passa, attaqua l'ennemi, et le mena battant deux heures; l'ennemi se retriers sur la leté du pont de Boxion. Le giéreit Legrand, officire du premier mérite, fut blessé grièvement, unais non dangereusement. Toute la journée du 26 et du 27 l'2 ramée passa.
- » Le due de Bellune, commandant le neuvième corps, avait repordre de saivre le mouvement du due de Reggio, de faire l'arrièregarde, et de coutenir l'armée russe de la Divina qui le stitvuit. La division Partonnaux faisait l'arrière-garde de ce corps. Le 27 à midi, le due de Bellune arriva avec deux divisions au pout de Studriance.
- » La division Partonauxa portit à la nuit de Borisov. Une brigade de cette division qui formati l'arrive-parde, et qui était chargée de brûber les ponts, partit à sept heures du soir : elle arrive entre dix et ouze heures; elle cherche sa première brigade et sou genéral de division qui étaient partis deux heures es avant, et qu'elle n'avait pas rencontrés en route. Ses recherches furent vaines; on conquit alors des inquiétades. Tout ce qu'on a pu consolire depois, e'est que cette première brigade, partie à cinq heures, s'est égarcé a six, a pris à droile au live de prender à gauche, et da fuit deux ou trois licues dans cette direction; que dans la mist, et transic de froid, elle s'est railliée aux fette de l'aux de l'enemei, qu'elle paris pour ceux de l'armenie furnequies; cantourie ainsi, elle aura élé-culevé. Cette eruelle méprise doit nous avoir fait perdre deux mille hompses d'infanterie, trois ceste heuxus et trois pièces d'artillerie. Des bruits cournient que le ginéral de division n'é-tait pas avez se colonne, et avait marché jooilement.

» Toute l'armée ayant passé le 28 au matin, le due de Bellune gar-



dait la tête du point sur la rive gauche; le due de Reggio, et derrière lui toute l'armée, était sur la rive droite.

« Borisow ayant été évacué, les armées de la Dwina et de Volhinie

a borsow syant en eventue, jes armies si e in utwan et ale vonume communiquement; elles concertiverut une statujue. Le 28, à la pointe du jour, je due de Regio fit prévoin? l'emprever qu'il était attuque?; une denti-beure après, le due de Bellune le fot sur la rive gauche; l'armée prit les armes, Le due d'Ekleingen se porta à la suite de due de Regio, et le due de Tréties devirère le due d'Ekheingen. Le constat devint vif; l'ennemi voulut déburder notre droite; le général Dousuere, commandant la cinquième division de cuivassiers, et qui fissisti partie du deuxième corps resté sur la Divina, ordonna une charge de cavalorie aux 3º d'3º régiments de cuivassiers, au moment où la légion de la Visitale s'engagnait dans les hois pour percer le coutre de l'ennemi, qui fin clubulé et dins ion dévoute. Cos bravas censissiers unfoncièrent successivement six carrés d'infantierie, et mirent en déroute la cavalerie enneme qui venit at soccours de son infantierie : six mille prisonniers, deux drapeaux et six pièces de canon tombérent en notre pouvoir .

 Dans cette glorieuse rencontre les cuirassers étaient commandre par le colonel Dubos, qui charges à leur tote, et les entraîns par son exemple. En récompense de ce service éclatant, il fint montant genéral, par un decret dats du champ de bataille.

- » De son côté, le due de Bellune fit eharger vigoureusement l'ennemi, le batiti, lui fit cinq à six cents prisonniers, et le tint hors la portée du canon du pont. Le général Fournier fit une belle charge de exvalerie.
- Dans le combat de la Bérésina, l'armée de Volhinie a beaucoup souffert. Le duc de Reggio a été blessé; sa blessure n'est pas dangereuse; c'est une balle qu'il a reçue dans le côté.
- » Le lendemain 29, nous restâmes sur le champ de bataille. Nous avions à choisir entre dux routes, celle da Minsk et celle da Wilna. La route de Minsk passe au milieu d'une forți et de marais insultes, et il cât été inquessible à l'armée de 5° yn ourrit. La route de Wilna, su contraire, passe dans de Irès-bons pays; l'armée, sans cavalerie, faible en munitions, horriblement faliguée de cinquante jours de marche, trainant à sa suite ses miables et les blessés de tant de combats, avait besoin d'arriver et ses magasins. Le 50, le quarier-spérient flat de Plechnisis, le 4" décembre à Slaiti, et le 5 à Molodetschino, où l'armée a recu les premiers controis de Wilna.
- » Tous les officiers et soldats blessés, et tout ce qui est embarras, bagages, etc., out été dirigés sur Wilna.
- » Dire que l'armée a besoin de rétablir sa discipline, de se refaire, de remonter sa cavalerie, son artillerie et son matériel, c'est le résultat de l'exposé qui vient d'être fait. Le repos est son premier besoin...
- » Dans tous ces mouvements, l'empereur a toujours marché au mi lieu de sa garde, la eavalerie, commandée par le maréchal due d'Istrie, l'infanterie, commandée par le due de Dantziek...
- » Notre exualerie était tellement démontée, que l'on a du r'unir les officiers auuquels il restait un cheval, pour en former quatre compagnies de ceut cinquante hommes chaeune. Les généraux y faissient les fonctions de capitaines, et les colonde cette de sous-officiers. Cet es-cadron saeré, commande par le général Grouchy, et sous les ordres du roi de Naples, ne perdait pas de vue l'empereur dans tous ses mouvements.
  - « La santé de sa majesté n'a jamais été meilleure. »
- Il s'est Irouvé des hommes assez injustes pour reprocher cette dernière phrase à Napoléon, comme une insulte à la douleur de tant de familles que son bulletin alloit remplir d'alarmes, et que nos désastres couvraient de deuil.

Fallati-il done qu'il quotit îni-même à la consternation et à l'auxiciequ'un aussi finance revi devat inivisiblement produirre dans tout l'empire, en laissant à la malveillance un préceste de renouveler le bruit mensouger qui avait failli suffice à trisis avecturiers pour ébrander son troine? N'étiler pas une purole de consolation et d'espoir qu'il alvassait à la France, en lui disant, après le lugibre tableon de ses perles, que les destina cle les frimas, dans leurs furures combinées, avaient au moins respecté le grand homme en qui elle avait véeu si giorieusment dans les jours prospères, et dont ta vice indivensit plus précieuse et le génie plus nécessaire que jamais pour traverser ses jours méssaes?

Pourquoi Napoléon aurait-il craint d'ailleurs de faire connaître à la France et à l'Europe l'énormité des revers qu'il venoit d'essuver? Pourquoi se serait-il senti humilié par l'aven d'aussi grands désastres? Son cœur et sa tête n'y étaient pour rien; ni l'un ni l'autre ne lui avaient fait défant dans les circonstances les plus difficiles. Les étrapgers, les Russes eux-mêmes lui ont rendu ee témoignage, A Toloszie, resserré dans un espace de quinze lieues, entre Kutusow, Wittgenstein et Tehitehakoff; environné par trois corps d'armée formaut une masse de cent cinquante mille hommes; ne voyant autour de lui que visages mornes et n'entendant que de timides murmures qui décelaient l'abattement des ântes qui lui avaient toujours paru le plus fortement trempées, il conserva assez de calme et de constance, il resta assez digne du grand peuple et de lui-même pour faire dire à ses soldats ; « Il nous tirera encore de là! » et pour forcer ses ennemis à cet éclatant hommage: « Dans cette situation, dit Butturtin, la plus périlleuse où il se soit jamais trouvé, ce grand capitaine ne fut pas au-dessous de lui-même. Sans se laisser abattre par l'imminence du danger, il osa le mesurer avec l'oril du génie, et tronva encore des ressources là où un général moins habile et moins déterminé n'en aurait pas même soupeonné la possibilité, »

Mais que peut le génie coutre les éléments? Napoléon n'échappe, à force de courage et d'habitelé, un manuerves des généraux russes que pour voir tomber son armée sons la rigneur du froid, dont l'intensité et les ranages s'accroissent eucore après le départ du singlneuxième bulletin. - La main géle sur le fer, les larmes se glacent sur les joues, » seon l'expression d'un témoin conlaire; et ees nobles planlanges, qui avaient fait si tougemps trembler! Europe, présentent naisent farant l'aspect le plas misérable. A sous éfants fous dams na télént d'abattement et de torpeur, dit le docteur Larrey, que nous avions peine à nous reconnaître les uns les notres; on marchait dans un norme silence... L'organe de la vue et les forces musculaires élatent affaibliss au point qu'il était très-difficile de saivre su direction et de conserrer l'équillène... I amort était devance par la pileur du viages, par une sorte d'idicisme, par la difficulté de parler, par la faiblesse de la viage. »



Napoleon devaliel roster au milieu de ces effrayants debris de grande armée, et capoer à de partielle saticiates l'attelligence et le bras qui faissicuit toujours l'espoir de la France? Nat n'aurait osé le penser. Deux jours après l'envoi du funcise bullefin, if rémit, à son quartier-geiseria de Morghoni, ses principous Riculemants, pour leur anmoner qu'il faillait e séparer d'une et regagner le plus vite possible sa capitale, o di les éviencements renduient su présence nécessière. « Le vous quitte, leur d'al., mais éces pour ulter chercher trois cent mille sol-dads. Il faut bien se mettre en mesure de souleair une sevonde campagne, pisiène, pour la première fois, une earngogne n'a pas achèce la guerre... El pourtant à quoi cela a-t-il teun?... Yous saver l'histoire de nos d'éssatres, et cembire et pettle la part que les Russes y out

prise. Ils peuvent hieu dire comme les Albénieus de Thémistocle . « Nous citons perdus, si nous n'eusions été perdus! » Quant à nous, notre unique vaniqueur éest a feriod, dont la rigueur prémature à trompé les hobitants cux-mêmes. Les contre-marches de Schwartendereg out fait le reste! Alasi, l'andace nioné d'un inendaire, un hière surnatured, de lèches intrigues, de soltes ambitions, quelques fautes, de la tratiaion peu-térec, et de houteur nystères qu'on samar sans doute un jour, voila ce qui nons raméue au point d'où nous sommes partis. Vit-on jamas plus de charces favorables dérangeis par des contrairéés plus impréuses? La campagne de Russie n'en sera pas moins la plus glorieuse, la plus difficile et la plus honorable dont l'histoire moderne puisse faire mention, »

Le même jour (3 décembre) l'empereur pril la route de Paris, laissant le commandement ench de la fermée au roit de Saples. Il voyage dans un traineux, sons le nom du dus de Viceuce, qui l'accompagnisit. En passant à Wilna, il entretini le due de Bassano pendant quelques heures. A Varsovie, il contress avec le counte Potocki, et visita les fortifiections de Prapa. Le 14 décembre, il arriva à Dresde, an milieu de la mit; et, après une longue conférence aves on fidele et énérable affic le roi de Save, il reprit le chemin de sa ențitute. Le 18 il ciati à Paris.





#### CHAPITRE XLII.

Bellections sur Doser decostgrase; de l'expedition de Russer. Najodesu reçost ins felicitations di grande exem de l'étal. Levée de truis evet elapante mille hommes. Defection du général prusien d'York. Murat alandonne l'armée. Ouverluce du corps législaté.



oscor a done trompé l'espair de Napoléon. En allant planter ses aigles au Kremlin, l'empereur avait ospéré y trouver une pais glorieuse et solide, le terme de ses expéditions guerrières, l'affernissement de sapolitique et de sa poissance. « Cétait pour la grande cause, a-t-il dit plus tard, la fin des insartés et le commencement de la sé-

curió. Lu nouvel horizon, de nouveux travaux allaient se dérouler, tous pleins du bien-eivre et de la prospéridé do tous. Le système europpéen se travarial fondé; il n'était plus question que de l'organiser.... Satisfait sur ces grands points et tranquille partout, j'aurais eu aussi mon congrère et ma Saint-Allinaer e cos not des sides qu'on n's volées. Dans celte réunion de tous les souverains, nons cussions traité de nos intérêts en famille, et compté de derec à malitre avec les pequies... Les cause du siècle était gangée, la révolution accomplie; il ne s'attait on plus que de la regionne de la révolution accomplie; il ne s'attait of plus que de la regionne de longue main, aux délaites que la regionne de la regionne de longue main, aux dépeus de una poquitait je peut-étre. N'amprorte, je devoussi Farche de l'auxier nature entre l'auxier et de la nouvelle auxier plus de la poquitait peut-étre. N'amprorte, je devoussi Farche de l'auxier et de la nouvelle auxier plus de l'auxier et de la nouvelle des de closses. Pavais les principes et la confidence de l'un, le nouvelle dreie de closses. Pavais les principes et la confidence de l'un, l'auxier fait du conscience la part de cheaute la part de cheaute.

Pourquoi la Providence refusa-t-elle son suprème concours à l'exècution d'un plan ussi maginique? Pourquoi plaça-t-elle un abime là où Napoléon avait marqué le but de tous ses efforts, le triompte du slècle, l'accomplissement de la révolution? Pourquoi un immense désastre pour prix d'un aussi vaste dessein, et en échange d'un aussi grand résulta?

 Les hommes qui out écrit ou médité l'histoire, dit M. de Maistre, out admiré cette force secréte qui se jone des conseils humains.

S'il est vrai, comme l'a proclamic Napoléon à Smitte-Hélène, que dans un temps prochain la civilisation et la barbarie doivent sider on tièrement leur querelle, et que nous marchions au triomphe complet de l'une ou de l'une ou de l'une, il est certain aussi que la cause du siècle ne pouvait pas être pleimement et irrévocablement gagnée par la consiseration d'un système mitoyen, qui aurait fait vivre péte-melle la jeune et la vieille Europe, en conservant à l'une ses amétenes formes, ses institutions ariséeratiques et au requêque points mémor ses anafiques dynastics, et en passant à l'antre ses idées nouvelles, ses tendances libbrailes et sa kièse démocratiques.

Sous des apparences de moderation, commandées par les circonstances, la révolution et l'ameir régine eurrieui toujours gardé na fond leurs dissidences radicules et leurs antiquithies inviacibles; leur récouchitation à raunti junnis éée que superfieble et éphémère. En essayant de les unir, de les marier, malgré l'incompatibilité absolue qui caistait eutre cus, Napoléou n'entreprit donc qu'une œuvre essentiéllement transitoire, et ne fit, des naves, que compromettre sa popularité. D'un côté, l'ameienne sociéé conserva ses raneunes, ses régugannees, ses appréhenions à l'équid de l'homme qui avait les principes et la continace de la société nouvelle; d'autre part, la société nouvelle persista dans ses prédentions, et fort annech e crimiter que ses principes. ne fussent plus aussi profondément enracinés dans l'homme qui s'efforçait de s'identifier avec lu société ancienne. Nupoléon poursuivant une transaction définitive entre l'ancien et le

nouvel ordre de choses; Napoléon méditant une sainte alliance des souverains, telle à peu près que ses ennemis l'établirent dans la suite sur les débris de sa puissance, et non point une sainte alliance des peunles, telle que Béranger l'a chantée dans ses vers prophétiques; Napoléon médiateur entre le moven àze et le dix-neuvième siècle, n'était plus en effet dans le rôle que lui uvait assigné la Providence, rôle d'active propagande au profit de l'avenir, et non pas d'arbitrage impurtial dans un but de ménagement pour le passé, Par cette conception, qui séduisit trop facilement son génie, il avait posé un nec plus ultrà à l'esprit de réforme dont les œuvres étaient encore loin d'être accomplies, Soit désir de conciliation et d'ordre, soit besoin de repos et de stabilité, le Verbe de la démocratie française s'était ainsi fait stationnaire; il en était venu à penser que l'idéal de la politique contemporaine et la tàche du héros des temps modernes consistaient à enfermer d'une main puissante le torrent révolutionnaire dans le lit étroit et entre les dignes ruipées où la main débile de la vicille Europe n'avait pu le contenir. Mais, quelque côté généreux que pût présenter cette tentative, elle n'en constituait pas moins une audacieuse pégation des perfectionnements ultérieurs et fondamentaux que la jeune Europe avait droit d'espérer dans son organisation politique. C'était arrêter les développements de la régénération universelle que de chercher ainsi à raccommoder la révolution 4 avec ee qu'elle n'avait pas détruit, avec les restes toujours menacants des monarchies et des aristocraties européennes; e'était laisser l'ancien régime sur un piédestal, et donner ce piédestal pour dernière limite au progrès social. Or, comme il avait été promis aux peuples, par la Providence, une émancipation plus franche, plus large et plus sérieuse que celle dont les aurait gratifiés la sainte alliance des souverains, la Providence arrangea tout pour l'accomplissement de ses promesses.

<sup>•</sup> Que des hommes d'étà competent une transaction passagère natre les deux principes qui divisent Exampé quissi disquates au, à la home heure à Quille réfferent de prelanger les trèmes qu'ils edificament et pendant loquetles l'esperit hommis purroit son cours, et suarde à la fondation definitive de Foreir nouveus, cette telle auns restrictes peut due accomple au peut ou monde se succès mais qu'on ne prenne pas la suspension d'armes pour la fin dernière de toute holte, et le proviouire pour le éclient.

Elle livra d'abord le divan à l'influence anglaise, et séduisit Bernadotte aux conférences d'Abo; puis elle souffla l'orgueil aux uns, la tiédeur et l'envie aux autres, conseilla les lenteurs et les contre-marches de Schwartzenberg , frappa Junot de vertige à Valoutina , mit la torche aux mains de Rostopchin, rendit Alexandre sourd à toutes les insinuations pacifiques, et Napoléon accessible aux inspirations eraintives de ses lieutenants; fit ainsi chanceler dans l'âme du héros la confiance absolue et jusque-là inébrantable qu'il avait toujours eue en lui-même, retint trois jours de trop le conquérant de Moscou au Kremlin, déchaîna prématurément contre lui le plus rigoureux des hivers, ensevelit la plus belle des armées sous la neige, changea l'enthousiasme et l'admiration en découragement et en doléance, sema partout l'oubli des miraeles opérés et des bienfaits répandus par le grand homme, introduisit l'ingratitude dans le palais des monarques alliés qu'il avait trop épargnés, et jusque dans la royale demeure des parents qu'il avait couronnés, arma contre lui les deux mondes dont il s'était eru le médialeur naturel, et poussa à la fois les peuples à la révolte et les rois à la trabison

Ce fut suus doule un épouvantable tableun que dessina la Providence dans la containaion de tous est échements, dans le échaimente da te de toutes ces passions. Mais comme il n'y a point de lassard pour elle, qui a tout prévu et tout coordonné pour l'accomptissement de ses desseins; de même il n'y a point de désortive à ses yeux, parce que se mais souveraine, selon l'expression d'un grand écrivain, le plie à la rèdet et le force de concourir a put

Les rois vont done trahir les peuples s'insurger 1 « Tant que la prospérie dure, di a techo coesso lon legiumi-Constant, la hime des peuples n'est rion; mais au premier revers, ectle haine échte, et elle est, intentible. Le terrible levre de 1822 de 1815 dérinsit l'armée française. La Pologne, la Prause, la Baviere, le Ithin, virent Napoléon fusifi regagner la France... De la Vialte au Ithin la voix des peuples se di entadore le se princis fured quedque bemp la sourde certile; mais les armées, qui, en désinitée, sorties des rangs du peuple, partagent tounours ses penchantes ets se vane, se dénérerant pour l'affinensissement de leur patrie. Le torrent populaire vainquit les résistances reyales, et les sujés forévent leurs matières à redeveuir libres. »

Le célèbre publiciste ne pouvait-il pas rendre cet hommage au pa-

triofisme des peuples, sons faire Donneur aux rois d'une resistance qui ne leur coûla pas beaucoup d'efforts, el qui était hien loin de leur pensée. Mais, selon lai, « les alliés du maitre du monde le servaient trisloyalement; et quand ilse vantérent de l'avoir trahi, ce fut de la fatuité de perfaile. »

L'històrie n'indoptera pas cette opinion. Les rois ne servaient Napoleon que maprie enct deus le comp de la nécessité. Bin e poursaien lui pardonner ni l'origine de son pouvoir, ni les daugers, ni les humiliations qu'il leur fit subir. Jamais ils ne furent sincères dans leur allianer; la prospériis seule fit taire passagèrement leurs latines servétes et perseivenntes. Quant nux peuples, ils avaient été sincères, eux. dans leur administion pour le geine qui gouvernait la France; el torsqu'ils ceutrent avoir des grécis contre lui, ils ne l'entourèrent pas des embléshes de la héplomatie; ils ne l'entairent pas duss é souterraises négociations, on par de funses manouvres militaires, mais ils le combutirent ouverteurent sur les channes le bataille.

Le sort en est done icié! la Providence entraîne les peuples contre Napoléon, parce que Napoléon entend désormais les intérêts populaires comme un chef de dynastie et non plus comme le premier magistrat d'un état libre. Écoutez-le plutôt répondant aux députations du sénat et du conseil d'état, envuyées pour le féliciter sur son retour de Russie, Ce n'est nas la raison du siècle qu'il invoque à l'appui de son établissement héréditaire, ni l'esprit de l'avenir qu'il interroge, pour confondre les factions qui oscraient menacer son trône ; son regard est exclusivement tourné vers le passé; ce sont les traditions sacramentelles de l'ancien régime qu'il rappelle aux sénateurs, pour bien caractériser le gouvernement qu'il a voulu donner à la France, et, faisant allusion à l'oubli de sou fils , lors de la conspiration de Mallet, il leur dit : « Nos pères avaient pour eri de ralliement : Le roi est mort, vive le roi ! Ce peu de mots confient les principoux avantages de la monarchie, » Avec les conseillers d'état, il développe encore mieux sa pensée; il attaque de front le libéralisme, sous le nom d'idéologie; il accuse la métaphysique, qui a renversé les vieilles institutions de la Frauce, d'avoir cansé tous les malheurs du pays; il cite, eu quelque sorte, le dix-huitième siècle tout entier à lu barre de son conseil pour lui reprocher ses doctrines et ses actes révolutionnaires, « C'est à l'idéologie , dit-il , à cette ténébreuse métaphysique, qui, en recherchant avec subtilifé les eauses

premières, vent uur ses baues fonder la législation des peuples, au lieu d'approprier les bies à la rounnissaure du cœur lumnin et aux leçons de l'histoire, qui il faut attribuer tous les malheurs qui a éprouvés notre belle France. Ces cercurs devaient ameuer le régime des hommes de sang. En effet, qui a prochamie le principe d'insurrection comme un devoir? qui a adulé le peuple en l'appelant à une souveraineté qu'il échit incapable d'exercer(...).

C'est par de telles récriminations que l'empereur aggrave les atteintes déjà portées à sa popularité. Ces atteintes ne laisseront pas sans doute de traces dans l'histoire, où les quelques lignes, accordées à regret aux fautes du grand homme, passeront inaperçues au milieu des innombrables et brillantes pages qu'exigerout les merveilles et les bienfaits de son règne et de sa vie, et qui seront les seules que le peuple voudra lire, les scules que la postérité écoutera 1. Mais la génération contemporaine, sous le poids du malheur flagrant, ne sait pas juger de si haut. Ses impressions actuelles l'emporteut monucutauément sur son engouement de la veille et ne lui laissent pas prévoir qu'elle reviendra le lendenain à son admiration exclusive. Elle souffre de la prolougation de la guerre, et de toutes parts on lui erie que la guerre est l'œuvre du conquérant qui a foudé sa fortune et qui voudrait établir sa domination, dans toute l'Europe, sur la gloire des armes. Le peuple de 4845 ne connaît pas le secret des chancelleries; il ne sait pas que Napoléon n'a jamais été l'agresseur dans toutes les campagnes qu'il a faites, et on lui laisse ignorer que l'aristocrație anglaise et le rovalisme continental poursuivent opiniàtrément dans l'empereur le représentant de la révolution française. Les puissances coalisées lui diront bientôt, au contraire, qu'elles marchent à la délivrance des nations, qu'elles n'en veulent qu'au despotisme qui pèse sur l'Europe, Elles se proclameront libérales, pour entraîner leurs peuples; et Napoléon, de son côté, au lieu d'avertir le peuple français que c'est le principe démocratique et l'héritage de la révolution qu'on attaque en sa personne, fera accuser les rois d'ingratitude au milieu de son sénat, en rappelant qu'il

La poderidi a cumenciei, pour Nupolion, en decla intenc de la tombe, el le henfeman de sa chute. Il y a dejà hondroujn que brajanin Constant a cerit ce qui sult i « On a oublé »aqueell mi e sentiment de fatigue et d'avenion qui, vera la fin de l'empire, s'attachai nome un victoires que la Pirace était condamné à remporter. On a oublé ce smitment, comme à celle fyoupe on avait en-Bolé le fat enthomaie avec lespot on avait en-Bolé le fat enthomaie avec lespot on avait en-Bolé le fat enthomaie avec lespot on avait eva l'avenir d'égype, quanter una plus de la condamne avec lespot on avait eva l'avenir d'égype, quanter una plus de la condamne avec lespot on avait eva l'avenir d'égype, quanter una plus dels productions and plus dels plus des plus de l'avenir de l'avenir de l'avenir de l'avenir de l'avenir de l'avenir de la comme de l'avenir de l'avenir de l'avenir de l'avenir de l'avenir de la comme de l'avenir de l'avenir de l'avenir de la comme de l'avenir de la comme de la comme de l'avenir de la comme de la comme de la comme de la comme de l'avenir de la comme de la co

Mais le moment d'éclater n'est pos venu pour les grandes puissances du continent, que Napoléon a trainées à sa suite eu Russie; l'armée française couvre encore le sol entier de l'Allemagne.

L'empereur s'était montré fort mécontent, à son retour, de la coduille des principaux personnages de l'empire, à l'oceasion du coup de main tenté par Mallet, et il avant ruppele avec intention, dans ses réponses au sénat et au conseil d'état, qu'un magistrat devait être toujours prêt à périr, à l'exemple des Harlay et des Molé, « pour défendre le souverain, le trône et les bios. »

Froched desithé, les hauts fonctionanires de l'empére admonestés et les félicitations banales des grands corps de l'état terminées, l'empereur songen aux mesures urgentes que réclamait notre situation militaire. La conscription ordinaire ne suffisait plus; il demanda et le génat s'empressa de dierrêter une levée de trois cent cinquante mille bourmes.

Capendatt les débris de l'expédition de Russie, traversant la Popage à la hile, venient es rellier sur les foundires de l'Allemapne, Dispensés, voineus, acculdés par les éléments, lis avaient encore bath les Russes dans une affaire d'arrière-garde, à Kowan, sous les ordres du marcéalt Ney; et depuis lors, Plutow et ses Cosaques, quoique suivantet hurcéant incessamment les Français, avaient semblé craindre des meuseurs avec eelle poignée de braves en qui résidante toujours l'houveur, la gloire et le courage impérissables de la grande armée, Mais nous soumes arrivés à l'une de ces époques où l'érostime et le génie de l'houmne se déploient en vain pour détourner les coups qu'une

<sup>\*</sup> Paroles de M. de Fontanes.

main invisible tui porte. Si la victoire s'attache encore à uos pas au milieu de uos malbeurs, la fortune se plait às se montrer de plus en plas indibé et contarier. Elle nous surd donné des alliés douteux, elle va nous les retirer tous, l'un après l'autre, pour nous en faire des ente-més implaceubles. Le corque nuitiliure prussien commence. Son chef, le général Yorek, qui n'agit pas sans doute spontanément, et qui a requ ses instructions du enbiant de Berlin, ratie avec les Russes; et Prédéric-Go-Billaume, dont les états sont toujours sons la dépendance on la menace des armées franquises, dévasure d'abort solennellement et qu'il a servitement ordonné, sont à se montrer plus franc dans la suite per une dééction compléte et manifeste.

La capitalition du général York avec le général Diéblich est lieu le 20 décembre 1812. Yingi jours après (le 18 janvier 4815), Murat, dont Napoléon mait fait son lieutenant suprème, ahandonan précipitamment Paraché française pour relouvare h Naples, après avoir recais le commandemient en chef à Eugèno. Dès que l'empercur fut averil de ce brasque départ, qu'il pouvail considérer comme une seandaleuse désertion, il ne cérvit à as sour racinine « Yorke mar, lu dié-il, est un fort brave homme sur le champ de hataille, mais il est plus faible qu'une femme quand îl ne visit pai l'encenii il il à sueun courage moral, » — Je suppose, écrivii-il à Murat lui-même, que vous n'étes pas de ceux qui persent que le lion est mort. Si vous faisier ce celue, il serais faux, Vous m'avez fait tout le mal que vous pouvier depuis mon départ de Wilan : le titre de rai vous no tourrée la tête.

Ce reproche n'était que trop fondé.

En quitant le poale éminent où l'empereur l'avait placé, Murat avait pris plus de soin de sa couronne que de as glôre, et llui arrivrea de perdre l'une sans préserver l'autre. Avec quelle rapidité marchent d'ailleurs les évémentes! S'apoléon en est encere aux premiers jours de l'adversilé, et déjà il peul presentir foutes les noirereurs, toutes les perildies qu'elle lui réserve. L'ingentitule a piedérré dans l'âme de ceux qui hi dévieut lott, leur rang, kur c'échrisé, leur fortune; étle a gangé le ceux de l'un de ses proches et elle y couve la tralision. A quoi ne doi-il pas râtendere après un pareit exemple?

La session du corps législatif s'ouvre, le 44 février, sous ces tristes nuspices. Napoléon, qui, malgré la nullité silencieuse de cette assemblée, voit encore en elle le fantôme de la démocrație bruyante qu'il bălloma anterfois à Săint-Cloud, continue, dans son discours d'ouverture, de frapper d'anathème les thévies biléntes qu'il a si peu misgies avec le sénat et le couseil d'état. Il accuse le calinet anglais, non pas de saivre les cerrements de la politique de Pil et d'amenter obsitnément les rois d'antique origine contre les puples diffranchis de leur jong on impaiente de l'être, mais, au contraire, de propager, parmi et ces peuples, l'esprit de révolte contre les souverains. Prenant d'ailleurs ou affectant de prendre pour une simple bontade de la fortune les revers qu'il vieul d'essayer, il dissimule les torts de evat de ses alliés dout la coopération n'à cét in alce, ni franche, dans l'espoir de les voces; el l'a rombre na secondant dus l'avent par la peut de la défection, par de nouvenux et d'éclatants succès; el l'a rombre nasez condant dus l'avenir pour dire encreva avec autont de fierté que d'énergle : « La dynastie française règne et régeure na Esquae.

Mais, pour justifier celle confance, pour préparer ess nouveaux succès, les levée d'hommes ne sufficient pas, il flut aussi de nouvelles ressources financières. Napoléon ne cache rieu de ses projets et de ses besoins au corps légisfallif. ¿ de dérie la pais, did-il, elle est frécessire au monde l'Qualre fois, depuis la rupture qui a suivi le traité d'Amieus, je l'air proposée dans des démarches solemelles. Le ne ferri jamais qu'une paix honorable et conforme aux intérêts et à la grandeur de mon empire. »



more à la non

lan 1872



# CHAPITRE XLIII.

Campagne de 181:



AMAIS, dans sa vie miraculeuse, qui semble appartenir autant à l'épopée qu'à l'histoire, Napokéon ne s'est montré plus grand que dans la lutte inégale qu'il est condumné à soutenir contre l'inexorable destinée. Triste et sublime spectacle I Tout ce qui

été donné à l'homme, en force, en constance, en magnanimité, en génie, Napoléon le possède, Napoléon le déploie : la stature morale du héros s'élère à mesure que le colosse du potentat s'affaisse. C'est la grandeur humaine dans tout son éclat, dans toute son énergie, dans ses plus hautes proportions, aux prises avec les puissances surnaturelles qui la confondent sans l'abaisser.

L'empereur a dit ses malheurs, sa volonté, son espoir à la France. A sa voix, le peuple s'est ému; il a oublié ses griefs et donné ses enfants. En quelques mois, une nouvelle armée a été formée; elle est prête à entrer en campagne. Les débris de la grande armée l'attendent sur l'Elbe.

Avant de quitter Paris, Napoléon, averti par l'échauffourée de Male, essié de mettre son gouverneune à l'abrit des dangers que son absence peut faire nultre, ex confiant l'exercice du sapetine pouvoir à l'impératrice Marie-Louise, et cu édablissan querie d'elle un conseil de régence. Pour se débarrasser des inquiétules que pourrei lair causer éventuellement la rupture ovec le saint-siége, il s'efforce d'anucer Pe VII à un arragement, et al praire à lut faire signer un nouveau concendat qui est aussibl'i publié, bien que le pape, cédant à une nouvealle infuence, ai digêt voule le rérouveal.

Mais, au milieu des vastes préparatifs qui s'exécutent sous son active ct irrésistible impulsion, Napoléon prévoit qu'arrivé sur l'Elbe il n'aura plus seulement en face les armées du czar, et que ses affiés de Berlin et de Vienne, qui furent toujours ses enuemis secrets, laisseront éclater leurs dispositions hostiles. La dernière levée de trois cent cinquante mille hommes ini parait done insuffisante, et il en ordonne une nouvelle de cent quatre-vingt mille. Le peuple, quoiqu'il n'ait plus son enthousiasme des temps voisins de Marengo et d'Austerlitz, se soumet encore avec une patriotique résignation au nouveau sacrifice que les circonstances lui imposent. Cependant les elasses fortunées, qui sont les plus intéressées à la défense du sol, s'efforcent d'échapper, à prix d'argent, au tribut de la conscription, Chaque famille, émue par les dangers prochains du soldat, épuise ses dernières ressources pour libérer les siens da service militaire. Napoléon n'ignore pas que cette répugnance pour le métier des armes ne fait que s'accroître à mesure que les périls et les besoins de l'empire augmentent. Mais c'est une contagion qu'il est devenu impossible d'arrêter : seulement on peut en atténuer les effets. Si les conditions élevées ont acheté chèrement jusqu'ici le droit de rester étrangères aux fatigues du soldat, on peut, quand le salut de l'état l'exige, rendre ce droit moins absolu, et les empêcher de s'isoler entièrement, au moven de leur or, de la lutte sanglante dans laquelle

le pays est engagé. Ce sera done à elles à fournir un contingent de dix mille hommes, dont on formera quatre régiments de gardes d'honneur, et nul sacrifice pécuniaire ne pourra exempter de ce service extraordinaire les fils de famille que l'autorité désignera. Un sénatusconsalte de 3 vuril 1815 consence exte mesure.

Cependant, le bruit du canon de la Bérésina avait été réveiller dans Hartwell le chef de la maison de Bourbon, et relever ses espérances. La contre-révolution, conjurée jusque-là par un déploiement presque fabuleux de courage eivil et d'héroïsme militaire, parut désormais possible à Louis XVIII. Il pensa que si la vertu guerrière du soldat francais restait inaltérable au milieu des revers, l'enthousiasme patriotique du citoven était du moins assez refroidi pour que l'étranger pût espérer de ne plus rencontrer en France l'élan universel qui avait rendu vaines toutes les eoulitions antérieures. Plein de cette idée, le prétendant publia en Angleterre, et fit répandre sur le continent une proclamation dans laquelle il s'adressait surtout à la lassitude du peuple, exploitant adroitement l'opinion commune qui attribuait à Napoléon la protongation de la guerre, et promettant, entre autres choses, « d'abolir lu conscription. • L'empereur sembla n'attacher aucune importance à cette publication : il n'en prit pas même occasion de surveiller ou d'écarter les anciens royalistes dont il avait rempli toutes les administrations, et auxquels il avait même confié quelques-uns des premiers postes de l'état. Mais ce qui se passait en Allentagne excitait davantage son attention et sa sollicitude,

L'orage groudait dans les villes anséafques; le sol de la Gernamie, miné sur tous les points par les affiliations serciées, était mencé défe frayantes explosions; les insurrections populaires avaient même déjà amme la suspension de la constitution dans la 32º division militaire (Hambourg). Lo jeunesse des aniversités était à la tête de ce mouvement; elle préchait la haine du nom français el l'horreur du jong étranger, en invoyanne les idés éliberties qui avaient fait es sult et la gloire de la France; et les princes, armés depuis si longtemps contre ces mêmes idées, encourageaient en severé ou favorissient ouvertement ce qu'ils ont appele plus tart de se, menées démagodiques, »

Étrange situation! La guerre de 4815 n'est, au fond, pour les rois, que la continuation de la guerre de 4792; e'est toujours la guerre contre ta révolution; et leur langage offre néaumoins le contraste le plus frannant avec celui de Pilniltz et de Coblentz! Au lien de continuer à appeler à leur aide les préingés politiques et religieux des peuples contre la démocratic française, ils soulèvent aujourd'hui l'intelligence, la raison philosophique et le patriotisme des peuples, au nom de la liberté, contre le despotisme de la France. La liberté a donc fait plus que vainere les rois; elle les a condamnés à l'hypocrisie, elle a converti les nations. C'est en Prusse surtout que se manifeste ce grand changement. Napoléon s'apercevra trop tard qu'une franche propagande lui aurait préparé de puissants auxiliaires là où ses revers lui font rencontrer d'implacables ennemis; et on l'entendra dire alors avec regret : « Mon plus grand tort a peut-être été de n'avoir pas détrôpé le roi de Prusse lorsque je pouvais si aisément le faire. Après Friedland, j'aurais dù retirer la Silésie à la Prusse, et abandonner cette province à la Saxe : le roi de Prusse et les Prussiens étaient trop lumiliés pour ne pas chercher à se venger à la première occasion. Si i'en cusse agi ainsi, st ie leur eusse donné une constitution libre, et que l'eusse délivré les paysans de l'esclavage féodal, la nation aurait été contente, » (O'MÉARA.)

La Prisse est donc décidément ementie, et non-seulement la nation que Napélon a laissée imprendement dans les fers, mais amis le prêtre qu'il a généreusement maintenn sur le trôre. Le simulerce de érprobation dont fut frappé le général Yorek par son souverain, n'a pa couvrir loughemps les dispositions du cabinet de Berlin, qui édatent clauque jour en actes de malveillance et d'Instillé. L'empereur est impatient de liter vengennee de cette déclétion, et de puir le messongé qui l'a cachée pendant deux mois. Dés les premiers jours d'aveil, il rend solvenielle, par une démarée olhiétele, qua gerre que le monarque prussien lui fait activement sans once la déclarer, et il se prépare h'arméetre vert Elle.

Mais un autre cenneni s'annonce parmi les puissances du Nord. Bernadotte ne se horre plus à traite avec les Russes, il vent se baltre contre les Français. En anot 1812, et à la fameuse entrevue d'Abo, il avail dit à Mcandre, qui se motteris fermement dispos à reposser toute proposition pacifique : « Cete résolution affranchira l'Europe! » El te extr., touché des parcies et des maniferes obséquiesses du vieux solut de la république française, lui avait grarait la possession du trêne de Suède et fait espérer même la couronne de France. Après les décistres de la campague de Moson, Bernadotte evul te moment vent

de marcher au but qu'on a laissé entrevoir à son ambition; et, sons l'apparence d'un dévancement coloni d'un inferébs és a patrie adoptive. Il cherche à salisfaire la jalousie invéérée qu'il monifesta un 18 brumain; et à réaliser les chiunériques espérames deut un prince habile l'a bercé. «S'il avail eu le jugement et l'âme à la hanteur de la situation, a dit Napoléon; s'il avail été bon Soclois, ainsi qu'il l'a prétendu, il pourait réabilir le lastre et la puissance de anouvelle patrie, reprendre la l'inlande et enlever Pétersbong avant que j'esses attient Moscou. Mais il écé de des resentiments personnels, à une sott vanilé, à de pétites passions. La tôte lui tourne, à lui jacolini, des evvir recherchép ard souverains d'ancienne roce, de se trouver en conférence de politique et d'amitié avec un empereur de toutes les Russies, qui se lui éparpa neume cojolére! »

Avant d'entrer en fece et de se ranger sons les drapeaux des ennenis de la France, Bernadolte voulut colorer sa récolution aux yeur de l'Europe et de la posérité, en faisant inforreuir les indérès commercianx de la Suéde, compronis par le blocus conlinental, Il écritien conséquence à Napoléon une lettre qui devait servir de présmbule apologicique à sa conduite, et dans laquelle il accussit evint qui fut tour a lour son rival et son militre, d'avoir provoqué loutels ses generes précédentes et d'avoir fait couler le sang d'un million d'hommes, pour le succès d'un système qui blessuit les droits et ruiniel le commerce de toutes les nations. « Les calamités du confinent, dissid-il en terminant, réclament la pais, et voir majeste ne doit pas la reposser ».

Napoléon ne repossasti pas la paix; il la vondait seulement, molgréses malbeurs, comme au milicu de ses triouphes, sur la base des cagagements pris à Thisti; el Bernadotte, qui avait félicité Alexandre sur sa persévirance gaerrière, savuil bien que ce n'était pas au colinet des Tauleries que la prodongation des hostilités dévait être authouie, mais à ceux qui ne tenaient aucun compte de la foi promise à Thistit, et de Pamilé jurice à Erdrub.

Ce n'était que sur le champ de hataille que Napoléon pouvait répondre aux sanglants reprobes et aux issolitents récriminations dont il était l'objet de la part de son ancien lieutenant, qui allait «livrer à nos ennemis, » selon les expressions du Mémorial, « la clef de notre politique, la testique de nos armées, et leur montrer le chemin du sol sarcé! « L'empereur quitta dono Saint-Cloud, à la ma-vait, pour conrir au nouveau rendez-vous que l'Europe septentrionale lui donnait en Allemagne.

L'armée française, obligée de jeter de nombreuses garnisons dans les places fortes qu'éle avait linisées sur ses derrêrées, deptis Dauticé, jusqu'à Magdebourg, était alors établié sur la Sanle, et sous les ordres du vice-roi, Dresdee et Légisjek étailent au pouvoir des Prassiers et des Russes; le roi de Saxe avait été centraint d'abandonner ses états et de chercher un abri sous le canno de la France, ét chottes pards les ennemis de Napoléen gaganient du terrain, et metlaient à profit son absence du millien de ses trouves.

Mais Xapoléon va reparative au comp. Il arrive à Erfurdh le 26 avril, pendant que le marcéal N ey s'empare de Weissenfels, après un combat qui lui fait dire « qu'il n'a jamais vu à la fois plus d'enthousissancet de sang-froid dans l'infanterie; « et la nouvelle campagne se trouve sinsi glorieusement ouverte par le même soldat qu'i, à travers tant de désistres, a si vaillamment fermé la dernière. Le résultat de ce premier succès est de rejeter l'enneus sur la rive droité de la Saale, et d'opèrer la jonction de l'armée que le vie-roi a ramenée de Pologne avec celle que l'empercur amène de France.

Napoleon porte son quartier-gineral à Weissenfels, et fait jeter trois pools sur la Sanie. La, li apprend un de ces traits de courage et d'amdace dont nos fastes milliaires sont remplie, et qui lui fournit forcasion de constaler, à la satisfaction de l'organis national, que la manvaise fortime n'à rien changé à la supériorité morale et au caractère indomptable du soidait françois. Un colonel prusien, à la ête d'une centaine de hassands, a envelopei quitus grendeires du 37 de ligne, entre Sanffeld et l'em, et il leura crié de se rendre. Pour toute réponse, le sergent l'a ajasté, et l'à cérola ridie mort. Les autres genendiers se sont mis assaids en tirnilleurs, ont tué sept Prussiens, et les lussands ont pris la fuite.

Le l' mai, le marcelan Nez, poursaivant ses surcès sous les yeude Napoleon, se potre en avant avec dission Souhum, dont il forme quatre carrié. Il josse au pas de charge, et au cer de Vive l'empereur, le défid de Poserra que défendent sis pièces de canon et trois lignes de cavalerie. Les dissions Gérard, Marchand, Brenier et Ricard le suivent, et en quelques heures quinze mille cavalières, sous les ordres de mittaigenche, sout chassés per quinze mille fantaissien, de la bélie Mittaigenche, sout chassés per quinze mille fantaissien, de la bélie plaine qui vééend des hauteurs de Weissonfels jusqu'à l'Elbe. La caulerie de la garde, commandée par le maréclail Bessières, a sulema notre infanterie, et quoiqu'élle riait pas été engagée, c'est élle qui supporte la principale perte de la journée. » Par une de ces fatalités dont Disistère de la gourre est pleine, di Napoléon dans son rapport à l'impératrice, le premier coup de canou qui a été tire dans exte journée a coupié le pionet ou due d'istite, il na percé pa polirise et la



jelé riide morf. Il s'était vancé à cinq cetts pas du côlé des firailleurs pour bien reconnaître la plaine. Ce marchela, qu'on peut à juste titre aominer brave et june, était recommandable uniant par son coup d'evil militaire, par sa grande expérience de l'arme de la cavalerie, que pur ses qualités civiles et son attaclement la l'empereur. Sa moet sur le champ d'houneur est la plus digne d'euvie; elle a clés ir apide, qu'elle a du étre suns donnieur. Il est peu de pertes qui pusuet être plus sensibles au cour de l'empereur. L'armée et la France entière par fagerout la doudeur que sa majesté a resseute !

L'empreur se charges d'annoucer lui-même à la maréchale Bessières la mort de son illustre époux; sa lettre commens ait ainsu;

<sup>«</sup> Ma cousine , votre mari est mort au champ d'houneur. La perte que vous faites et celle de vos

Dans la nuit du 4" au 2 mai, Napoléon établit son quartier-général à Lutzen, que le combat de la veille nous avait livré. La jeune et la vieille garde entouraient l'empereur et formaient la droite de l'armée. Nev, placé au centre, occupait Kaja; le vice-roi commandait la gauche, appuyée à l'Elster, Le 2, à dix heures du matin, dans cette même plaine qu'avait rendue célèbre la victoire de Gustave-Adolphe, l'armée s'ébranla sous les yeux mêmes de l'empereur de Russie et du roi de Prusse, qui étaient venus rammer par leur présence l'ardeur guerrière de teurs soldats. La principale attaque des coalisés fut dirigée sur le centre de l'armée française. Des masses innombrables de Russes et de Prussiens marchèrent en rangs serrés vers Kaïa, où le maréchal Nev cut à soutenir un choc terrible. L'ennemi, favorisé à la fois par le nombre et par le terrain, semblait ne pas douter du succès. Il avait une cavalerie formidable, et la nôtre était restée sous les glaçous et dans les neiges de la Russie. Mais au commencement de l'action, l'empereur avait dit à ses troupes : « C'est une bataille d'Égypte ; une bonne infanterie doit savoir se suffire. » Et les troupes étaient impatientes de justifier le mot du grand capitaine. Le village de Kaïa fut pris et repris plusieurs fois : il resta enfin au général Gérard qui, blessé de plusieurs balles, ne voulut pas quitter le champ de bataille, disant que le moment était venu pour tous les Français qui avaient du cœur de vaincre ou de mourir.

Malgré ce premier avantage et toute l'intrépialité déployée par les einq divisions du corps du maréedal Ney, la victoire était toin cependant d'être décides en faveur de nos armes. Les Russes ne se lassaient pas de combattre, et s'attaquaient avec acharmement à notre centre, qu'ils espériaent toujours effoncer. Un instant lis pureut entore que le succès couronnerait leur valeureuse obstination. Quedques batailiteus, accablés par le nouture, Réchirent un moment et se dédonaérent; le village de Kaia tomba une fois encore au pouvoir de l'ennemi, mais Napoléon surviut, et tout ce qui avait plés se rallis pour marcher en avant, au eri de Vire l'empereur l'était beaucoup d'avoir arrêté ce commencement de déroute; il s'agissait maintenant de gagner la batailie par une manouvre décisive. Tandis que le prince Engième et le maréchal

enfants est grande sans doute, in micune l'est davantage cucore. Le duc d'istrie est mort de la plus belle mort et sans souffiér. Il laisse une réputation sans tache : c'est le plus hel béritage qu'il ait pu léguer à sus enfants. » Macdonald attaquaient les ailes et la réserve de l'ennemi, et que le général Bertrand accourait pour se mettre en ligne, Napoléon ordonne au maréchal Mortier de conduire la jeune garde, tête baissée, à Kaïa, d'emporter ce village et d'y faire passer par les armes tont ce qui résisterait. Il charges ensuite son aide de camp, le général Drouot, de placer une batterie de quatre-vingts pièces en tête de la vieille garde, qui devait soutenir le centre, et s'appuver elle-même à notre eavalerie rangée en bataille sur les derrières. Ces ordres furent promptement exécutés. La batterie, dirigée par les généraux Dulauloy, Drouot et Devaux, porta rapidement l'épouvante et la mort dans les rangs ennemis. Ce fut le tour des Prussiens et des Russes de fléchir et de sc débander. Mais cette fois la débandade ne fut pas partielle et instantanée. comme l'avait été celle de quelques-uns de nos bataillons; elle devint bientôt, dans l'autre camp, générale et définitive. Mortier reprit Kaja sans coup férir, et le général Bertrand arriva à temps pour achever la déroute des vaincus.

Cette victoire remplit de joie l'âme de Napoléon. Il avait retrouvé dans ses jeunes soldats toute la valeur de ses vieux compagnons d'armes. « Il y a vingt ans, dit-il, que je commande des armées françaises; je n'ai pas encore vu autant de bravoure et de dévoucment, » C'était la grande armée qui avait reparu pour détromper ceux qui la supposaient ensevelie à jamais dans les déserts du Nord. Avec elle, l'empereur se flatte de rétablir facilement le prestige de son nom et l'ascendant de sa moralité en Europe. « Si tous les souverains et les ministres qui dirigent teurs cabinets, dit-il, pouvaient avoir été présents sur ce champ de bataille, ils renoucernient à l'espoir de faire rétrograder l'étoile de la France, » (Rapport officiel.) Une armée de cent cinquante à deux cent mille hommes avait été mise en pleine déroute, par moins de la moitié de l'armée française, déjà si considérablement réduite par la fatale issue de la dernière campagne. Les Russes et les Prussiens avaient eu une trentaine de mille hommes tués ou blessés , la perte des Français s'éleva à dix mille.

Le lendemain de cette mémorable journée, Napoléon se livra avec son armée à l'un de ces épanchements solemnels qu'il se plaisité unt à renouveler, parce qu'il en comanissait la magique influence, et dont le ton de sublime eamaraderie, toujours accablant pour l'emnent, était la plus belle des récompenses pour le soldat français, justement fice d'être

## BISTOIRE DE NAPOLÉON.

650

interpellé et applaudi à la face du monde par le grand bomme que le monde admirait. Voiei nu extruit de la proclamation qui fut publiée, le 5 mai, au quartier impérial de Lutzen : « Soldats,

- Je suis content de vous! Yous avez rempli mon attente! Yous avez susplés à but par votre bonne voloulé et par votre bravoure. Vous avez surve, dans la célebre journée du 2 mai, défait et mis en déroute l'arméer usus et prassieune, commandée par l'empereu Meanafree et le roit de Prusse. Yous avez giouté un nonveul listré à la gloire de mes nigles. Vous avez montre tout ce dont et requible le suis français. La biadifie de Latzen sera mise su-dessus des batailles d'Ansteriitz, d'Irian, de Friedland et de la Moscovatí...





### CHAPITRE XLIV.

Suite de la campagne de 181:



ATTE à Lutzen, l'armée combinée d'Alexandre et de Frédéric-Guillaume se hâts de repasser sur la rive droite de l'Elle. Le 11 mai, Napoléon se rendit maître de Dresde, et, le lenstemain, il dt à la rencontre du roi de Saxe, qui fit sa rentrée solennelle dans sa capitale, ou son des cloches et aux accipation, ou son des cloches et aux accipation.

d'un peuple immense. L'empereur se tint constamment à cheval à côté de ce vénérable prince, et il le reconduisit ainsi jusqu'à son palais, au bruit du canon.

Après cette restauration triomphale de son fidèle allié, le premier usage que fil Napideon de sa victoire, fut de proposer aux vainces la récenion immediate d'un congrés. à Perague, pour la négociation de la paix gérérale. Mais les offres du vainqueur de Luten ne farrent pas mieux accesilles que celles du comperant de Musecon. Napideon s'aperçud même, aux menére diplomatiques, dont ses agents hi apportaite de sevent que el alban que pour de fluers, ser lequel il avait post les testes que el alban que contre de fluers, ser lequel il avait post de la contre de fluers, ser lequel il avait post que la fluer que l

le piod en se mariant, « étai prêt à s'ouvrir devant lui, et que l'heure de la défection approchait pour son aquets bena-père. Il dissimula néanmoins ses griefs et ses inquiétules, et se contenta d'envoyer le prince Eugène en Italie, avce mission d'y organiser une armée défensive, pour le ces où l'Autrieles viendrait à se déclarer contre nons. En se séparant du vice-roi, Napoléon n'oublis pas de lui donner un témoignage échatule des sudistientes pour les services émisents qu'il avait rendus à l'armée depuis le commencement de la dernière empagne: il ériges en duché le plaisis de Bologne et la terre de Galliera, appertenant à son domaine privé, et il en fit don à la princesse de Bologne, fills miscé d'Englis n'entre de la mischait de la dernière sempare la difficie de mét de la fill nicé d'Englis n'entre le plaisis de Bologne et la terre de Galliera, appertenant à son domaine privé, et il en fit don à la princesse de Bologne, fills miscé d'Englis n'entre d'appear de la destination de la d

L'empereur était encore à Dresde, lorsqu'il apprit la capitalation de Spandau. Cet événement, qui était d'un funetes cernelpe our les autres garnisons, l'irrita vicement, et il fil nassité arrèère et traduire devant une commission de maré-tenux le général qui commandial la place, ainsi que les membres du conseil de défense qui n'avaient pas protesté. « Si la garnison de Spandau, dit-il ensuie, a rendu sans sége une place forte environnée de marsis, et a souserit à une capitalation qui doit être l'éplet d'une cauptel et d'un jugement, la coudule qu'a tenne la garnison de Wittemberg a été bieu différente. Le géréral Lapoppe s'est parfailement conduit, et a souten l'honeaur des armes dans la défense de ce point important, qui du reste est une mauvaise place, n'ayant qu'une encénte la moité défraite, et qui ne pouvait devoir sa résistance qu'au courage de ses défenseurs. » [Rapport officie] à l'impératrice, à l'impératrice, à

Napoléon, a "attendant plus rien de ses propositions pacifiques, sortit de Dresde le 18 ami pour so porter dans la Lusace et y poursairre le cours de ses opérations militaires. En peu de jours, il eut obtenu de nouveanc et éclatonts succés. Le 10, Lauristion avuil batul le général Yorck à Weissy; le 20 et le 21, l'empereur gagna en personne les las-tailles de Bautque et de Wurtchen'; le 22, Parrisire-parde des Russes, vivement poursairie par le général Repriser, fut atteinte et mise en dé-route sur les hauteurs de Reichenbach. Mais la fin de cette journée duit s

Sapoléon rendit, sur le rhamp de bataile de Wurtchen, un décret portant « érection d'un monument sur le Mont-Ceis, pour transmettre à la postérité la plus reculée le généreux dévocament du peuple français, dont douze cent mille cufants s'étaient levés pour défendre les frontières de la pairie measorée par l'étranger. »

signatée par une nouvelle perte, plus cruelle encore pour Napolécia que toutes celles qu'il nuit sitissi apusci-la, plus doudureuse pour son ceur que celles même de Bessières et de Lannes. Vers les sept heures du soir, le grand marchel du polais, Duroc, étunt le causer, sur une pétité éminence et à une assez grande distance du feu, avec le marchel Mortier et le gièreit Kirgener, tous les trois pétid à terre, un boulet rasa de près le duc de Trèvise, ouvrit le bas-voutre à Duroc et renversa le général Kirgener, contra une coup.

Dès que l'empereur fut instruit de ce funeste événement, il cournt chez Duroc, qui respirait encore, et qui avait conservé tout son sangfreud. Duroc serra la main de Napoléon et la porta à ses lèvres, « Toute ma vie, lui dis-il, a cié consacrée à votre service, et je ne la regrette que par l'utilité dont elle pouvait vous être encore! — Duroc, répondit l'empereur, il est une autre viet l'est là que vous irez m'attendre.



et que nous nous retrouverous un jour, — Oui, sirv; mass es sera dans trente nav, quand vous aurez triomphé de tox ennemis et trélisé toutes les espérances de notre patrie... J'ai véeu en hounêle homme; je ne me reproche rien. Je laisse une fille, votre majesté hii servira de père. » Le terme de l'armistice fut fixé au 20 juillet, Napoléon insista pour faire accepter l'offre d'un congrès à Prague; et atin de gèner la marche térièbreuse et hosfile du conseil aulique, il proposa de s'en rapporter à la médiation de l'empereur d'Autriche.

La diplomatie étrangère évita de se prononcer. Elle ne voulait que gagner du temps; et, dans ee but, M, de Metternich sut profiter des ménagements et de la déférence que Napoléon montrait envers son beaupere pour obtenir, du vaiaqueur de Lutzen et de Bautzen, la prolongation de l'armistice jusqu'au 10 août. Mais, ce délai expiré, la Prusse et la Bussie trouvant les conséquences morales de nos premiers succès suffisamment affaiblies, et l'Autriche ayant pris à l'aise toutes ses mesures pour bieu préparer sa défection et la rendre funeste, le plus possible, à l'armée frauçaise, les généraux d'Alexandre et de Frédérie-Guillaume dénoncérent la fin de l'armistice, le 14 août, à midi, pendant que le ministre de l'empereur François adressait à notre ambassadeur près la cour de Vienne, M. de Narboane, la déclaration de guerre du cabinet autrichien contre la France. Ce fut alors que Napoléon découvrit toute la profondeur de l'abime sur lequel il avait posè le pied en s'alliaat à la maison de Lorraine, en cherchant à eater la gloire de sa jeune dynastie sur l'orgueil des vieilles races royales.

Un évémenent judiciaire venait de causer un grand seandule dans tout l'empire. Les préposés de Jordar d'Auvers, accusés de déprédation et notaireasent coupulbles, avaient échappe à la peine qu'ils avaient concourse, en corrompant des membres du jury. Dés que l'empereur fut instruit de ce déplorable acquittement, il en témoigna la plus vive indignation, et se hista d'écrire au grand-juge, ministre de la justice, pour qu'il cit à ordourer une enignées sur les maneuvres honteuses qui raiseint prépare l'impunité et le triompée du crite qu'un sivaient prépare l'impunité et le triompée du crite.

« Notre intertion, hu diela, est qu'en vertu du paragraguée à de l'arcière 35 du litro 5 de consolitation de l'ermigre, vous nous présentiez, dans un cenneil privé, un projet de sénatus-consulte pour anuster le juspement de la cour d'assesse de Braxelles et envoyer cette affaire à la cour de Cassation, qui designera une ceur impéritale par-devant laquelle la procedure sera reconnuencée et jusée, les chambres reinies estans jury. Nons deirous que al la corruption est actéve à duder l'élét des lois, les cerrupteurs sachent que les lois, dans leur sagesse, ont sa pourvoir à tout.

C'était donner à la dictature impériale sa plus grande extension. La volonté du maître ne reconnnissait rien au-dessus d'elle, pas plus dans le domaine de la justice que dans celui de la politique; et, quand la morale publique lui paraissail scandalensement outragée, il lui fallait une éclataute réparation, quelque violence que l'on dit faire aux textes constitutionnels. Quoique ee mépris des garanties et des formes légales n'eûl nour but que d'assurer à la loi son efficacité, à la concussion et à la forfaiture leur juste châtiment, les hommes qui se préoccupaient avant tout des dangers de l'arbitraire et qui voyaient, dans un pareil exemple, la ruine complète de l'indépendance du pouvoir judiciaire, ces hommes s'écrièrent, appuyés sur l'autorité de Montesquieu, que là où le pouvoir exécutif intervenoit dans les jugements, il y avait monstruosité dans le gouvernement. De ce nombre fut le préfet même d'Anvers, l'integre Voyer-d'Argenson. Il aima mieux se démettre de ses fonctions que de prêter son concours à la séquestration des biens des accusés absous, durant la seconde prévention à laquelle ils furent soumis.





#### CHAPITRE ALV.

suite de la conjugue de 1815



n nouveau rendez-vous semblait fixé à Dresde; les souverains du Nord, les princes de l'Allemagne y accouraient de toutes parts, non pas pour y recomposer le salon des rois et l'entourage adulateur de 1812, mais pour former autour de Napoléon un cercle étroit d'ennemis implacables.

Deux cent mille Russes, Prussiens et Autrichiens, cummandés par l'emperour de Russei, le ri de Pruser et le prince de Schwartzenberg, traversaient rapidement la Bohlème pour euvahir le State, et preudre position sur la rive gamele de l'Elle. Cest mille hommes, sous les ordress de Blucher et Sacken, manouvernient en Stleise; et cent dix mille hommes, permi lesquents figuraient les nombreux corps de volon-tières qui vatif produits l'effant du patricitiens germanique, s'avancient, sur tout le la ligne de Hambourg à Berlin, à la reconcuré de Se Erancies.

L'avantage du nombre était done incontestablement acquis aux puissances alliées, qui trouvaient d'ailleurs un formidable auxiliaire dans l'esprit insurrectionnel des populations allemandes. Tant de chances favorables, tout d'éléments de succès n'avaient pas suffi toutefois à la coalition pour lui faire especire de vainere la révolution française dans la personne du pius illistrée de ses enfonts. Il lui avai falle gagere, séduire, embaucher deux autres enfonts de cette même révolution, et obterie d'exu le secret de la science militaire et du prestige guerrier qui avaient fait la grandeur de leur mère et leur propre cièvation. Moreau, preférent tout à coup la familiarité d'un autocrate à l'hospitalité d'un peuple libre, avait abandonné l'heurense terre de Washington pour aller exercer auprès d'Alexandre le rôte de conseiller tottine, et il se truvusi dators à la grande armée de Boheme, sous l'étendard mossevite, en fose du d'rapeau de la Prance. Berndotte, selon l'expression du Manorial, e donnié à nos coments la célé de notre politique, la testique de nos armées; il leur montrait le chemi du nol sacré le c'était in qui commandait en avant de Berlin.

Le peuple frauçais avait donc bien sagement distribué son admiration, son estime et sa condinece, quand, aux approches de 18 Brumaire ou sous le consultat, il avait refusé d'attacher les destinées de la révolution à tout autre nom qu'à cetai de Bonaparte, et qu'il avait proclamé es nom le premier parmi les patriotes, saus se laisser tromper par certaines allares de républicamisme tultestible, et ce négit de quelques protestionis soilees qui voulient flaire de Bernatouls et de Moreau les Brutus et les Catons de l'époque, Que les véérause du ciub du Monége et les anciens afflisée de la soviété des Philadelphes se hiltent d'abjurce leur imprévayante prédictetion et de reconnaître la supériorité, l'infaillibilité de l'institut ontional. Le ché de l'opposition de l'an vu remplace aujourd'hui Brunswick; le chef de l'opposition de l'an vu remplace aujourd'hui Brunswick; le chef de l'opposition de l'an vu remplace aujourd'hui avait repossés.

Que Bernadotte et Moreau rendent mointenant le secours de leux expérience et de leur bras funosis à la fortane de Napoléon, peu importe : s'il succombe, il sera, lui, ar moment de sa claute, ce qu'il fut au jour de son élévation, . Flomme de la Frañce, » tondis que ses anciens rivans ne trouveroit dans le succes même que la houte etle remords élernélement attachés au titre de transfuges et de serviteurs de l'éranoer.'

Il est juste toutefois d'établir une distinction entre Bernadotte et Noreau. Bernadotte, s'alumnister la nature et l'étendue de ses devoirs envers la France et euvers sa patrie adoptive, su mécon-

Marrat a aussi ful craindre pour sa fidélité, pour sa glaire. Il est écrit, sur l'une des pages de ses destinées, qu'il reniera, qu'il trahira son hienfaiteur, son ami, son frère! Mais l'heure de la félonie et de l'opprobre n'a pas encore sonné pour lui. Le 14 août, Murat a reparu au eamp de Dresde, et il vieut combatire encore les eunemis de Napoléon et de la France.

Cependaul la empagne recommence sous d'heureux mayices pour l'armée française. Nupélon s'est purit à la recontrat d'Atenardre et du roi de Prusse, a forci les débundis de la Bohime, s'est emparé de Golel, de Bumbourg et de Gorceptulal, et, après vêtre manér jusqu'à vingt lieues de Prugue, il est reveun à Zittun, d'où il va rejoindre, es toute latte, l'armèe de Silésie, qui a bestin de sa présente. Le 21, à la point aip pur, il est la venvelber; où li fai giber des ponts sur le Bober, qu'il passe, dans la journée, malgré le feu de l'ennema, qu'est cultulat et pourassir) jusqu'à foldberg. Le 23, nouvelle athque. Le giérait Gérard, qui d'ébouche par la gauche, enfonce et disperse une coloune de visierien guille prises, tandis que, aru la dreite, l'Enusberç est pris et repris, et que la dévoute des alliés est enfin déche par une charge implécuesse et mortirée du \$1.35" résiment.

Mais tous ces avantages, remportés en Silésie, restent sans influeuce sur la marche de la Brande armée de hôbeire, qui s'avance unenqueissar la capitale de la Saxe, Napeléon, averti de ce monvement, laisse aussiéd le commandement de l'armée de Silésie au marchal Machonald, et accourt aver Ney au securs de Dresde, Arrivers-t-il à teupe? Déjà la tille est enclespère par des masses innonthunbles qui dévouchent de toutes parts pour évraser la fuible armée du marchal Saint-Cyr, retrunchée derrière les polissades des fanbourgs. Des fenetres de son palais, le vieux roi assiéte à la dévastation des belles campagnes qui environnent su capitale, c'ill mête sa douleur à la constrenation de ses sujets. Total amonce que Dresde via tombre au pouvoir des Austrelles es sujet. Total amonce que Dresde via tombre au pouvoir des Austrelles es sujets. Total amonce que Dresde via tombre au pouvoir des Austrelles es sujets. Total amonce que Dresde via tombre au pouvoir des Austrelles es sujets. Total auté libé des corps allemands qui servent encore sous nos drapeans en est dérandée; deux régiments de hussands wesphaliens passes et la routeni. Bentôl les lanktints parterout des erendres.

Mais tout à comp Napoléon paraît : le 26, à dix heures du matin, il nations marte les vrais intérêts de celle-ci, pouvait se ceoire plus Sardois que Franças et agir en consistence. Reconstituit service. traverse an galop le pont de Dresde, et ses troupes le suivent au pade charge. Dies et moment, le découragement a cessé, la confiance a reparu. Le peuple de Dresde, en voyant détiler les cuirassiers de Latour-Maubourg, pousse des eris de joie, comme s'il lissit sur ces figures guerrières le présage du satut de la ville.

En arrivant, l'empereur voit savoir d'abord quels préparatifs de défense l'on a faits, et il est bientét satisfait d'apprendre qu'il n'a que son approbation à donner à toutes les meurres prises par le maréchal Saint-Cyr. Tranquille sur ce point, il monte alors au châteuu, et y rassure par sa présence la famille royale, qui songenit à fuir.

Sa visite ne dure qu'un instant. Il est impatient de voir par loi-unième le nombre, la position et les mouvenness de l'emenni; et il marche rapidement, dans ce but, vers l'une des portes de la ville, à travers une population bienveillante qui cherche, aur le front calhue et tervin du grand capitaine, le gage de sa propre sécurité. A une heure, Napoléon est à l'extrainité du faulours de Philutz; il met picel à terre et parcure toutel l'encetic extérieure de la ville, en se rapprechant assez des aunt-postes cancenis pour qu'une balle morte vienne alteindre à ses côdes le guar geage qu'il s'ecompagne.

A trois heures, le signal de l'attaque est donné par trois coups de canon qui partent des batteries de l'armée austro-russe. A ce signal . l'ennemi, qui couronne toutes les hauteurs dont la ville est entourée, descend dans la plaine et se porte avec impétuosité sur nos redoutes. Il est excité par la présence des souveraius, et déià, dans l'ivresse de ce premier élan, il s'est cru vainqueur, et s'est mis à crier : Paris! Paris! Mais bientôt le soldat français fait sentir, à son tour, la vigueur de ses coups, et son empereur est là aussi qui veille à l'honneur de ses aigles. En un instant la lutte devient géuérale et terrible. Les réserves elles-mêmes sont engagées; des obus et boulets tombent dans la ville, Napoléon comprend qu'il n'a pas uu moment à perdre pour fixer le sort du combat, et pour sauver la capitale du seul allié qui lui reste fidèle. Il jette, sur le flane droit de l'ennemi, Murat et sa cavalerie, et, sur le flane gauche, le corps du duc de Trévise. Puis, il fait déboncher, par les portes de Pirna et de Plauen, quatre divisions de la jeune garde, commandées par leurs dignes chefs, les généraux Dumoutier, Barrois, Decouz et Roguet, placés enx-mêmes sons les ordres du brave prince de la Moscowa. L'apparition de ces denx colonnes change aussitôt l'aspeet de la hataille. Tout plie et se retire devant la jeune garde. Ces sisuillants, naguère si fiers et si présomptueux, sont poursuivis maintenant dans toutes les directions, et abandoment la plaine qu'ils avaient envahie avec fant d'ardeur, et que les enirassiers balaient presque sans résistance.

 L'empereur est dans Dresde! il n'en faut plus douter, s'écrie alors le prince de Schwartzenberg; le moment favorable pour enlever la ville est perdu! ne songeons plus qu'à nous rallier.

L'empereur venit en effe de constaler sa présence, non-seulement par les savantes dispositions et les habiles unnouvres qu'il avait cadonnées, mais aussi par son active participation aux efforts héroiques et aux périls de son armée. « Napoléon, au milieu d'une gréle de boulets et de balles, d'un écrivina illemand, témoin orcalitre, passe au grand galop dans le Schloss-Gass, pour gagner la porte du la cel la barrière de Lippodissolle. Après é y être arrélé un instant, il court sur



te champ de bataille; un officier de sa suite est tué à côté de lui, et plusieurs de ses aides de camp sont blessés. « (Récit de ce qui s'est passé à Dresde, par un Suxon, ténoin oculaire, le major d'Odeleben.)

Ce n'est qu'à neuf heures du soir que le bruit du eanon cesse de se faire eutendre. A onze heures, l'empereur est encore debout, parcourant les bivouces, cherchant à reconnaître lui-même la ligne ennemle el préparant ses calculs et ses plans pour le lendenaint. A nimint, il est reutré au châteur; mais avant de se mettre au lit, il appelle Berthier dans son cabinet, et lui diete des ordres qui sont aussitôt expédies à tous les généraux commandant des corps d'armée, afin que chacun d'aus soit pret, des le matin, à secouler le génie de l'empereur pour le surcès de la nouvelle journée qui se prépare.

Cepeudant un corps antirchieri, qu'une distribution d'eun-de-sie a fait revenir de l'abalteuneu du l'armée du prince de Schwartzenberg, avait éér plougée par sa défaite de la veille, a tenté une surpraise, à la factuer de la nuit, aus la porte de Planeu. Muis il 3 a travue le guieral Dumoustier et le colonel Cambrone: Dumoustier qui a la jambe fra-causée, et qui veut occorr combattre; Cambrone qui fait repentir les assisillants de leur audace, en leur prenant un bataillou tout entier et un drapeau.

Cette attaque nocturne annonce que les alliés, si complétement mis en déroute dans la journée du 26, ne se tiennent pas pour définitivement vaineus, et que l'on doit s'attendre à les voir revenir au combat. Napoléon l'a prévu , quand il a envoyé dans la nuit à tous ses lieutenants des instructions si pressantes. Dès six heures du matin, malgré la boue et la pluie, il est à cheval, et il sort par la porte de Freyberg pour aller examiner encore les lieux, étudier le terrain où la lutle va recommencer. Sur les bauteurs qu'il a en face, une lacune se fait remarquer. Le corps du général autrichien, Klenau, n'a pas encore occupé la position qui lui a été assignée. L'empereur ordonne aussitôt à Murat et à Victor de se porter sur ce point et d'y devancer l'ennemi. Le roi de Naples et le duc de Bellune exécutent ce mouvement avec promptitude. A neuf heures du matin, ils sout mattres de la position: mais une vive canonnade s'est engagée au centre : l'artillerie v soutient le principal effort de la bataille. « C'est là , dit le Manuserit de 1845 , que le soldat français subit les lois les plus dures de la tactique moderne. Rongeant le freiu qui retient son ardeur, il reste des heures entières immobile, en bulte aux boulets dont les deux lignes font un échange continuel, »

A onze heures, Murat est déjà au delà des gorges de Plauen. On l'a vu, le sabre à la main, son manteau brodé d'or retroussé sur l'épaule, changer à la tête des carabiniers et des euirassiers et se précipiter sur l'infanterie autrichienne. Son succès, auquel Victor et Latour-Maubourg ont glorieusement concouru, est désormais complet; l'aile gauche des alliés est écrasée.

Leur aile droite n'est pas plus beureuse; elle fuit devant la jeune garde dout l'empereur est venu lui-mème partager le danger et le triomphe.

Sur tous les points, la valeur française se montre aussi brillante et aussi brillante et aussi sontenue qu'un x plus belles quarte, et active listoire millistric. Deux bostillons de la vielle garde, les sents de cette arme qui sient (évé cangais, in ont combattu qu'u la bolionnet et en categois, et al combattu qu'u la bolionnet et en categois, l'active de la compassion de la co



blessé mortellement le général Moreau. Le ciel n'a pas vouin que le

vainqueur de Hohenlinden cût le temps d'uggraver son erine et de perpétuer sa honte sur les chumps de bataille, et il a fait cesser le seandale de la présence d'un tel homme au milieu des Russes!...

L'empereur peut evoire que la probetion divine lui revient, en voyant parriche la promptienent attient le puni, dans son autoen compédieur, et la défection si vigaureusement châtiré, dans sea alliés de Vienn et de Berlin. Ce rist ambleureusement plus il lindous passers vite. Il en est venu à ce point que les plus beaux, faits d'armes ne le sauverout pas d'une chuie prochéin. Séparé de l'espet libéral, qui se dresse ferement coatre lui di unificu de la jeunese allemanté, ils teroure possasé en dehors de sa mission primitive; l'homme politique va faire a Napolévo. Mis comme son geine li ursée fiébre, et que la nationalité française est tonjunrs incurnée en lui, il bombers du trèue sans extre déchud es adpire; il tombers, en grandissant loujours pour la postérité; en resouvelant, jusqu'à la dernière beure de son existence souveraine, les mêmes prodigés doit il domaité monde quandi tra-vaillant encore à son élévation, ou qu'il était parvenu à l'apogée de sa poissance.

Le czar, le roi de Prusse, le prince de Schwartzenberg fuient donc une fois encore devant l'aigle de France, emportant avec eux Moreau expirant. Ils ont hâte de gagner les défilés de la Bohème, Napoléon les fuit poursuivre vivement. Mais un de ses généraux, qui présume trop de la valeur de ses troupes et de sa propre bravoure, essaie, avec une poignée de soldats intrépides, de barrer le passage à toute une armée, Le général Vandamme, oubliant, selon la remarque de l'empereur, « qu'il faut faire un pont d'or, ou opposer une barrière d'acier, à une armée qui fuit, » et qu'il u'est pas assez fort pour former cette harrière d'acier ; le général Vandamme se jette dans les gorges de Kulm, et tente d'y arrêter la grande armée vaineue à Dresde. Mais après des efforts inouis et une résistance désespérée qui font éprouver une perte considérable à l'ennemi, le général français est accablé par le nombre. Il disparaît dans la mèlée; on le croit mort. Son corps d'armée tout entier est fait prisonnier, et l'on apprend bientôt qu'il est tombé luimême au pouvoir des Austro-Russes.

Cet échec isolé, qui coûta plus de dix mille hommes à l'armée française, atténua les effets de la hotaille de Dresde. De funestes événements se passaient d'ailleurs, presque en même temps, à l'armée de Silésie. Les grandes pluies avaient amené le débordement des rivières. L'eau couvrait toutes les routes; les ponts étaient emportés, nos divers corps précés de communications entre cen. Dans une position massi périlleuse, le maréchal Macdonald fort obligé de repasser le Bober, la Queisse et la Neisse, après avoir pertu, à Lowenberg, la plus grande partie de la division Pullod, dont les débris es sunvierent la nage.

Napoléon, hissaul la grande armée ennemie comme enfermée dans les montagnes de la Bolèner, s'énemina ver la Sibési, et reucontra le corps de Mardonadl sur les landeurs de Hochkirch, le 4 septembre, Le mènne jour, à list reprender l'offensive à cette armée, altaqua l'encenni, le déchasqua des landeurs du Wolenberg, le poursaisit pendant loute la journée du 3 ; jusqu'à Gorrlitz, le força à reposser précipilamment la Nésse et la Queisse, et rentra, le 6 à sept leures du soir, à Dresde, où il appirit que le conseil de guerre du troisème corps d'armée venuit de condanner à mort le gaéreal Joinnis, Josse de nation, chef d'état-unjor de ce corps, pour avoir déserté à l'eunemi au moneut de la reurise des bottlifés.

Cependunt le muréchal Oudinot n'avait pas été plus heureux, dans sa marche sur Berlin, que Macdonald, en Silésie. Battu, le 24 nott, à Gross-Becren, il avait été remples par Ney, qui, après avoir obberu quelque avantage, le 5 septembre, sur le général Taucusein, essuya, le lendemain, que defaite à Juterboek, où il fut attaqué par Bernadotte et Balow.

Ainsi, les revers commonpient à devoiri plus fréquents partont oi Primpereur r'éait jus. Napoléva nouit di étre le premier à cen aprevvoir; aussi, faissant de Dresde le centre de ses opérations, s'y lint-il en quelque sorte à cheval sur l'Ello, toujours pet à accourir li où le danger serail le plus pressunt, toujours en mesure de surveiller et de dinger les manovavres el les mouvements des cuey nombress qui compossient son armée. Il passa de la norte le mois de septembre et la première moisi d'exchoère, marchani, tantolt à Selvanetzenberg, tantolt à Sackon, tantolt à Bilacher et à Bernadotte; battant les uns à Geyersberg, les autres à Dessan, et leur fisiant redouter à tous la reconcire du brasinviarible qui semblait pour du privilége de l'ubiquité. Mais ces trionphes ne finiaient que décimer son armée, d'âpi si affinible par le deisadres de la campague précédente, sans détraire les ressources sans cesse remissiasset des armées combinées. Les renforts arrivient de sons de la campague précédente, sans détraire les ressources sans cesse remissiassets des armées combinées. Les renforts arrivient de toutes parts à l'ennemi. De nouvelles défections allaient encore lui venire en aide. Le rol de Bavkire limital l'emperour d'attribée, violonq in la foi des traités et brisant les liens de famille. L'insurrectéen se propagatel cassilie sur nou derrièren. De corque le partissus étaient orpagatel cassilie sur soit de l'entre de la companie de la companie de s'étaient organisée en Saxe et en Westphalle. Le général saxon Thietmann avait alandonné nos dreipeaux pour se metre à la très de rais mille coureurs., Bases et Prusiciens, et il avait surpris, à l'une moltour, faris mille coureurs, l'asses et Prusiciens, et il avait surpris, à l'une moltour, faris mille coureurs, l'asses et Prusiciens, et il avait surpris, à l'une moltour, par le général de qualité de la qualité de la partie et de l'année, qui lui firerur le pris d'explorage ne le général et l'autre de l'année de l'autre de l'année de la companie de l'entre l'entr

A la nonvelle de la défection de la Exvière et des dispositions insurrectionnelles qui emaile-state dinas l'Altemage ceutrale, Napadion compeit qu'il lui serait dificiel de se maintenir sur l'Elhe, et il songen à se rapprocher des frontières de France, en conservant le plus possible son attudue vistorieuse. Bais en face d'une armée innombrable, que les défaltes les plus complétes ne pouvaient anoitairir parce qu'elle s'allimentali incessamment des recrues de toute l'Europe, il sessifi qu'une levicé d'hommes considérable lui était devenue nécessaire, et il fit demander au sénat deux cett quature-vingt mille conscrits, par l'impération régente, qui prononça à cette oceasion, le 7 octobre, un discours que Napole on lui avait datessé de son quartier-général.

Le sénat, qui s'était toujours montré empressé à remplir les værs de l'empereur, ne devait pas se faire indovite quand les besoins du pays devensient plus grands et que la position de l'armée française à l'étranger nécessitait de prompts secours ; la levée de deux cent quatrevinst mille conscrits fat donc voice sans onossities.

Napakon était encere sur l'Elhe maitre des punts de Dessan, d'Alsen et de Wartenbung, d'aut les généreux Es-paire de la Martenbung, d'aut les généreux Es-paire de la marréchal Ney o'étaient cumparés, et son projet, d'il le rrapport officiel, e était de passer es feuvre, de monserver sur la rivé drois, depais llambourg jusqu'à Dreude; de menacer Potsdam el Berlin, et de preule de pour centre d'opération Magdetourg, Israque la nouvelle de la défection des Bavarois le di renoncer à ce dessein et le décida à se retiere sur Leipek.

Cette résolution combla de joie les censeurs du quartier-général, qui

voyaient avec peine Napoléon incliner à tenter un coup de main sur Berlin et à porter la guerre entre l'Elbe et l'Oder, quand ils ne désiraient rien tant eux-mêmes que de revenir au plus vite sur le Rhin.

L'empereur arriva le 15 octobre à Leipsek, où étaient déjà réunis les corps de Vietor, d'Aupresau et de Lurriston; les alliés l'y suivirent de près, et, par un mouvement combiné de toutes leurs forces éparses, ils parsiment à se concentrer, des le 16, nutour de l'armée française, qui se trouva niss arrêvée dans au marche, un mist et an couchant par Schwartzeuberg et Guilay, londis que Beningsen et Colloredo, Blueber et Bernadotte recourraisent sur le de l'est et du nord.





## CHAPITRE XLVI.

Bataille de Vachau et de Leipsick. Défection des Saxons, Issue désastreuse de la campage Retour de l'empereur à Paris,



no cent mille hommes se trouvaient en présence sons les murs ou dans les environs de Leipsick; une grande bataille était encore devenue inévitable.

Dés le 45, Napoléon, après avoir rassuré le roi et la reine de Saxe, qui étaient venus le rejoindre à Leipsick, se mit à explorer les deltors de la ville et à visiter les divers corps

d'armée établis dans les lieux environnants. Le reste de la journée et une partie de la nuit furent consacrés aux préparatifs de la bataille, qui paraissait certaine pour le lendemain.

Lo 16, à neuf heures du main, le signal du combat fui en effet domé, un mid de Leighei, par le prince de Schwartzenberg, mis cette altaque denint bientid générale, et elle fut soutone par deux cents pièces de canon. Les alliés current d'abord l'avantage; ils menapiant les villages de Barksberge et de Dollie, et faissient plier notre draite lorsque l'infanterie de Poniatowski et d'Angeron, et la cavalerie du général Milland parsirance à arrêter de ce éclé les progrès de l'emment. Au centre, Victor et Lauriston conservérent Vachau et Lieberwalkwitz, malgré les efforts du prince de Wurtemberg et des généraux Gorzakoff et Klénau.

Mais on l'était pas nesse pour l'empereur de résister avec succès et de garder ses positions, el avait beaoûn, plus que jamais, d'un triomple étatant, d'une victoire décisive; et quand ses ennemis échouaient dans leurs premières attaques, d'alevait les attaquer vivement à son four, sans leur donner le temps de faire cesser le décontre et de découragement dans leurs colonnes, et de remplacer par des froupes fraiches les corps faltagies é buttus; c'est es que fit Napoléon.

Lançant à gauche Macdonald et Schastiani sur Kléanu, et donnant ordre à Mortier d'aller souteair Laurishon avec deux divisions de la jeune garde, il envoya à droite ofailot pour appurer Victor, tandis que Curial marcha sur Dolitz afin de renforer Ponistowski. Ceut einquante pièces de l'artillerie de la garde, dirigées par le général Drouot, virrent oracker ess divers mouvements.

Tout le monde, généraux et soldats, remptit les vues du grand eqpicities, Vietor et Oudriont, menont le prince de Wurtenberg Figédans les reius, le classérent devant eus jusupi's Gossa, Mortier et Lauriston ne traitévent pas miens le corps de Kiénua. Macdonald et Sésaitiani obtinerent de leur côté un succès comptet, et Poniatowski rendit vaines toutes les tentafíves comitainés des Prussieus, des Rususes et des Autréhènes pour lui faire abandonner sa position sur les bords de la Pieise.

L'empereur Alexandre, voyant que la bataille de Vachua lalait d'experdue, se décida à faire donne non-seulement ses réserves, mais son escorte même, au risque de compromettre sa propre sérvé; il accourat ur le point le plus mennée et lange les Cosques de la garde au la cevalerie française. Cette résolution extrêne, aussi généreuse qu'imprudente, si elle pouvait compromettre la personne du cara, préservatoutelois l'armée des alliés d'une dédate comptéte. Les Cossques reprirent vingé-quatre des vingé-sis pières de canon qui venaient d'être onlevées aux Russes; les réserves untréhennes parurent ensuite. - Les alliés deisent si noubreux, dit le Monorial de Sainte-Hélme, que quand leurs troupes éclaient flatiqués, qu'els édants régulièrement relevées comme à la parade. - Avec une telle supériorité numérique, ils ne pouvaient gaire être définitivement battus, aussi, magir les prodises de valeur que fit l'armée française, la victoire resta-t-elle à peu près indécise.

Mais on n'avait pas combattu sculencent à Vachan; le canoc s'était fait entendre aussi sur la Partha et du côté de Lindonau. Sur la Partha, Biblecher, qui avait également pour lui l'avantage du nombre, avait fait jur faire piler le corps de Marmont. A Lindonau, Giulay avait été moins heureux contre le giueral Bertrand, qui avait défendu et sauvé la route de France.

Les allies perdireut singt mile hommes à Vachau. Le général autrichien Merédà, pumbé de cheva la unilie des balomentés françaises, reculii son épéc na espitaine Pleineselve, de la division Carial, On compta, du côlé des Français, deux mille ciriq centa hommes tant latéque lhessés. Le général Latour-Mandourg ent la enisse empercie par un boulet. Napolécia donna des élèges à la conduite de ses l'autemnts, Victor, Marmont, Fey, Oudinoit, Maccional, Augreeus, éc; il signala surfout la bravource de Lauriston et l'Eséroique intrépidité de Poniatouxsil, qu'il éleva à la déguisé de marcédan!

Depuis quelque termp, les habilites qui semblient devoir être décisives pour l'empreure Napoléon domenzient sans résults. Latzen, Bautzen el Dresde n'avaient fait qu'acerotire le nombre et l'ardeur de ses cancemis ; que pouvaiel d'aon espérer d'une journée où le succès n'avait pas été marqué par la dévoute, ni même par la retraité des collisés? En reutrant dans sa tente, il dut se préparer à combattre le lendermain.

Dans la soirée, on lui ameus son prisonnier, le général Merfeld, qu'il avait comun à Léchen, et à qu'il s'empressa de faire rendre son épée. Le laissant partir ensuite sur parole, il le chargea de propositions pacifiques pour l'empereur d'Autriche, et lui dit au moment de le renvoyer:

« On se trompe sur mon compte; je ne demande pas mieux que de me reposer à l'ombre de la paix, et de réver le bonheur de la France, après avoir rèvé sa gloire...

« Je dois finir par faire des sacrifices, je le sais; je suis prêt à les faire. Adieu, général; forsque de ma part vous parlevez d'armistice aux deux empereurs, je ne doute pas que la vois qui frappera leurs orvilles ne soit pour eux bien éloquente en souvenirs. »

Le général Merfeld retourna au milieu des siens, qui furent aussi

surpris que salsátis de le revoir; mais les pardes de pas dont il cint porteur n'y obliment qu'un très-froid aceuel. Le sentiments personuels des monampnes, les souvenirs învoquies par Napolein, étiacit en tièrement subordomnés aux colgeners d'une politique commune et inflexible. Le condition ne devait pas roupres est ranse, moderer ses précentions et ralentir ses coups, à mesure que les événements se pronouccient de plus en plus pour elle.

La bataille aurait done recommence le 17, si les grandes plaies et les mauvis chemins qui avaient retarde l'arrivée de giorierd Beningson, n'avaient engagé les allicis à renvoyer leur attaque na l'endemain. Si Napodéon et le pense qu'un délibirati, au camp enneuein, sur les propositions conflèces à M. de Merfold, il etit été tien vite détrourgé. Le 18, dit été hen vite détrourgé. Le 18, dit été hen vite détrourgé. Le 18, dit ce inde na des l'actions de l'action propositions conflèces à M. de Merfold, il etit été leur vite détrourgé. Le 18, dit ce le conflère de l'action proposition de la relation de l'action de



Beudnitz, visitant Bertrand à Lindenau, et donnant partont ses ordres pour le lendemain.

A dix heures, la canonnade s'engagea sur toute la ligne. Les enne-

mis dirigievent principalement leurs efforts sur les villages de Councevite et de Probabliche, à refleviement desqueis hi attendient le gain de la latalité, Quatre fois îts essayievent d'emporter Probabliche, et quatre insi hi céloucierent. Sur loss se posits, l'armée française débrailt opinisitérisment et purviul à conserver ses positions. L'armée de Silésie tenta valuement de s'emporrer du fanbourg de l'allaé et de Sétébils sur la rive gande de la Partie. Si elle rivassi à l'armésir exte rivère à pluséures reprises, elle fait ansaiol assaille et culturle par le prince de la Moscovo, qui résusti houjours à la répére sur l'autre rive.

A trois beures, les chances de la bataille dinient pour l'armés franpience. Miss un de ces évérements que la sérience militaire ne peut ni prévoir ni préventr, et qui avaient dérangé taut de fois depuis un a les calculs de Napoléon vint changer tout à cuap la face des choses. L'armés extonne et la cavolerie wartembergesoise passèrent à l'entament; le général en chef, Zeschau, qui resta fidicle à notre dropeau, ne put retairi que cinque cuis hommes sous normanandement. L'artillerie tourna même es quarante pièces de canon contre la division du général Durutte.

Gelle défection inoute, oprèce sur le champ de batalite même, our vitt un vide dans les lipers frençaies, et livre naux failes à position importante que l'armée saxonne avoit été charge de défendre. En que d'instants, l'entemit (c'était Benadotte) est posés la braito et occupé titedaits. Il n'était plus qu'à une demi-liceu de Leipsiek, forsque Na-poléon surviuit lui-même avec une division de la garde. La préseure de l'empereur a mains l'ardeur de sex formes, l'estaituit lui belacit repris, et quand la mit arriva, nous étous, comme la veille, maîtres qu'ant de la préseure de l'empereur a des l'empereurs que vainces, mais réduits de plus en plus à revounneure chaque jour des Intles sangloutes, qui n'avaient pour résuit que d'affaiblir ous range, et dout l'issue la plus heureuse ne pouvait plus non procurer qu'un chemin péniblement disputé et une révertait sorireure à sorireure.

Napoléon se retrouvait done, après les hévolques efforts de son armée, nux champs de Lésjeick, comme après les beuns faits d'armes de la journée de Yachau, dans la nécessité de se préparer à un nouveau combat pour le jour suivant. Mois, à sept heures du soir, les généraux Sorbier et Dulanloy viurent lui apprendre que les munitions de guerre édaient épaisées, et qu'on avait à peine de quoi entrelevine l feu pendant deux heures. Depuis cinq jours, l'armée avait tiré plus de deux cent vingt mille coups de canon, et l'on n'avait plus à choisir, pour se réapprovisionner, qu'entre Magdebourg et Erfurth.

Dans une pareille situation, il n'y avait pas à balaucer. Napoléon se décida pour Erfurth, et donna nussitôt l'ordre de la retraite par les défilés de Lindenau, dont le général Bertrand avait si vaillamment défendu et conservé le libre passage contre le corps autrichien de Giulay.

L'empecuar quitte son bivone à huit beures du soir, et rettre dans Leipaix, oit il lage dans une mabres (l'Itôle de Armes de Prasse). Le duc de Bassano lui rendit compte de l'entretien qu'il vensit d'avoir avec le roi de Saxe. Ce vinirable prince s'était moutre incessobible de la conduite des on armée, et il un voulait pas se s'entre de l'empereur, dont il était dévidé à suivre la fortune. « Excellent prince, dit Napoléen, il est objours le même [] de retrouve tel qu'il était en 1807, quand il inscrivait sur des ares de triomple : a xavoxíox, razinéansactors razionessissar. »

L'empereur passa la muit à dicter des ordres aux dues de Bassmo et de Vience. Le 19, à la printe du jour, pa lus grande partie de l'armée avait dicteur des monteurs de retruite. Victor et Augereux désirent les pennies. Marmond fit clauries qu'il le pourrait le faubourg de Halle, Reguier celui de Rosenthal, et Ner ceux de l'est. L'auriston, Narebound et Ponistorsski, pases à l'armére partie, duront se mointeire d'auns les quartiers du minit et conserver les approches de l'Esler jusqu'à ce que les corps de Ney et de Marmont eusseuf franchi la rivière. Cel ordre fui douné à Ponistorsski par l'empereur fini-nicine, « Prince, lui dit Napoleon, vous défendres par l'empereur fini-nicine, » l'rince, lui dit Napoleon, vous défendres avec et que vous avez, — Ahl Sire, constituent par le constituent de l'autorie de monde. — Bh bierd vous vous défendres avec et que vous avez, — Ahl Sire, constituent par le propriet à priri prouvoir majesté, » L'Mustre et infortune Polonais fint, parole; il ne devait plus revoir l'empereur.

On avait proposé à Napoléon de faire de Leipsick une tête de défilé et d'incendier ses vastes faubourgs, afin d'empécher l'eunemi de s'y établir, ce qui aurait laissé plus de temps à l'armée française pour opérer sa retraite et sortir du défilé de Lindenau.

« Quelque odiense que fût la trahison de l'armée saxonne, dit le rapport officiel, l'empereur ne put se résoudre à détruire une des belles villes de l'Allemagne; il aima mieux s'exposer à perdre quelques centaines de voitures que d'adopter ce parti barbare. »

Cependant l'ennemi s'élant apereu du mouvement rétrograde des Français, toutes ses colonnes se jetérent à la fois sur Leipsick, impatientes d'y pénéter et d'y sigualer, par la destruction de notre arrièregarde, le grand événement qui livrait l'Allemagne à la coalition.

Mais elles rencontrèrent dans les fanbourgs une résistance opiniêtre et ipattendue, Macdonald et Poniatowski, chargés du salut de l'armée, remplirent héroïquement la noble et périlleuse mission qui leur avait été confiée, Pendant qu'ils arrêtaient l'ennemi aux portes de la ville, l'empereur était encore auprès du roi de Saxe. Il exprimait à ce vieillard la douleur qu'il ressentait de le laisser au milieu de ses ennemis; et, pour éloigner le moment de leur séparation, il prolongeait la conversation et retardait ses adieux, lorsque, au bruit d'une vive fusillade qui se fit entendre du côté du faubourg de Halle . le roi se leva et pressa l'empereur de quitter Leipsick au plus vite, « Vous avez assez fait , lui dit-il, et c'est maintenant pousser trop loin la générosité que de risquer votre personne pour rester quelques instants de plus à nous consoler. » Napoléon résista d'abord ; mais le bruit de la fusillade s'étant rapproché, la reine et la princesse Augusta joignirent leurs instances à celles du roi, et l'empereur céda alors, « Je ne voulais vous quitter, leur dit-il, que quand l'ennenti serait dans la ville, et je vons devais cette preuve de dévouement. Mais je vois que ma présence ne fait que redoubler vos alarmes; je u'iusiste plus. Recevez mes adieux. Quoi qu'il puisse arriver, la France acquittera la dette d'amitié que i'ai contractée envers vous, » Le roi reconduisit l'empereur jusqu'à l'escalier, et là ils s'embrassèrent pour la dernière fois,

Co d'était pourtant qu'une fonses alerte qui vauit mis en émoi les aumaines alliés de Nipolón. Marmond, Ny, l'esquire, Machonald, Lauriston, Pointievakti, étalent toujours moitres des positions conficés à lorr garde. Toutes les attapess de Blacher et des autres généraire ennemis, magire le reclusionement atmonta qu'elles suràent et dans la ville, avaient été vigoureusement reponseies. L'empereur put dons norfre de Leipacks aus obstach et gaper traupillément Lindeaun.

Mais de nouveaux incidents, qui sont au-dessus de la prévoyance du génle, vout amener de nouveaux désostres.

Pendant que l'arrière-garde défend pied à pied les faubourgs et opère

lentement sa retraite sous les murs de Leipsick, les Saxons restés dans la ville tirent du hant des remparts sur les troupes françaises. On se presse alors vers le grand pont de l'Elster qui ouvre le défilé de Lindenau. Ce pont était miné, et le colonel Montfort avait mission de le faire sauter, dès que les dernières colonnes de l'armée auraient passé sur l'autre rive, afin de retarder la marche de l'ennemi. Par la plus funeste des méprises, le sapeur à qui la mèche a été confiée, croit que les Français ont entièrement défilé et que les alliés arrivent, en voyant tirer, des boulevarts et des remparts, sur l'arrière-garde. Il met le fen aux fougasses, et une forte explosion va réveiller l'empereur que le sommeil, aidé par la fatigue, a surpris au moulin de Lindenau. Le grand pout de l'Elster a sauté, et quatre corps d'armée, ayant avec eux plus de deux cents pièces de canon, sont encore sur les boulevarts ou dans les fauboures. Oue vont devênir ees braves que commandent Macdonald. Revnier, Lauriston, Poniatowski? Accablés par le nombre, il ne leur est plus possible de résister, et la retraite vient de leur être fermée par une main française! Macdonald se jette dans l'Elster et se sauve à la



nage. Poniatowski Jance son cheval dans la rivière, tombe dans un

gouffre et ne reparait plus. Reynier et Lauriston disparaissent aussi; on les croit tués ou noyés. Douze mille hommes ont péri ou sont tombés au pouvoir de l'ennemi, dans ce funeste événement,

Les allies sont maîtres de Leipsiek. Le rei de Saac est conduit à Berlin, pour y expéc, dans la disgrâce des grandes puissances de l'Europe, son inviolable fidélité à la France; et Bernadotte, partageant dans Leipsiek le triomphe et l'ivresse des ennemis du nom français, s'assied familièrement à la table des superbes potentate qui poursuivent, contre Napoléon, la restauration du droit divin!

Les nois légitimes out encore besoin de faire laire leurs régranaces, de cacher leurs arrière-pensées. Its dissimilent avec le prince d'origine pédéciene, comme avec le libéralisme alleusand, dont its out assis accepté les secours. La vieille Europe sourn liéen se redresser fiérement devant ses imprudents auxiliaires et leur fénier ses plus obsenuelles promesses, quant elle aura bien combutu l'enneui commun.

Napoléon a di reconnaître, au nouveau coup qui vient de l'atteindre, l'inecorable et invisible puissance qui déjoue tous ses calculs, trompe toutes ses prévisions, et semble le mener fatalement à l'alime, à travers une série de victoires que suivent et annuleut aussibit des incidents inoués et d'épouvnatables catastrophes.

Après avoir payé ut juste tribut de regrets aux victimes de ce grand désastre, l'emperure fait traduire devant un conseil de genere le colonel Montfort et le supeur qui a fait souter prématurément le pout de l'Este, puis il coutinue sa retraite sur Exfratti, où le quartier-général s'étabil te 23 e, ct où « l'armés française victorieue arrive, dit le balletin adressé à l'impératire, comme arriverait une armée battue. Napoléon quitte Exfratt, le 23 e, de pourait us marrèe vers le Rhin.

Les Austro-Bastracis se porteda à sa reuseoutre, et essient de lui harrele passage à llamm. Mais les malheurs de Leipsick a 'out pas tellement affaillé l'armée française qu'élle ne puisse faire repeutir ceuver de leur andace les alliés infidéles qui osent tenter de lui fermer sa retraite. Uempercur passers sur le veutre de soiante mille Austrichies et Bavarsis, commandés par de Wrôde et prodégés per quatre-vingts bourels à fou. En visil partillerie française peruitur un instant compromise par les charges répécées d'une cavalerie nombreuse. Au moment où l'emenui Tenveloppera de toutes parts et se faitern de l'enlever, les enconomiers à armeroul de le arachine et défendivent quientément leurs pièces derrière leurs affiits. Le brave Dronot leur donnera l'exemple.



il mettra l'épée à la main, et son attitude héroique contiendra assez lungtemps l'ennemi pour que Nausauty puisse arriver avec la cavalerie de la garde et dégager les intrépides artilleurs.

Les Bavarois perdirent dix mille hommes au combat de Hanau, Six de leurs généraux furent tuies on blessés, et ils laisseirent au pouvoir du vainqueur des canones et des drageaux, Napoléon signala deux escadrons de gardes d'homeur comme ayant partagé les périls et la gloire des cuirassiers, des greundiers à cheval et des dragons, daus cette hrillante affaire.

Le 4" movembre, l'empereur arriva à Francfort, Il écrivit, de là, à Maries-Louise, pour lui annoncer l'envoi de vingtı drapeaux pris à Vachau, à Lépsiek et à Ilanau. C'étaient des trophèes chierement payés. Le lendemain, Napoléon entra à Mayence à einq heures du matin. Il s'y occupa, peudant quedques jours, de la récongassistion de l'armée

## HISTOIRE DE NAPOLÉON.

658

qui allait s'établir sur la ligne du Rhin, et partit, le 8 dans la nuit, pour rentrer en France. Le 9, à cinq heures du soir, il était à Saint-Cloud.





## CHAPITRE ALVII.

Le senat complimente l'empereur. Lerre de trois cent mille Bommes. Remnon et dissonition du corps legislatif.



orn, la seconde fois, dans l'espace d'une aunée, Napoléon, qui avait si lougemps lubitué les Parisiens aux chants de victoirer et aux reutrées triomphales, élait revenu glans sa capitale, train par ses alliés et par la fortune, poursuisi par les armées de toute l'Europe, et a'yant plus à opposer que les

débris de la sienne, tombée glorieusement au champ d'honneur sous les coups de la félonie et de la fatulité.

Allait-on lui demander compte des caprices du sort et des trahisons qu'il avait subies? La France, oubliant qu'il n'avait point provoqué la guerre et qu'il ne l'avait soutenue que pour elle avec tant de constance et de vigneur, se préparait-elle à lui dire, comme autrefois le maître de Rome à Varus : « Bends-moi mes légions. »

Non, le grand peuple ne ternira pas sa gloire par cette injustice et cette ingratitude envers le grand homme. Il ne sera ni courtisan obstiné, comme le sénat, ni frondeur interupestif comme le eorps législatif; il déplorera les fautes politiques commises dans la prospérité, mais il se gardera d'en faire un suiet de récrimination ou de reproches. dans l'adversité. Son instinct infaillible percera le masque royal dont le génie de la révolution s'est malencontreusement couvert, et il persistera à soutenir de ses vorux et de son sang le héros qui, sous la toge consulaire et paré des lanriers de l'Égypte et de l'Étalie, célébrait en 1800, au Champ-de-Mars, l'anniversaire du 14 juillet, et saluait avec enthousiasme le peuple français comme son souvenum. Si les grands corps de l'état n'expriment pas sa pensée, il ira eliercher dans la solitude un illustre patriote pour eu faire son organe; et le tribun courageux qui résista seul au rétablissement de la monarchie, viendra accuser, par l'offre de son bras à l'empereur, ces législateurs si longtemps muets qui auront attendu pour manifester quelques velléités d'opposition , d'être encouragés par le bruit du capon étranger et soutenus par l'imminence des dangers de l'empire. Carnot, qui s'exila des affaires publiques, et dont la voix resta pure de toute flatterie quand Nupoléon voyait à ses pieds les mandataires officiels de la France et les rois les plus orgueilleux de l'Europe, Carnot écrira à l'empereur pour se mettre à sa disposition, parce que, malgré certains actes peu compatibles avec les tendances du siècle, il reconnaîtra toujours en lui le représentant de la nationalité française; et l'empereur lui répondra en le chargeant de la défense d'Anvers.

Le sénat s'est empressé de venir répéter à l'empereur ses éternelles flagorneries; l'empereur lui a dit dans sa répouse; a Toute l'Europe marchait avec nous il y a un au j'oute l'Europe marcha ajounch'hui contre nous : c'est que l'opinion du monde est faite par la France ou par l'Angleterre, Nous surions donc tout à redouter saus l'énergie et la puisance de la nation.

- » La postérité dira que si de grandes et critiques eirconstances se sont présentées, elles n'étaient pas au-dessus de la France et de moi. »
- Le lendemain, 15 novembre, une levée de trois cent mille conscrits (ut demailée par le gouvernement et votée par le sénat.

Le corps kejstalit étalt convoqué, depuis le 23 octobre, por un déere daté de Gotta. As on arrivée à Paris, l'emperer avaité à serin que des influences hortlies cherchaient à s'emparer de la direction de cette assemblée. Fisiant musistit usage du ponovie déclarità qu'il savait si bien s'arrogor quant les circonstances l'estgacient, il décréto que le prisident du corp législatif erar la horm par la la, et aon chai s'arréta sur le duc de Massa, alors grand-jue, qui fut rempheé au minietre de la judice par le consciller d'étal Molé.

La défense du territoire était l'objet des préoccupations les plus vives de Napoléon. Par un décret du 46 décembre, il ordonna la formation de trente cohortes de la garde nationale, qu'il destina à la défense des places fortes.

Le 49 du même mois, ent lieu l'onverture de la session du corps législatif.

L'empereur fit communiquer aux dejutés et au sénut les pièces diplomatiques qui contenient le sexet des négociations, pendant la dernière campagne, et qui pouvaient douner la mesure des dispositions actuelles des grandes puissances. Ces deux corps nommérent chacun une commission pour proveder à l'examen de ces documents. M. de Fontanes fut le rapporteur de la commission sénatoriale; M. Liairé, déunté de la Gironde, nordia un mor de la commission Késladive.

M. de Fontanes soutint son rôle de partison informabile de la monarchie et de servieur zêde de l'empire. Il s'étoma de la déclaration des souverains coalisés, qui, dans leurs plus récents manifestes, affectaient de dire qu'ils l'en voultaient qu'à l'empereur et no point à la nation française - c'ette déclaration, dit l'orsteur du sénat, est d'un caractére innisié dans la diplomatie des rois en les plus norsi occume en qu'ils développent leurs griefs, et qu'ils envoient leurs manifestes; g'est aux pemples qu'ils les adrassent. Cet exemple ne pout-il pas être faneste? Fant-il le donner sartout à cette époque où les esprits, travailléde totates les maldies de forqueal, on tat ade peine à féchir sous l'autorité qui les protège en réprimant leur audace? Et contre qui cette ritatique est-elle dirigéré Contre un grand homme qui méritu la reconnaissance de tous les rois; car en réablissant le trône de France, il a fermé le toper du volena qui les menagait tous, «

Ce langage, pour faire ressortir l'imprévoyance ou l'ingratitude des rois; mettait précisément en relief ce que, dans les circonstances présentes. l'empereur aurait en besoin d'effacer de la mémoire des peuples. C'était par la toute-puissance de la démocrație disciplinée, et avec la force irrésistible du mouvement révolutionnaire dont il s'était fait le suprême régulateur, que Napoléon avait tant de fois triomphé des ennemis de la France, et qu'il avait été réputé si longtemps invincible. En s'attachant à ne plus montrer en lui que le restaurateur des anciennes institutions et le libérateur de la vieille Europe, on lui enlevait son caractère primitif, sa nature populaire, le talisman qui l'avait aidé à opérer tous les miracles de sa vie. Ce n'était plus le génie du siècle, enchaînant la vietoire au drapeau de la révolution française. L'ttereule plébéien, qui , pendant taut d'aunées , courba sous sa main redoutable le génie du passé, avait fini par en subir l'influence, et il s'était fait le protecteur de la royauté et de l'aristocratie; ses flatteurs rappelaient maintenant cette déviation et l'en félicitaient hautement. Mais, en le signalant ainsi à la reconnaissance de l'Europe monarchique, ne justifiait-on pas le soulèvement de l'Europe libérale qui déployait alors ses bannières d'un bout à l'autre de l'Allemagne, et qui faisait promettre des constitutions à Berlin, tandis qu'elle en faisait à Cadix? N'était-ee pas aussi favoriser. à l'intérieur. le réveil et les menées de l'esprit de parti, que de s'attaquer aux tendances démocratiques de l'époque, et de présenter Napoléon comme l'ennemi de ces tendances? Cela était d'autant plus à craindre que les souvenirs auxquels eu appelait M, de Fontanes ne manquaient pas de vérité. Il était incontestable, en effet, et nous avons eu plus d'une fois occasion de le reconnaître, que Napoléon, selon son propre aveu, avait cherché à s'identifier avec l'ancien ordre de choses.

Sans cette prétention fatale, la puissance indestructible, attachée à Fordre nouveau, ne l'eth pas handonné; la fortime edit éét puis costante, la trahison moins active, et il n'ent pas étonné le monde, dans la même emmpagne, par le nombre de ses triomphes et par la rapidité de sa décademe.

Mais M. de Fontanes ne montrait que l'un des côtés de la vie posiique de Napolio « cé d'ain encore le côté pe lus quolade d'ampuender la Bédeur' des uns et de servir la malveillance des autres. L'empereur ne se plaigant pas némunoins de la manière dant ses actes et son sertion, a l'égrid des peuples et des rois, céalent envisegés et cercuérisés. Le chef de la quatrième dynastie retrouvait sa propre peusée dans le discurs du vieux vossilés que le ésant avait pris pour cepne. Il remercia la députation de ce corps des sentiments qu'elle lui avait exprimés, et il peignit ensuite, en termes peu rassurants, la situation de la France.

« Yous avez vu, di-di, par les pièces que je vous ai fait communiquer, ce que je fais pour la paix. Les sacrifices que comportent les bases preliminaires que m'ont proposées les ennemis, et que j'in acceptées, je les ferais sans regret; ma vie n'a qu'un but, le bouleur des Francais.

« Cependant le Béarn, l'Alsace, la Franche-Comté, le Brabant, sont entamés. Les cris de cette partie de ma famille me déchirent l'âme! j'appelle les Français au secours des Français! »

Il n'était que trop vrai que la France était entamée. Les armées d'Espagne, forcées d'évacuer la Péninsule, repossaient les Pyrénées, poursuivies par les Anglo-Espagnols qui campaient déjà sur notre territoire, Au nord, le Rhiu était franchi sur plusieurs points; et le vice-roi ne se sontenait plus qu'avec peine au delà des Alpes, tandis que les places fortes de l'Elbe et de l'Oder se rendaient et que Dantziek même capitulait. Le moment devait paraître favorable au parti contre-révolutionnaire qui n'avait jamais désespéré, et dont les principes, défendus avec obstination par le torveme anglais, avaient été la eause plus ou moins avonée de toute coalition coutre la France, Les Bourbons, dont le nom semblait oublié et qui étaient complétement étrangers aux générations nouvelles, reparurent sur les frontières d'Espagne et inondérent les départements méridionaux de leurs proclamations. Imitant leurs puissants alliés d'outre-Rhin, qui avaient accepté le concours du Tugend bund, ils cherchèreut aussi à embaucher le libéralisme renaissant, et ne craignirent pas de se présenter comme les restaurateurs des libertés publiques, pendant que d'antres, par un contraste remarquable, recommandaient Napoléou comme le restaurateur de l'autel et du trôue. Ainsi les ennemis les plus acharnés de la révolution se trouvaient réduits à lui rendre hommage, et à proclamer qu'elle n'était plus avec l'empereur, pour que l'empereur cessàt d'être invincible.

Célati surtout dans l'ouest et dans le midi que les partisans des Bourbons s'agitileut. En quelques enforis, des rassemblements de conservis réfractaires, encouragies par des conspirateurs, commençaient à prendre une attitude menaçante. A Paris, un comité supérieur, dans lequel séguient des hommes uni out marqué devuis sermi les constitutionnels les plus célèbres, servaient de lieu et de guide aux machinateurs du dedans et du déhors.

Eh hier' la commission du corps legislatif choist ce moment pour intimure que le despotieme avait rempbe le règue des lois, et que la prolonagion de la gaerre ne devait étre attribuée qu'à l'emperedr; ses diéés of agrandissement et de domination étant les such sokatales à la potientation pénérale Enhanche par les mallieurs et les dangers publics. Per l'est de l'autrit principal de la potientation pénérale Enhanche par les mallieurs et les dangers publics. Vapolées demandait aux dépuis de la nation pour préserver le pays de lleu et l'air de nettre des conditions au nocours et aux serifiess que Vapolées demandait aux dépuis de la nation pour préserver le pays de la catalon demandait aux dépuis de la nation pour préserver le pays de la suite des parties de la maintenage de la catalon de la ca

» nesseurs, nit-il, vois contaisez la situation des crioces e les dangers de la patire; jai eru, saus y être oblégi, écherir en donner use communication intime aux députés du corps législatif... mais its ont fait de cet arte de ma confiance une arme coutre unoi, e ést-à-dire contre la patrie. Le corps législatif, on lieu d'aider à suuver la France, concourt à précipiter sa ruine; il trahit ses devoirs, je remplis les mieus, je le dissous.

Malgré la mesure de réprobation que l'enspereux venit de preudire coutre cut, les membres du corps législatif e précediret à son audience, le 1º junier, sus Tulieries, pour lui adresser leurs félicitations à l'oceasion de la soletanité du jour de l'au. Dès qu'ils parurent lévant jui, il seafit reveri toute l'irritation dout il avit été sissi la première nouvelle de leur résolution, et il les uyostropha de la manière la plus vice, en ces leurais.

- J'ai supprimé l'impression de votre adresse : cile ciatt incendiaire. Les onze dourismes du corps légisfaif sont composée de bons eitorens, je les reconnais et l'aurai des égards pour cu; mais l'autre dourisme ne renferme que des factieux, et votre commission est de ce nombre. Cétte commission d'ait composée de MV. Lainé, Raynouard, Mainée de Birne et Patuegrago, M. Lainée su tu raitre qui correspond avec le prince régent par l'intermédiaire de Desère; je le sais, j'en ai la greuve; les autres sont de factieux. « Vous cherchez, dans votre adresse, û séparer le souveruin de la nation. Moi seul je suis le représentant du peuple. Et qui de vous pour-



rait se charger d'un tel fardeau? Le trône n'est que du bois recouvert de velours. Si je voulais vous croire, je céderais à l'ennemi plus qu'il ne me demande : vous aurez la paix dans trois mois ou je périrai. »

» C'est contre moi que les ennemis s'ucharnent plus encore que contre les Français; mais pour cela seul faut-il qu'il me soit permis de démembrer l'état? » Estev que je ne surrifie pas mon orqueil et ma ferté pour obbeira la paix ? Oni , je suis fier parce que je suis courageux ; je suis fier parce que je fin de parce. L'adresse était indigne de moi et du corps législaff, un jour je la fervi imperimer, mais ce sera mont faire houte a corps législaff, vosa neve voulum couvrir de bone, unais je sais de ces hommes que l'on tue et que l'on ne déshonore pas.

» Retournez dans vos foyers... En supposant même que j'eusse des torts, vons ne devriez pas me faire des reproches publics; c'est en famille qu'il faut laver son linge sale. Au reste, la France a plus besoin de moi que je u'ui besoin de la France, »





## CHAPITRE XLVIII.

Commencement de la campagne de 181



4 France a plus besoin de moi que je n'ai besoin d'elle!

Sublime orgueil du génie qui a le sentiment de sa puissance, et qui connaît la haute et vaste portée de son bras et de son appui! Mais le génie, à côté du secret de sa force, peut avoir ses illusiuns.

Suns doute Napoléon, comme homme et comme personnage historique, n'a plus besoin de la France pour jouir de sa gloire et la transmettre à la posierité: mais, comme empereur, comme chef d'un grand dat, que pourrai-li sans la France? Comment défendrai-li sans elle sa couronne et sa drussite? Comment échapor-

rait-il à la mort politique dont l'Europe entière le menace?

D'un autre côté, s'il est vrai que la France ait besoin plus que jamais de l'épée de Napoléon pour résister aux armées des rois coalisés et pour délivrer son territoire déjà souillé par l'ensemi, n'est-il pas certain amsi que le succès de l'in vasion pourrait amore la dernière heure de l'empire et la déclineaire rivécoulés du grand houme, et n'être expendant qu'un révier passager, qu'un nevident dans la vier fun grand peuple, doubt le poèté dira un jour que, s'il pet tomber, c'est e comme la foudre qui se relève et gronde un haut des airs. » N'unblions pos que c'est à la France surtou qu'on doit jupilquere ce que l'un a répét fant de fois, qu'an milieu des vieissitudes et des commotions qui emportant les princes, les d'avasitée et les institutions, les nations seules ne présent pas-

Napoléca parut l'oublier, quand à se hissa arracher por l'indignation les paroles orgueilleuses qu'il joi à la face des dépuisé de la France. Bieu que le corps législatif orti, à comp sûr, cédé à de functes influences et à d'imprudentes inspirations, et qu'il fût d'allieure pur populaire par sea anticéchents, il y avoit encores quelque danger à le traiter avec tant de déclain et presque avec colère. Malgrés an milité constitutionnelle et su longue deceilité, il était loujours protégé par son tière. On était habitaé à voir en lui un reste de démocratie, l'ombre du système éléculir, éen était assez pour rendre préfiltuse toute attoupe trop directe et troy violente dont il déviendrait l'objet. Plus d'une fois des potentals, se croyant inférentables sur leur troce, out éproud que la vooibé-indivisible la plus forte ne brusque et ne dété junnis en vain les corps qui ne représentent même qu'impartitiement la volonté d'un pays; plus d'une fois, le sceptre s'est brisé contre un simulacre de représention nationale.

Le cespe législatif avait fait benneoup de mal sans doule per ses insissantions matterillaties contre Nayolóva, dans un moment oile chef de l'empire avait besoin de loute la confinere de la nation pour disputer à l'étranger le sol même de la patrier. Mais l'empreura aggrava peutêtre le mal, ca donnant de l'édut à l'opposition inosportune des députés et en les renovayant chargès de sa réprodution solemelle. Celt dissidence entre le monarque et l'un des grands corps de l'état fat habiliement exploité par les factions de l'inférience 1 que les agents de la diplomatie enropéeme. Les ennemis s'estimaient beureux, quand ils s'efferçaient de séparer Napoléon de la France pour le rendre plus valuérable, d'entendre Napoléon se distinguer lui-même de la nation avec laquelle il s'éstit inquirus identifié, et dire qu'elle avait plus sesoin de lui qu'il n'avait becoin d'elle. Le peuple de France ne lui en voudar pas némionsis de cette préveituin supréve, et ses estafants comvoudars pas némionsis de cette préveituin supréve, et ses estafants comront sur les pas du héros, en Alsace, en Lorraine et en Champagne, pour l'aider à défendre le territoire et l'honneur du pays.

Avant de quitter Paris, Napoléon, par lettres patentes du 25 janier, couféra le titre de régente à Marie-Lonise, qui prêta serment, te 21, en cette qualité, entre les mains de l'empereur, et dans un conseil composé des princes et des grands dignitaires de l'empire, des ministres du cabincet et des ministres d'état.

Le même jour, Napolón convoqua aux Tuileries les officiers de la garde nationale parisienne, dont il s'était déclaré le commandant en chef, « Je pars avec confiance, leur dii-li; je vais combattre l'ennemi, et je vous laisse ce que j'oi de plus cher au monde, l'impératrice et mon fils » MM, de Brancas, de Brévannes, etc., figuraient parmi ces officiers, qui jurierat lus de garder le dépôt coné à leur dévouement.

Ce fut ce jour-là eucore que Napoléon recut la lettre dont nous avons déjà parlé, et par laquelle Carnot Ini offrait ses services. Quel contraste se présenta alors à l'esprit de l'empereur! Carnot, qui avait été le dernier organe de la république, et qui était resté étranger aux splendeurs de la nouvelle monarchie, Carnot se rapprochait, duns l'adversité, de celui dont il avait combattu l'élévation, tandis que Murat, l'un des premiers princes de l'empire, le beau-frère, l'ami, le vieux camarade de l'empereur, comblé par lui de dignités et d'houneurs et doté d'une couronne, choisissait le moment où la fortune trahissait son bienfaiteur pour donner au monde le seandale d'une défection nouvelle, et pour porler aux Autrichiens et aux Russes le secours de cette bravoure toute française qui leur avait été si souvent fatale... Napoléon venait d'apprendre que le roi de Naples imitait le prince royal de Suède, et que, par un traité à la date du 11 janvier, son beau-frère et son beaupère avaient conelu, sous les auspices des Anglais, une étroite alliance pour lui faire la guerre; de telle sorte que le prince Engène, qui se soutenait à peine en face des armées antrichiennes, allait avoir sur ses derrières l'armée napolitaine, et ce brillant général dont il avait si longtemps admiré le courage et partagé la gloire, et qui avait été l'un des chefs les plus illustres de l'armée française 1,

Il fallait loute la force d'âme de Napoléon pour n'être pas ébranlé

<sup>\*</sup> Le vice-rei publia, à cette occasion, un mamfeste qui se lerminait ainsi: « Quoique uni à Xapoléon par les lieus du sanz, et lui devant tout, il se déclare contre luiz et dans quel moment? lorsque Xapoléon est moiss heureus!

dans sa constance par tant d'incidents déplorables, tant de laéhetés, tant d'infamies. Mais il avait reçu de la nature un caractère fort et fier, ainsi qu'il l'avait dit lui-même dans une occasion récente, et il s'indignait de l'abandon universel dont lehoque jour lui apportait un nouveau symptôme, sons se laisser abatter ni décourager.

Surmontant done ses dégoits, el bravant l'oraçe qui grondait sur tous les points de la France, il marcha à la rencontre des alliés qui avaient violé la neutralité suisse pour envalur les provinces de Pest. Il partit de Paris, le 23 janvier, à trois heures du matín, après sori prise ses paires les plus secrets, el voir embrasés oné pouse est son



1. 4

fils... pour la dernière fois!! Il établit, le 26, son quartier-général à

Vitz, et arriva, le 27, a Saint-Dizier, doù il chassa l'enueri septe de l'assas l'enueri septe de commettai depuis est sons toutes sons d'accès. La priseque de de commettai depuis service d'accès a sons d'accès. La priseque de de Bouland, vitat e pler à se pleta le line (exprimer la recommentaissance de Bouland, vitat e ples l'abilitats. Un vieux solidat, le colonat le sopieme la recommentaissance de Bouland, vitat e ples l'abilitats de la population qui se persit de tri e thil e con libériaux. Deux jours aprise de l'accès de l'accè

Le 4" février, Bilacher el Schwartzenberg rémis déboudèrent sur la Rollière et Diemille, du se trouvail farrière-spate de l'armé française. Fiera de leur supérior librançaise, lis complaiest sur un facile triompie. Les ginéraux Dubesme et Gérard les détrompérent; Dubesme conserva la Rollière, et Gérard, libranille americhal Victor, posé un hameau de la Giberie, s'y maintint également pendant toute la journée. Mais, à la muit, une battéré de la garde, qui s'égara, tomba dans une embusende et resta au pouvoir de l'ennemi. Les canonaires se sauvérent toutierés, avec leura satlegae, en se formant en escaloru et en combitant vigourensement des qu'ils vivent qu'ils n'avaient plus le temps de se mettre à leurs pièce.

Le combat de Brienne et la défense de la Rothière, de Dienville et de la Gâterie avaient ouvert glorieusement la campagne. Mais Bilacher et Schwartzenderz, disposaient de forces ai considérables, que Napoléon pouvait eraindre d'être enveloppé on d'être coupé de sa capitale, s'il persistait à garder ses positions dans les envirous de Brienne. Des colonnes ennemies se dirigeoient d'ailleurs sur Sens par Bar-sur-Autre et por Austrer. L'empereur devait accourir pour neutre Paris à l'âtri d'une surprise. Il se retirn donc sur Troyes, oi il entre le 5 fevrier, et ensuité sur Nouent, oi son quartie-générale se trovait le 7. Son but citul aussi de séparer, par ses rapides et hoblies manœuvres, les deux grandes armées prussieme et authélienne qu'il ne pouvait affasper avec avantage fant que leur jonction durerait, et qu'il se prometait bie de batter le pas après l'autre, et ji parvennit à les isoler.

Son plan eut un commencement d'exécution et un premier et écla-

tant succès, le 10 février, à Champaubert; mais ses coups tombérent cette fois sur les Russe, Le général en chef Ousouwieff, à la tête de douze régiments, cessuya une compléte déroute. Il ful pris avec sin mille des siens, et laissa le reste noyé dans un étang, ou mort sur le champ de bataille. Quarante pièces de canon, tous les caissons et les bagages dementrérent au prouvier du visiqueur.

Le Inademain, ce fui le tour de Blücher d'être battu. Napoléon faiciatai à Montimija, et, en deux leures de combat, lin di éprouver de si grandes pertes, que son corps d'armée parut entirement détrait. Le jour saivant, nouveau sacies. Line colonou enuente, qui cherchaid à protégre la retraite de Blacher, fut enlevée à Châtean-Thierry, où les troupes françaises entreire pleb-ende avec les Prausiens et les Russes. Cian génératu de ces deux mitoines se trouverent purmi aos prisonaiers. L'empereur couchs au château de Nede, Les débris de l'enneur pérépitate dur retraite, qui ressemblait à une titie; et comme en marchant sur Paris, pleins d'espoir et de jacelance, les soddats de filaber et de Sachen avaient commis beaucoup de veaduos et de cruaulés, ils furent exposés, dans leur déroute, aux poursaites des repasses champrons, qui les assilièret dans les lois et en privent un grand nombre, qu'ils étalent fiers de conduire aux postes de l'armée funessie.

Mais ces armées alliées, chaque jour anéanties, reparaissaient incessamment, toujours disposées au combat. On ne saurait trop le redire. nous avions l'Europe entière sur les bras, et elle remplacait incontinent par des troupes fraiches ses troupes battues et dispersées. Blücher, dont le corps était détruit, le 12, à Château-Thierry, put rentrer en lice, le 44, à Vauchamp, Ce village, attaqué par le due de Raguse, fut pris et repris plusieurs fois. Pendant qu'on s'y battait avec acharnement, le général Grouchy tomba sur les derrières de l'ennemi dont il sabra les carrés. L'empereur saisit ce moment pour faire charger ses quatre escadrons de service , qui enfoncérent et prirent un carré de denx mille hommes. Toute la cavalerie de la garde vint après au grand trot; l'ennemi détà vaincu pressa sa retraite devant elle. Mais il fut meué l'épée dans les reins jusqu'à la unit, et il ne trouva même pas un refuge dans l'obscurité; car les vainqueurs continuèrent de le culhuter et de le poursuivre malgré la mit, en forçant ses carrés, jonchant la terre de ses morts, lui faisant de nombreux prisonniers et s'emparant de ses canons. Son arrière-garde, formée par la division russe du général Ourcousoff, abordée à la baionnette par le premier régiuneut de marine, ne pat soutteuir le choe et se dispersa, laissant entre nos mains mille prisonniers parmi lesquels le commandant en chef luimème.

La journée de Vauchamp coûta aux alliés dix mille prisonniers, dix drapeaux, dix pièces de canon, et beaucoup de tués et de blessés.

Pour marcher à la rencontre des corps qui opéraient sur la Marne et memogieut Paris du cété de l'Euise et de Soissous, l'empereur avait du la lisser à des lieutenais le soin de contenir Schwartzeaberg sur l'Alba et la Seine, Mais le généralissime autrichieu, o "grant devant lai que des forres trop inférieures aux sieunes, s'était porté en avant, après avoir été retonn pendant deux jours sous les murs de Nogent par le général Bourmont. Les marchems Vietor et Oudinot n'avaient pas era proudent de bassarde une hatalile pour arrêche le Mella-marchal, et les pouvant lui barrer le pussage, ils s'édaient retirés, le premier, sur Nongis, le second, sur la riviser d'êtres, et Oudinot avait même ordonné, en prenant ce parti, de faire souter les ponts de Montereou et de Melun.

Dès que l'emperenr apprit les progrès de Schwartzenberg, il laissa Marmont et Mortier sur la Marne et accourut, avec la rapidité de l'éelair, sur le point meuacé par l'armée autrichienne, Le 46 février, it était arrivé sur l'Yères, ayant son quartier-général à Guignes. Le 17, il se porta sur Nangis, où se trouvait le corps russe de Wittgenstein, qui venait appayer le mouvement des Austro-Bavarois. Une autre colonne russe, sous les ordres du général Palhen, était à Mormant, L'empereur fit attaquer ces deux généraux, qui furent mis l'un et l'nutre en pleine déroute. Le général Gérard emporta le village de Mormant. où le 52e entra au pas de charge. La cavalerie, commandée par les généroux de Valmy et Mithaud, et soutenue par l'artitlerie du général Drouot, rompit en un instant les earrés de l'infanterie russe qui, dans sa défaite, fut prise presque en entier, généraux, officiers et soldats, au nombre de plus de six mille. Le général en chef Wittgenstein eut à peine le temps de se sauver et de gagner Nogent. Il avait annoncé, en passant à Provins, qu'il serait le 18 à Paris. Obligé de traverser, en fuvard, cette même ville, il avoua franchement la déroute complète qu'il vennit d'essuver, en échange du grand succès qu'il s'était promis.

 J'ai été hien battu, dit-il; deux de mes divisions ont été prises; dans deux heures, vous verrez les Français.

Cette fois, l'annouce du général russe se vérifia. Le comte de Valuy et e marchad Ondina marchevent sur Provins et Poccupierent, tandis que le général Gérard se porta sur Villenceuvel-Counte, où il attaqua et tottit les divisions houveriese. Sons la faute d'un général, d'allierra dificier tries-difissipé, et qui négliare de charger à la blet d'une division de dragous placés sons son commandement, le corpe du général de Wrêde était enférement dériuit.

Il passa la nuit du 47 au 48 au château de Nangis, résolu de se porter le lendemain sur Montereau, où le maréchal Victor devait avoir devancé l'armée autrichienne et pris position le 47 au soir.

Cependant, Jorspae le général Châteon se présenta le 18, à dix heurse du matin, devant Montreau, e post important était digà occupé de-puis une heure par le général Bianchi, dont les divisions avaient pris position sur les houteurs qui couvraient les ponts et la ville. Quoique liém inférieur en nombre, le général Châteon n'écouta que son corage et altuqua vivement l'emenui; mais les forces énient trop inegales: privé de l'apqui des divisions qui anmient du arriver à Montrevou la veille au soir, le général Châteon fut d'abord reponsse; la vigueur avec laugelle il soutition on atteque donna néammine le lemps à d'unter laugelle il soutit son atteque donna néammine le lemps à d'unter



corps d'arriver et de se mettre en ligne de bataille. Gérard, venu l'un

des premiers, avait rétabli une espèce d'équilibre dans les chances du combat, lorsque l'empereur survint au galop; sa présence fit redoubler les troupes d'ardeur et de bravoure; il se porta au plus fort du danger, au milieu des boulets et des balles; et comme les soldats murmuraient de le voir s'exposer ainsi, il leur dit : « Allez, mes amis, ne eraignez rieu; le boulet qui me tuera n'est pas encore fondu. » L'ennemi avait déjà plié sur le plateau de Surville quand le général Pajol, débouehant tout à coup sur ses derrières, par la route de Melun, le força de se jeter dans la Seine et dans l'Youne. La garde n'eut pas besoin de s'engager; elle ne parut que pour voir fuir l'ennemi dans toutes les directions, et assister au beau triomphe des corps de Gérard et de Paiol. Les habitants de Montereau s'associèrent à ce triomphe en tirant par leurs fenêtres sur les Autrichiens et les Wurtembergeois. L'armée française fit une perte qui affecta douloureusement l'empereur : le général Château, pour prix de la grande valeur qu'il avait déployée en cette journée, fut frappé à mort sur le pont de Montereau. Les gardes nationales de la Bretagne prirent part à l'action et s'emparèrent du faubourg de Melun : l'empereur leur avait dit en les passant en revue : « Montrez de quoi sont capables les hommes de l'ouest : ils furent dans tous les temps les fidèles défenseurs de leur pays et les plns fermes appuis de la monarchie. »

Après avué distribué des lounges et des récompenses aux ginéraux qui avaient contribué au gaio de celt baille?, Aproléos anogue à ceux qui avaient mis de la lenteur dans leur marche ou de la néglegace dans leur commandement. Il reproche an gió-rafi Gury, en fice des troupes, de s'être laissé enlevre quelques pièces d'artillerte au bivouse de la nuit d'eraire. Le gio-rafi Monthur fui signid dans le belletin comme ayant abandomé la ford' de l'extatinebleus aux Cosaques, sans resistance; et le gioi-rafi Monthur fui signid dans le belletin comme ayant abandomé la ford' de l'extatinebleus aux Cosaques, sans avaient éponové à fattaque du platent de Sarville. L'empereur trouvait dans la gravité des circostances des rairions de sévérilé; il révou toutéché la meure prise à l'épard du giércal Digos, sur la demande que hai en fit le giéral Sorbier, qui viat lui rappeler les anciens services de son viars compagnan d'armés.

Mais de tous les reproches qui sortirent de la bouehe de Napoléon et qui retentirent dans toute l'Europe, celui qui produisit le plus d'impression fut sons controlli cedii qui atteignit le marcelari l'ien describente pression fut sons controlli cedii qui atteignit le marcelari l'iene, dont de le rapport difficiel dissi: 1 » Le due Bellume decivil dissi: 1 » Le due Bellume decivil dissi: 1 » Le due sono, à Montereau, il s'est arrelé à Salins : c'est une faute grave . L'occupe cuspition des poste de Montereau aurait fait gagner à l'orgarere un jour . L'occupe cuspition des poste de Montereau aurait fait gagner à l'orgarere un jour . L'occupe currele s'un fait pas à ce blimm grante sutricité donner; il evocya au marcine du stretch de l'armée, et il disposa de son commundement par l'arcer de présent de son commundement par favor du présent d'errele.

Victor, dejà si afflige par la mort de son gendre, l'intrépide Chàleau, ne se laisse pas accalher en siènece; il vint trouver l'empercer, lui expliqua ses retards por la futigue des troupes, et njouta que, s'il avaite camis une faute, le coeu que direpapit si famille la bi faissiter feite. Se maniferate l'immage de Château expirent se présenta alors à Napolón et l'attendrit; le maréchal profita de ce moment pour lui dire avec émotion: » Je vais preudre un final; je n'ai pas orbité mon ancien méter; Victor se placera dans les raugs de la garde. « L'empepere fut viaineu par ce noble langage. « Eb biest l'victor, rester, uit dit-il en lui lendant la main; jo ne puis vous rendre votre corpa d'armée, puisque je l'ai donné à Gerrad, mais je vous donne deux divisions de la garde; aller en prendre le commandement, et qu'il ne soit plus question de rien entre nous. »

Les combats de Mormant et de Montereus eurent pour Schwartzenlers Je même résistat que ceus de Montainrail et de Vauchunp, de Champaubert et de Château-Thierry aviseit eu pour Blücker; Jes Antrichiens, aussi millaetneux que les Prussiesse et les Russes dans leur marche sur Paris, furent contraints de réfrograder à leur bour, à travers une oppublicon aigir per leures violences et scharreis è laur poursuile. Napoléon reutre dans Troyes le 25 février; la présence de l'ennemi y avait encouragé des pouritans de Bourtons à Biret des maifestations publiques de leur opinion : un enigré et un aucien garde du cerps avisein porté la décoration de Scini-Louis; l'empereur les fit traduire devant une commission militaire qui les condanna à mort; l'émigré seuf let acceuté, le garde du corps avait pris la fuite.

Battus sur la Seine et sur la Marne, et voyant leurs deux grandes armées mises en déroute, se retirer, découragées, devant les troupes victorieuses de Napoléon, les souverains alliés pensèrent une fois encore à gagner du temps pour refaire le moral de leur armée et pour faire avancer leurs réserves. Dans ce but, ils proposèrent de reprendre les négociations stériles ouverles à Francfort dans le mois de novemtre précédent; et, pour inspirer pas de confiance à Daposion et ne lui laisser aueun doute sur la sincérité des dispositions pacifiques de la condition, e fuil l'empereur d'Autriche, son beun-père, que l'on chargen des premieres propositions.





### CHAPITRE XLIX.

Congres de Châtillon. Piu de la campagne de 1814. Entrée des albés à Paris.



aroution avait courche, le 22 février, au fameau de Châtres, oi il occupai la chaunicire d'un charron. Il s'y troussit encore le 25 dans la matinée, se préparant à marcher sur Troyes, lorsqu'un aide-de-camp de l'empereur d'Autriche, le prime Weutzel-Lichtenstein, fut introduit auprès de lui, Le message du prime avait pour luit out. Le message du prime avait pour luit de l'empereur d'Autriche de la contraction de de la comparation de la contraction de de la contraction de la contraction de la contraction de de la contraction de la contraction de la contraction de de la contraction de de la contraction de la contracti

apparent d'apporter la réponse de l'empereur François à une lettre que son gendre lui avait écrite de Nauge. L'aide-de-camp autrichien débuth par des presis fultueses. Son unitére et ses augustes fillés vaulent recomm le bras de Napoléon aux comps redoublés qui venaient de les atti-inter; en étent plus qu'à regret qu'is desvient continuer une geurre aussi ferrible, et dont les chances benr d'evenient tous les jours plus aussi ferrible, et dont les chances benr d'evenient tous les jours plus funestes. Ainsi parlait le prince, et Napoléon de s'étonner d'un langage qui contrastait si complétement avec les bruits qui se répandaient de toutes parts sous la protection d'une diplomatie indiscrète. C'était le cas d'une franche explication , autant du moins que l'envoyé autrichien ponvait la donner. Napoléon lui demanda s'il n'était pas vrai que la coalition en voulût à sa personne et à sa dynastie, et qu'elle eût dessein de rétablir les Bourbons sur le trône de France, selon la vieille et constante pensée du cabinet anglais. Le prince de Lichtenstein n'hésita pas à déclarer qu'un pareil projet n'entrait point dans les vues des potentats du continent, et que l'on ne faisait intervenir les Bourbons que comme un moyen de guerre, propre à susciter quelque diversion dans l'intérieur de la France. Cette réponse était loin d'être satisfaisante. Si les Bourbons n'avaient été représentés, dans le camp des alliés, que par des agents obseurs, à peine eût-on pu admettre l'étrange rôle que voulait leur faire jouer le prince de Lichtenstein; mais les Bourbons arrivaient en personne à la suite de l'étranger ; le comte d'Artois était en Suisse, le duc d'Angoulème aux Pyrénées, tous les princes de la famille sous les drapeaux de la coalition. Comment donc cette coalition, dont l'Angleterre était toujours le lien et la tête, et qui poursuivait depuis vingt-cinq ans le triomphe du droit divin sur le principe populaire, se serait-elle moquée si eruellement des augustes personnages qui représentaient le mieux pour elle la légitimité monarchique, l'illustration et l'antiquité des races royales de l'Europe? Que les descendants de Louis XIV eussent été humiliés et proscrits par la France révolutionnaire, à la bonne heure! mais que la royanté envoyéenne cût peusé à les abandonner et à les livrer à la risée du monde, au moment de clore victorieusement une lutte sanglante, ouverte et soutenne pour eux pendant un quart de siècle! cela n'est ni dans son intérêt ni dans son droit; cela était tout à fait invraisemblable, ou, pour mieux dire, moralement impossible; ear, s'il fût arrivé que les monarques alliés n'enssent pas songé au résultat inévitable de leur triomphe, le principe politique dont la coalition était issue aurait toujours trouvé, dans le sein des eabinets, des hommes d'état plus conséquents qui se seraient faits ses organes et qui auraient soumis les rois eux-mêmes à la suprématie de la logique.

Il n'y avait que la victoire qui pût préserver la France de la restauration des Bourhons, au point où en étaient les choses. Napoléon éconta cepeudant avec faveur les protestations du prince de Lichtenstein et ses ouvertures pacifiques. Il lui promit d'envoyer des le lendemain nn de ses généraux aux avant-postes pour y négocier un armistice.

À piene l'officier autrichien était di sorti, que M. de Saint-Aigum, le négocialeur de Franctort, se présenta à l'empercur. Il veunit de Buris, et tout ce qu'il avait vu et entendu lui faisait seniir la nécessité de faine la guerre un plus vite, cars personne d'en voulait plus; c'était une especée de paix à lond prist que réclamait l'armiété publique et que M. de Saint-Aigum ossit consciller après étle. « Sire, s'écris-t-il, la paix sera assez bounes ét eles russez prompte. — Elle arrivern assez tots ét elle est russez prompte.



est honteuse , » repartit vivement Napoléon , dont l'œil sévère accompagna M. de Saint-Aignan jusqu'à la porte de la chammière.

Nous avons dit que les alliés ne désiraient qu'une simple suspension d'armes, pour avoir le temps de se renforer, et aussi fin de rompre le cours trop rapide des suecés de Appoléon et d'affaible la supériorité morale et l'ascendant que les événements militaires lui donnaient plus que jumis depuis luit jours. Le regard perçont de l'empereur sut démêter cette arrière-peusée à travers les déclarations contraires des

parlementaires érraggers, Il exigen donc que les hoses de la pax fissent parties des conditions de l'armisique, et l'indiqua mêue ces bases dans lesquelles il fainti enter en première ligne la conservation d'Aurers et des colts de la Belgique. Napolóne, qui prévoyait que les Angalis s'opporteriste de toutes leurs forces à une prétonitain menapeute pour leurs intérêts, foemit à exquelle fit désiduale préminairement hais les pour-parles ouverts pour l'armisidere, et non point au cougrès de Châldiun.

Juil fails configure l'ouveré décision de Prandors; évênt le seul morten de l'échapper aux conditions et aux entraves qu'il redoutnit de la pert de la défontable bettonnique.

Mais les souverains du continent éludérent une proposition qui était contraire à leurs vues, et ils refusérent de s'isoler d'un allié qui était leur meneur, et presque leur maître. Ils persistèrent à renvoyer au congrès toute négociation relotive à la paix,

Napoléon dut se résoudre alors à pousser la guerre avec vigueur, tout en laissant parlementer pour un armistice à Lusigny, et négocier pour la paix à Châtillon.

Cependant, Indiás que les Autri-cliers, les derniers battus de la coulition, se montrero conciliants sur la Science sur Evabue et cherchet, à y retenir Napoléon par l'espair d'une cessation prochaine des hostilités, les Prussiens, dont les débites datent déjà de dix jours et qui se sont pressés de répater leurs perise, redevinennt menoçunts sur la Marne, et Bitieber profite de l'édoignement du grand capitaine pour tenter une nouvelle course sur Puris.

Napoléon appril, à Troyes, dans la mit du 26 au 27 lévrier, le mouvement de l'armée prussienne. Sa résolution fut bientit prise, Il accourruit de nouvenn au secours de sa captible, et vint, avec la prodigieus célérile qu'il savait si hien donner à sa marche et à ses manovuves, se jeter sur les derrières de Bücher, qui avait toujours en face les corps de Marmont et de Mortier.

Mais în c fallait pas que Schwartzenberş s'aperçult du départ de, l'empereur, et qu'il sul n'avic plus devant lui que les deux corps d'armée de Macdonald et d'Ondinot, que Napoléon avait hissés sous le commandement en citef du prenier de ces muréchaux. A cet effet, de grandes édonostrations curent lies sur foute la ligne de l'armée française, telles qu'on avait l'habitude d'en faire à l'appartition de l'empereur su camp. L'empereur était pourtant déjà loin de là. Parti de Troyes, le 27, dans la matinée, il arriva le soir sur les confins du département de l'Aube et de la Marne, et passa la nuit à Herbisse, où il s'installa dans le presbrêre, qui ne se composait que d'une chambre et d'un fournil.

Le 28, à Sézanne, il appett que Mortier et Marmont, après avoir opéré leur jonction, le 26, à La Ferié-sons-Jouarre, s'étinient trouvés encore trop inférieurs en nombre à Bilcher, et avaient reculé devant lai dans la direction de Meaux, il marcha aussiôt de ce côé et porta on quartier-géoriral au château d'Estrenay, où il passa la nuit du 28 février au 4 "mars.

Des officiers d'ordonnance, envoyés pur Macchaudd et Oudinot, vinertly 7 rejoindre. Ils anonquient que le jour môme que l'emperaurant quité Troyres, les Autréchieus avaient repris l'offensive, et qu'il a saite d'une caugement mourtries au rels hauleurs de Bersaur-Aube lla s'étiente facilement aperçus qu'ils n'étaient plus en présence du groc de Tranés français ni de son chet. Cet découverte le savit enhandis jusqu'à déscher le prince de Hesse-Hombourg et le géréral Bianchi jusqu'à déscher le prince de Hesse-Hombourg et le géréral Bianchi gauge à déscher le prince de Hesse-Hombourg et le géréral Bianchi diversion par le bassin de la Saóne, et pour lui enlever même la position importante qu'il occupiel dans cette seconde ville du royaume, Malgre un déschement aussi considérable, Schwartzenberg et Wigneshe étaient en assex supérieurs en nombre pour reveirs sur Proyes, où les dues de Tarente et de Regio u'édiciet pas eux-mêmes assez forts pour se maintenir.

Eatre les périls de la capitale de l'empire el ceux, qui pouvoient macer le ché-file d'un département, il n'y avit pas à balancer. Napoléon songea d'abord à arrêter l'ementi, qui n'était plus qu'à quelques
marcles de Paris, et qu'il tenat déjà, pour ainsi dire, sons sa main
redoutable. Il espère en fairi sosse tôt avec Bildever, pour redourner a
pas de course sur Schwartzenlerg, et pour redourner à l'improviste,
sur les Autrieliem ovant qu'ils cossent fait des progreis impictants.
C'était le même génie qui vaut donné au monde l'admirable spectarle
de à la compagne de cit nij purs, « au 1706; secluence, il régistait
cette fois pendant plusieurs mois, ce qu'il n'avist fait alors que pendant
quelques jours, se multipliant en quedque sorte pour se trouver partout oi le danger devenial pressont, pour buttre, à de grandes distances
pressue ca manuel men, les divers couys de l'armés camenie.

Des que Blücher apprit que l'empereur approchait, il chercha à lui échapper : la marche de l'armée prussienne sur Paris in-varil pas été usus facile et aussi rapide que Napoléon avuit pu le eraindre. Mortier et Marmont n'avaient cédé le terrain que pied à pied, et leur retraite avait même été marquée par que'ques avantages remportés dans les environs de Meuxa, aux combats de Guis-la-frime et de Lisv.

L'empereur ne connut le mouvement rétrograde de Blücher que dans la journée du 4" mars, en arrivant sur les hauteurs qui domiment La Ferré. Il s'était flatté d'enfermer le généralisme prussien entre lui et les marcénaux de Raguse et de Trévise, et il le vit s'étoigner précipitamment dans la direction de Soissons, après s'être fait un rempart de la Marne en coupant les poits.

L'ordre (at aussibit expédié à Marmont et à Mortier de se mettre, sons perdre un instant, à la poursaite des Prussiens, Inadis que Bader d'Albe et Rumigny allsient annoncer la retraité des Prussiens, I'un à Paris et l'autre à Châtillon. La reconstruction du pont de La Feréi coûta un jour à l'empereur ; cufin son armée put franchir la Marne, dans la mit du 2 un 3 mars et se porter d'abord sur Châtieu-Thierry, pour prendre enssite la route de Soissons, on l'empereur espérait accuder Billucher sous le ennon de la place, dont les fortifications désinée en box (dat, et qui avait une garnison de quatorze cents Polonais pour se défondre.

Mortier el Marnont exécutivent avec autant de célérité qua c'intelligance les ordres qui leur avaient été transmis ; et leur marche sur Scissons, parallele à celle de l'empereur, tint Bituher constamment resserré entre deux armées françaises. Les Prussiens semblaient done perdus saus ressources ; leur fuite ne puuvait les mener qui à une eapitutation ou à une destruetion tolste, sous les murs de Soissons.

Mais la Providence ne veut pas que les Prussiens soient anéantis: clle n de tout autres desseins 1... Au moment où Bischer va tomber sous les ceups des troupes françaises qui le present et l'euredoppent, Soissons, qui devait le rejeter, lui ouvre ses portes; c'est que Soissons n'est plus gardé par la bravoure et la fidélité polonaises; les Russes de Wintzingerode et les Prussiens de Bulow en sont aujourd'lui les maitres; un commandant française an disposé sinai.

Napoléon était à Fismes lorsqu'il apprit ce qui se passait à Soissons; son indignation fut égale à sa surprise. Pour retenir les faibles dans la ligne du devoir et contenir les malveillants, il rendit, le 4 mars, deux décrets, dont l'un ordonnait à tous les Français de courir aux armes à l'approche de l'ennemi, et l'autre prononçait la peine des traitres contre tont fonctionnaire aui tenterait de refroidir l'étan des étoyens.

La diptomatie étrangère ne restait pas non plus inactive. Par un traité dadé de Chamunot le 4" mars, les périophondiaires angliais avaient fait prendre l'engagement formel à toutes les puissances du continent de ne déposer les armes qui après avoir renfermé la France dans ses mociennes limites. Napoléon aprel liémoit par II. de l'unimigra que cette prétention était devenue à Châtillon futilimentum des aliés, et il présit qu'on chercheral à rendre la pais impossible en lui insiant des conditions inacceptables, tout en paraissant désirer la fin de la guerre et se prêter aux mores de conciliation.

L'armée française vennit d'atténire à Cronone (7 mars) et de battre complétement Blacher, qui, an liet de s'enferment dans Seissous avait confinués ar rétraite sur l'Aisne, lorsque les dépéches du due de Viencer annocèrecta I formpereur que la coutilion exiguit de la inno-sestement qu'il abundonnât toutes les compuétes de la république et de l'empire, mais que cet abandon fit pose comme préliminaire des négociations par les pénipotentiaires français eux-mêmes, à qui f'on interdisait toute proposition contraire aux résultations irrévocables des lantes puissances. L'humiliation aurait été trop forte, le sacritie trup grand pour Napoléon vaineu, que ne devaite cepa sêtre, quand les caignness de l'ement lui parvenzieus sur un champ de batielle où il venit de remporter une brillante visiorier 2 s'ils flust recevuir les étrivières, s'écrist-èll, ce n'est pas à moi de m'y prêter, et c'est bieu le moins qu'on ma fasse visioner.

Les plánipotentiaires de la vicille Europe avaient prévu cette réponse, qui citerit tout à fait dans leurs vues. Ils savaient blies que l'homme qui s'était élecé au-dessus de toutre les gloires annéemes et modernes, comme le représentant de la France nouvelle, ne construirait jamais à descendre de cette hauteur pour aller proposer houteuristi jamais à descendre de cette hauteur pour aller proposer houteuristi de partie proposer houteuristi de seu piede sur leurs fronts superbes, de se rapediser lui-mêmé et d'absisser le grand pequé à leur convenance. Une parelle concession ne pouvait étre imposée qu'usu hommes de l'ancienne France, et ces hommes eurmens n'auraient pas voulue ne prendre l'initiative. Demander à Nimémes n'auraient pas voulue ne prendre l'initiative. Demander à Nipoléon d'offrir lui-mème pour base de la paix une condition qui devait blesser plus tard la susceptibilité patriolique et les sentiments nationaux des transfuges mêmes de la révolution et de l'empire, c'était une nouvelle déclaration de guerre, une façon d'outrager, d'aigrir et de rendre irreconciliable l'enneuli vec lequel on affectait de nécoère i nessamment.

M. de Rumigny ne porta donc pas à Châtillon in nouvelle proposition que les alliés avaient exigée. Peu de jours après, les conférences pour l'armistée furent rompues et le congrès de Châtillon fermé. Napoléon, revenont depuis sur les préteutions des alliés, s'est exprimé en ces termes :

« J'ai du m'y refuser, a-t-li dit, et je l'ai fait en toute connaissance de cause; aussi, même sur mon roe, iei, en ect instant, au sein de toutes mes misères, je ne m'en repeas pas. Peu me comprendront, je le sais; mais pour le vulgaire menne, et malgrés la tourure fatale est événements, ne doi-til pas aujourd'hui demeurer visible que le devoir et l'homeur ne me laissaieut pas d'autre partif L'es alliés, une fois qu'ils m'enssent entamé, en seraien-tils demeurés la? Leur paix etilelle été de bonne foi, kour réconcitation sincere? C'ect dé bien peu les connaître, c'eût été vraie foile que de le cruire et de s'y abandonner. N'enssent-las pas profité de l'avantoga immense que leur traisi leur edit consacré, pour achever, per l'intrigue, ce qu'ils avaient commencé par les arme? Et que devenaient la sideré, l'indépendance, l'aveuir de la l'Erance? 2 le préférai de courir jusqu'à extinction les chances des combats, et d'abdiquer au besoin.

Napoleon courul en effel le chance des combats. Vainqueur à Graome, le 7, il marcha au L'ann dont l'armée peussienne coupuil fets hanteurs. A l'avantage de la position, Blücher, malgré ses défaites, joignait toujours et plus que jamais celui du nombre. Depuis La Ferté, il n'avait cessé de se rendrever, en railiani successitement, dans sa rétraite. Wintzingerode, Bulow, Sacken, Langeron, etc. Mais un dernier appei, et le plus important, vensit de lui arriver, et il poussi attendre Napo-léon avec une armée de plus de cent mille hommes. Bernadotte, qui semblait viori hésit à passer le Min, et qui se trainait plus qu'il en marchait à la suite des troupes de la coalition; Bernadotte, que les espérances donnée à Abo par le cara ne pouviaeul plus tromper, en présence des Bourbons assis sous la tente des alliés; Bernadotte formit la réserve de Bilicher.

L'empereur résolut néaumoins d'attaquer les Prussieus, et il s'y préparait, le 40, à quatre heures du matiu, mettaut ses bottes et demandant ses chevaux, lorsqu'on lui amena deux dragons qui arrivaient à



piéd du cité de Corben; et qui annouçacent que le corps du duc de Rigues evant été surpris et mis en pleine dévoute, cette nout même. A cette nouvelle, Napoléon suspendit l'ordre d'attaque qu'il avait trausmis à ses géréraux; mis Fenneni, instruit par ses couverus des évécements de la nuit, prit lui-même l'Offensive; et, après une lutte opiaitère, dans laugelle la dirisión Charpenfler soutint validamment l'homerur de nos armes, l'empereur dut songer à se mettre en retraire, Il partit de Chavignon, le 41 au main, passa la pourrée du 128 Scisson, ed il blaisse le daue de Trévise, pour contenir de ce côté l'armice de Blucher, et se pout aux Brims, que le général SalichFreis, Frungien so service de la Bassie, vennit d'enlever au général Corbineau. Cette ville fut aussiblé reprise qu'altaquée; l'empreur y entre dans la mist du 15 au fain-Marmont, agrès soir raillés set troupes, était venu l'y réjoindre et avait pris part à l'attaque. Napoléon lui reprocha d'abord amérement de évire laisse aureprodre et d'avoir compromis le soxès de la journée du 10, devant Loon; mais il reprit cossité le lon de bienveillance et d'affection ausqu'il avait labilité et maréchal,

Napoléon s'arrêta trois jours à Reims, et il y partagea son temps entre les combinaisons militaires et les mésures administratives.

Les événements se précipitaient,

Tandis qu'aux frontières du nord le général Maison conservait les positions confiées à sa garde, que Carnot faisait échouer toutes les tentatives des Anglais sur Anvers, et que le général Bizannet enfermait et taillait en pièces dans Berg-op-Zoom quatre mille hommes de la même nation, qui s'étaient introduits la nuit dans eette place, et qui avaient espéré s'en rendre maîtres sans coup férir, à la faveur des intelligences eriminelles qu'ils y avaient pratiquées, les chauces de la guerre, rendues plus alarmantes par les machinations politiques, tournaient contre Napoléon sur tous les autres points de l'empire. Soult avait été battu à Orthez et se retirait sur Tarbes et sur Toulouse, Augereau ne se sontenait plus qu'avec peine à Lyon et se préparait à l'évacuer pour aller prendre position derrière l'Isère. Bordeaux avait ouvert ses portes aux Anglais ', et le due d'Angoulème y était attendu. Le comte d'Artois arrivait en Bourgogne, Enfin Schwartzenberg, que Maedonald et Oudinot n'étaient pas assez forts pour arrêter, menaçait de nouveau Paris, où le comité royaliste redonblait d'ardeur et d'activité,

Dans cette situation extrême, dont il mesure, en un clin d'eril, la gravité et le péril, l'empereur sent qu'il ne peut plus se sauver que par un coup d'écial, par une action décisive, et il u hésite pas à diriger ec coup sur Schwartzeuberz, dont l'approche jette déjà l'alarme dans la capitale. Il laise done une fois encore à Marnout et à Mortier le soin de contenir Blücher et de préserver Puris du côté de l'Aisue et de

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Le maire de Boedeaux, Linch, qui livra cette ville aux Anglais et aux Hoorbons, availt dit à Sapoléon, trois mois auperavani » « Napoléon a tout fait pour les Français, les Français fessont tout pour les.

la Marne, e, dans la crainte qu'ils ne paissent remplir cette tâche avre seuvie, e, que quelque corys enterni în pervicente la levr rélappore ( à surpreache le siège du gouvernement, il recommande, il ordonne de son frere Joseph, qu'il na nomise son literatura-général, de ne pas saltendre que le danger soit troy imminent pour faire partire et mettre en service l'impérative et le roi de tôme; puis il a'abentime vers Éperany et va, par Fére-Champennise et Méry, prendre à dos les Autrichiens, qu'il supose arrivrés à Nocent.

L'empereur avait quitté Reims, le 17, dans la matinée. Le 49, il était aux portes de Troyes, et battait l'arrière-garde ennemie, à ce même hameau de Châtre, où il avait recu le prince de Lichtenstein et M. de Saint-Aignan. Mais les Autrichiens ne marchaient pas sur Paris. comme on le lui avait annoncé; après s'être avancés jusqu'à Próvins, ils avaient subitement rétrogradé, L'empereur Alexandre, en apprenant les succès de Napoléon à Craonne et à Reims, avait craint que Schwartzenberg, en se rapprochant seul de la capitale, ne se fit encore battre séparément, et que toutes ces défaites journalières et isolées ne finissent par décourager les troupes de la coalition, déjà remplies d'appréhensions et d'alarmes par l'attitude de plus en plus hostile que prenaient les populations de la Champagne, de la Lorraine et de l'Alsace, Le ezar avait done insisté, dans un conseil de guerre tenu à Troves. pour que les deux grandes armées alliées manœuvrassent incontinent de manière à opérer leur jonetion dans les environs de Châlons, afin de marcher de là sur Paris et d'écraser tout ce qui s'opposerait à leur passage, Cet avis avait prévalu, et Napoléon rencontra, le 20, en avant d'Arcis , l'armée entière de Schwartzenberg qui se portait en masse sur cette ville pour y franchir l'Aube et gagner rapidement les plaines de la Champagne, où le ralliement devait s'effectuer. Ce brusque changement de système dans les opérations militaires des alliés dérangenit tout à fait les plans de l'empereur, qui s'aperent d'ailleurs bien vite de la position difficile et périlleuse dans laquelle le plaenit la rencontre d'une armée trois fois plus forte que la sienne, là où il n'avait eru trouver qu'une arrière-garde. Il fit bonne contenance toutefois, et, comme en tant d'autres occasions, il demanda à la valeur de suppléer le nombre, en jetant dans la lutte le poids de son propre exemple, et en ne comptant pour rien ses dangers personnels, « Enveloppé dans le tourbillon des charges de cavulerie, dit le Maauscrit de 1814, il ne se dégage qu'en mettant l'épée à la main. A diverses reprises, il combat à la têle de son escorte; et loin d'éviter les dangers, il semble au contraire les braver. Un obus tombe à ses pieds : il attend le coup et disparaît



bientôt dans un mage de ponssière et de funiée; on le croit perdu; il se relève, se jette sur un antre cheval, et va de nouveau se placer sous le feu des batteries!... La mort ne veut pas de hii. »

Malari les efforts prodigients de l'armie française el l'héroisme inalièreible de sus che, le condui d'Arris que fur enjecte le passage de l'Aube par les Autrichiens, L'empereur se retira en bon ordre, après avoir fuit hemecong de una l'ermenir el l'arvire front pendant un jour or échez, mis Settwartzenbeg; fuit jar se faire écele e clemin qui destit le meier un desant de Blucher. Le même jour, Ausrecon abundoma Lyon à Blandet el à Bulon.

Ne pouvant plus s'opposer à l'exécution des plans de l'ennemi et à la redoutable jonetion conseillée par Alexandre, Napoléon songe à déranger, à son tour, les nouvelles combinaisons des alliés, en cherchant à les entrainer, majgréens, dans un nouveau cercle d'opérations, et en se jetati sur les limites de la Champagne et de la Lorraine, d'où ji pourra, seston la marche des événements, rallier les nombreuses garnisons de l'est, organiser le soulèvement des populations, détruire les corps isoles, manouvers sur les derrières de Schwartzubeng et de Blübert, de ja, manouvers sur les derrières de Schwartzubeng et de Blübert, couper leurs communications avec la frontière, ou se rapprocher son couper leurs communications avec la frontière, ou se rapprocher mé mé infotjable et les troupes non moins intrépides de Marmont et de Mortier.

Dans es dessein, l'empereur se dirige sur Salut-Dikier, où il va coucher le 23. Cauliniount vieul l'y rejoindre, e lui mononce la rupture définitive des négociations. Cette nouvelle devait être prévue, puisque les prétentions des alliés n'étient point un mysére. Copendant, les mécontents du quartier-général en prennent occasion de nurramere plus hautement que jamais contre l'empreveur, qu'il Perempte de ses plus acharmés camends ils accuent toujours de la prolongation de la guerre. - Il y a autour de Napoléo lui-inviere, dit un de ses servéaires, terpo de personnes qui s'étoignent de Paris avec regret. On s'inquête tout haut, on commence às pelantier. Dans lo salte qui touche à celte ou Napoléons e'est enfermé, on entend des chefs de l'armée tenir des propos décourageants. Les jouces officiers font groupe autour d'eux. On vest secouer l'Individue de la confinnec, On cherche à entervoir la possibilité d'une révolution. Tout le monde parle, et d'aburd ou se dmande : Où va t on? Que devenons-nous? S'il tombe, tomberons-nous avec lui? ?

Le 24, l'empereur se ports sur Doutevent, dei l'assas toute la journée du 25. Le doutenin, il revini à Soin-Dizier, pour souteirs son arrière-garde attaquée par un corps ensemi qu'il eropait appartenir à l'armée de Schwartzeuberg, et qui était un déchement de Bibeher, commandé par Mitalingeroule. Su présence savun l'arrière-garde; Witthiagrovole fut hattu et poursaivi, dans sa fuite, sur les deux routes de Vitry et de Biral-Duc.

Mais ce faible avantage ue pouvait guére compenser la déroute complée que les duce de llaguages et de Trévise avaient essuyée la veille, à Fére-Champenoise. Mointenant, le chemin de Paris set ouvert, sons obstacle, aux alliés; ils ne manqueront pas de le suivre et de pousser viguarensement devant eux les debris de l'armée qu'ils viennent d'écrisser.

Dés que Napoléon connut la défaite de ses lieutenants et le danger que courait la capitale, il n'hésita pas à reveuir en toute hâte sur Paris. Parti de Doulevent, le 29, au point du jour, il expédia le général Dejean, son aide de eamp, pour annoncer aux Parisiens qu'il volait à leur secours; et le 50 au soir il n'était plus qu'à einq lieues de sa capitale, relayant à Fromenteau, pour franchir la dernière distance qui le séparait de sa bonne ville de Paris, quand on lui apprit qu'il était trop tard, que cette grande cité venait de se rendre, et que l'enuemi devait y entrer le leudemain matin, Arrêté par cette funeste nouvelle, il revint à Fontainebleau. Paris avait en effet capitulé. Les ducs de Raguse et de Trévise, après le désastre de Fére-Champenoise, avaient fait de vains efforts pour arrêter l'ennemi. A son approche, Joseph, se fondant sur les ordres de Napoléon, avait exigé le départ précipité de l'impératrice et du roi de Rome, malgré l'avis presque unanime du conseil de régence : et cette résolution avait fait dire à Talleyrand , au sortir du conseil : « Maintenant sauve qui neut. » On aioute que la reine Hortense, désolée de voir la régente et son fils abandonner la capitale aux intrigants et aux conspirateurs, la pressa vivement de rester, et lui dit avec l'accent d'une conviction qui était prophétique : « Si vous quittez les Tuileries, vous ne les reverrez plus, « Mais Joseph, que Cambacérès et Clarke soutenaient contre l'opinion des autres membres du conseil, entraîna Marie-Louise, « Une des choses les plus étonnantes du moment, dit l'historien de la bataille et de la eapitulation de Paris (Pons de l'Hérault), est sans contredit l'opiniàtreté avec laquelle le roi de Rome refusa de partir. Cette opiniàtreté fut tellement marquée, qu'il fallut employer la violence pour emporter le jeune prince. Les eris de l'enfant-roi étaient déchirants. Il répéta maintes fois : « Mon père m'a dit de ne pas m'en aller...» Tous les spectateurs versaient des larmes. Qu'on ne s'imagine point entendre le récit d'une ehose inventée pour plaire. Cette scène de douleur eut lieu devant des témoins irrécusables. Il peut se faire qu'on eût inspiré au jeune prince ce qu'il devait dire; mais la vérité est qu'il fut étonnant par le choix de ses expressions et par la manière dont il les employa, »

Après le départ de Marie-Louise et de son fils, on fit dans Paris des préparailis de défonses; mais le désorder régnait dans toutes les administrations, et surtout à celle de la guerre, dont le chef, le duc de Feltre, tint une conduite si étrange, qu'elle fit peser sur sa tête les plus graves soupçois. Les airues manquoient, d'un côte, les muntions, de l'autre, et partout une main invisible semblait paralyser la défense et favoriser l'invasion. Malgré les mystérieuses, cutraves qu'épouvuit le patriotisme, la garde nationale, sous le commandement du brave Moncey, fit des prodiges de volueir dans la journée du 50 murs. Les



eièxes d'Alort, les pupilles de la garde imperiale, les ékves de l'École poly lechnique, s'associévent glorieusement aux gardes nationaux. Ce fut surtout à la harrière de Clérly que les alliés rencontrievent une vite résistance. Le duven des soldats de la France, le vénérable Money était ls, avec sons file et son che d'état-major. Allent; ées artistes évlétres, des écrivains distingnés l'entournient et partagogient ses périls '.

Partie les braces qui abandonnéernt leurs travaux parifiques por resurer a la deleose de leur pars. M. Pous de l'Hérault cité Finnesinel Fupaly, Chiziet, Aubert, Manguin et Herace Vernet. « Nous avons bien commencé, leur disait-il, nous devous bien fair. C'est là notre dernier retranchement; faisons-y un dernier effort. L'honneur et la patrie nous le commandent. »

Mais le courrage devait succomber à la fin sous le nombre; il devait succomber portont, perdi , comme il l'était, am millien de lant de là cleviés et de trabiscous. Si Money retrouve, aux borrières de Paris, l'éthan patricique de la jeunese, d'autres, qui out commencé comme la finire ou mois bien. Marmont l'est hissé envelopper par les habèles couraeurs du combié royaliste; la trane du prince de Beñévent, qui a feint de partier avec les ministres et qui n'est pas sorti de Paris, enhere de toutes parts le dun de Ragase. On hit persande que la capitale ne peut être sauvée que par une capitulation, et, pour sauver la capitale, ai livre l'empire. Le 51 mars 1814, l'étrangre cuter triomplalement à l'arris, pour y renverser le trône de Xapolón; et exex qui hit en ouvrent les portes soult les mêmes hommes que les stabits impérsant du 30 mars 1806 avaieut établis les soutiens hérédiaires de la nouvelle dynastie!





# CHAPITRE L

Decheance et ablication de Napoléon. Bappel des Bourbone. Adheux de Fontamebleau Départ pour l'île d'Elbe.



ost, Vienne, Berlin, Madrid, Naples, Lisbonne, Moscou, capitales de la vieille Europe, vous étes done toutes vengées! Paris subit à son tour la domination insotente de l'étranger; le Louvre et les Tuileries sont au pouvoir du Russe et du Germain; les Cossques campent sur la place de la Révolution, et les Bourbons vont re-

venir! La barbarie se croit triomphante, la contre-révolution irrévocablement accomplie. La barbarie et la contre-révolution se trompent. Elles n'ont pas vaineu la civilisation et la démocratie, parce qu'elles

Elles n'ont pas vaincu la civilisation et la démocratie, parce qu'elles en occupent la métropole. Si la coalition est maîtresse de Paris, les Français sont toujours les maîtres des alliés, car ils continuent pour cux, sus le puids de l'invasion, l'éducation libérale qu'ils out commencé de leur doutre par la conquée/e, plus que jamais ils vont leur cuseigner les arts, les seiences, l'industrie, les mours, les lois, les idées du pays oû l'esprit démocratique et le génie du progrès ont fac le siège de leur empire; plus que jamais le peuple influteur renuplirs as mission de propagande, exercera son suprème patronage, et constalera su supériorité sur les autres peuples, cu les retroyant dans leurs foyers, plus fiers et plus jabaxs de ce qu'ils auroul appris en France, que des succès militairs qu'ils y auront obtenus avec le triple appui du nombre, du lassard et de la trabision.

Que l'ancien régime aussi modère sa Joie. S'il parvient à ressaisir le sceptre, la nation française ne le lui verra reprendre qu'avec répuganare, et elle ne fera que s'uthenter davantage aux principes nouveaux, que redoubler de sollicitude pour les intéréts errées par la révulution, que mettre plus de prix aux conquêtes sociales de la démoeratio.

Ainsi, tons les efforts des rois depuis vingt-einq ans n'auront abouti qu'à un triomphe qui doit tôt ou tard tourner contre eux-mêmes! D'une part, le grand homme, en tombant du trône, ne desceudra pas de la linute position qu'il occupe déjà dans l'histoire; s'il perd une couronne, il gardera toute sa gloire, tout son génie, toute sa grandeur morale; d'un autre côté, le grand peuple, sous la domination combinée de l'étranger et de la contre-révolution, restera fermement révolutionnaire, conservera toute sa puissance civilisatrice, et continuera de régner sur le monde policé. Ainsi procède la Providence! L'émancipation graduelle de l'humanité, l'élévation progressive du plébéjanisme, comme dit M. Ballanehe, l'affranchissement du travail, la eonsécration exclusive des droits du mérite, la fondation de l'aristocratie des vertus, des talents et des services, e'est-à-dire l'organisation définitive de la véritable démocratie ; voilà les desseins que son immuable pensée a concus dans l'éternité, et dont elle poursuit la réalisation successive dans le temps! Et sa main invisible, par des voies dont elle connaît seule les détours et les issues, fait même concourir à cette œuvre et marcher à ce but les puissances rebelles qui luttent avec opiniàtreté contre la venue inévitable de l'avenir, et qui se flattent aujourd'hui d'avoir assuré le retour du passé!

La capitale de l'empire français est donc occupée par les armées

étrangères; les alliés ne venlent plus de Napoléon ni de sa famille; l'empereur d'Autriche, seul, pense au roi de Rome et à la régente. Quant à Alexandre, il prend une attitude de modération et de générosité : il déclare qu'il respectera la volonté du penule français, et il l'appelle à se donner le gouvernement qui lui conviendra le mieux ; appel illusoire qui constitue une poignée d'agents du comité rovaliste les interprètes du vœu national, et qui renferme les comices souverains de la France dans le salon de Talleyrand! Une députation, qui compte parmi ses membres le fameux comte Ferrand, se présente chez l'empereur de Russie : elle répond à l'appel du ezar ; elle vient dire ce que veut la France! Et le comte de Nesselrode, qui contait la pensée infime de son maître, révéle à la députation que ce qu'elle désire est arrêté dans la pensée de l'antocrate. Lors donc qu'Alexandre proclamuit la libre sonverainelé de la France et faisait des objections à Talleyrand sur la possibilité du retour des Bourbons, ee n'était qu'une comédie de sa part, selon l'expression naive de l'un des acteurs, M. de Bourrienne. Alexandre n'avait pas besoin des pressantes démonstrations du prince de Bênévent pour savoir que Louis XVIII était un princise, et que la coalition avait combattu pour ce principe; mais il tenait à faire considérer la résolution à laquelle il avait dù s'arrêter depuis longtemps, comme l'effet des manifestations de l'opinion publique, et il soulut cacher ses propres exigences et celles de ses alliés derrière l'autorité de l'un des grands corps de l'état que l'on pût prendre pour l'organe officiel de la nation. Talleyrand le mit à l'aise lorsqu'après lui avoir fuit entendre les bruyantes elameurs de quelques groupes isolés en faveur des Bourbons, il l'assura qu'il ferait décréter tont ce qu'il voudrait, la déchéance même de Napoléon et le rappel de Louis XVIII. par ce sénat qui pe refusuit rien naguere à l'empereur, et que la nation avait convert de son mépris et fruppé de sa réprobation pour cette basse et infatigable complaisance. L'événement instifia la confiance de Talleyrand, Le 2 avril, le sénat déclara Napoléon Bonaparte et sa famille déclus du trône de France; puis il appela, por un autre acte, le chef de la maison de Bourbon à repreudre la courouue de ses pères : mais comme les membres de l'imperceptible minorité qui avait hasardé parfois quelque opposition sous l'empire, et que Napoléon traitait dédaigneusement d'idéologues, uvaient prêté leur appui au purti rovaliste. dans l'espoir d'obtenir une constitution plus favorable aux libertés publiques, ils eurent leur influence d'un jour duus l'assemblée où leur vote n'avait jamais eu aueun poids jusque-là, et Talleyrand leur laissa élaborer un projet d'aete constitutionnel dont il se réservait de faire plus tard bou marché à Louis XVIII.

Tandis que Tallevrand, comme président d'un gouvernement provisoire dans lequel il s'était donné pour collègues Beurnonville, Juucourt, d'Alberg et l'abbé de Montesquiou, régnait dans la capitale, pour le compte des étrangers et des Bourbons, Napoléon était à Fontainebleau, au milieu d'une garde fidèle qui brûlait de venger la honte de la capitulation de Paris, mais entouré d'un état-major qui n'éprouvait pas la même ardeur ni la même impatience. Dans la nuit du 2 au 5 avril, le duc de Vicence vient lui aunoncer que les monarques qu'il a épargnés tant de fois et dont il pouvait elore les royales destinées après Austerlitz , léna et Wagram , refusent de traiter avec lui et demandent son abdication. Cette prétention l'indigne et l'irrite d'abord; il voudrait tenter encore le sort des armes; mais tout est morne, silencieux autour de lui; ses vieux compagnons d'armes ne sont plus que les grands dignitaires d'une monarchie qui tombe, et dont ils ne seraient pas jaloux de partager la chute, « Comblez un homme de bienfaits, dit Montesquieu, la première idée que vous lui inspirez c'est de chercher les movens de les couserver, « Napoléon l'éprouve aujourd'hui, et cette triste expérience le détermine à écrire de sa main les lignes qui suivent :

« Les puissances alliées ayant proclamé que l'empereur Napoléon était le seul obstacle au rétablissement de la paix en Europe, l'empereur Napoléon, fidele à son serment, déclare qu'il est prêt à descendre du trône, à quitter la France et même la vie pour le bien de la patrie, inséparable des droits de son fils, de ceux de la régence de l'impératrice et du maîntien des lois de l'empire.

Pait en notre palais de Fontainebleau, le 4 avril 1814.
 NAPOLÉON. ...
 NAPOLÉON. ...

Caubinicourt fut chargé de porter cet acte à Paris; on lui adjoignit. Ney et Macdonald. Malgré la capitulation de Paris, Napoléon voulait que Marmond fit partie du message. Étalice pour le retenir sur la pente de la défection, et pour l'empleher d'aggraver sa première faute par quelque démarche moins excusable et plus criminelle?

Quoi qu'il en soit, les deux maréchaux prirent avec le duc de Vi-

cence le chemin de la capitale, et l'empereur, qui apprit bientôt que Marmont venait de passer aux alliés, dénonça cette trahisou à son armée par un ordre du jour, où il flétrit aussi la couduite du sénat.

Les plénipotentiaires de Napoléon ne réusiferut pas dans leur messes, Le traité loutent que l'armont vanti de faire vare le prime de Schwartenberg, el l'enlèvement moturme de son armée pour la faire passer an milie du comp enemel, permettienient aux fillés de se montrer plus exigemts que jamnis et de praedamer, avec Talbeyrand, que louis XVIII était un principe, dout lo condition des rois avail poursaivi la consécration et qu'elle n'abandomerait pas su moment du triomphe. Le due de Vicence ne rapporte donc la Fontainébreu que la demande d'une nouvelle abdiention, qui devait exclure du trône le prince impériat et la fimille entière de Napoléon.

Cette proposition, aussi dure qu'humiliante, fat repoussée avec indignation par l'emperver. Il sogne alors éricueunent à continuer le guerre, et il se mit à ciumière les ressources qui lui restitent au nord, dans le midi, aux Alpes et en liaile. Judis ses celuels, ses esperances ses resolutions, denœuerus solitaires; et si quedqu'un rompt le silence pour lui répondre, en n'est pau ne parole d'adhistion, de sympathie et d'estrainement qu'on lui fait enhendre. Les objections arrivent en fonde, et le tableau de la guerre civile ne lui est pas fengragi. L'empereure hésite, son âme est livré à toutes les perplexités de l'incertitude : cependant l'éde de la guerre civil l'a profondément reuné, et biendi il s'écrie; « Eh bien] puisqu'il faut remoner à défendre plus longtemps la France, l'Illain en oi firet-celle pas encreu une rétraite digue de mos? Veut-on m'y saivre encore une fois?... Marchons vers les Alpes !»

À ces mots, les fronts morrues, les viseges soucients de ses vieux camarades se rembrunissent encore davantage. Napoléon s'aperçoit que l'état-major de Lodi et d'Arcole n'est plus là pour le suivre, et que les duce héréditaires de la monarchie impériale, après avoir goûté des donceurs de la cour, se sont lassés des aspérités du métér des armes, « Abt si dans ce moment, dit le baron Fain, Napoléon indigné fut passé brasquement de son salon dans la salle des officiers secondaires, il y aurait trouvé une jeunesse empressée à lui répondre l'quelques pas cacore, et il anrait été salué au bas de ses écediers par les acelamations de tous ses sodats l'eur enthousisme aurait rainties on ainte Mais de tous ses sodats l'eur enthousisme aurait rainties on ainte Mais Napoléon succombe sous les habitudes de son régne : il eroirait déchoir en marchant désormais sans les grands officiers que la couronne lui a donnés. »

L'empereur recueille donc le fruit de la réaction monarchique dans laquelle il «'est équiré : il lui faudrait les intripides licetenants qui lui juraient avec embousissme, a l'outont, de le suivre en Egypte, et il ne les retrouve plus aigourd'hui à ses coiés, quosiqu'il soit entouré des mêmes hommes, C'est que la république, en l'élevant, lui avait doune un cortége de héros, et que le république, en l'élevant, lui avait doune un cortége de héros, et que l'empire a fait de ces héros des grands sed-geners qui n'out plus ni la volonté in li force de l'empécher de tomber. Ce contraste est son œuvre : Napoléon, selon le mot si counu, a- réalite lui la 68 sourbous; s' il à or plus qu'à se rétrire à leur approche, et à céder aux érénements, C'est aussic equ'il va faire. L'empereur prit alors la plume, et an bout d'equèques minutes, l'remit à Coulain-court l'acte que les alliés lui faisaient demander; il était couçu en ces termes :



\* Les puissances alliées ayant proclamé que l'empereur était le seul

obstacle au rétablissement de la paix en Europe, l'empereur, tidèle à son serment, déclare qu'il renonce pour lui et ses enfants aux trônes de France et d'Italie, et qu'il n'est aucun sacrifice, même celui de la vie, au'il ne soit prêt à faire aux intérêts de la France.

« NAPOLÉON. »

Que deviendra maintenant le dominateur de l'Europe, désarmé et détrôce? Quel sort assigner à un homme qui fut placé si baut, et dont le bras peut à ebaque instant remuer le monde? En quel lieu le reléguer?

Les souverains balancent entre Corfou, la Corse ou l'îlle d'Elle. Cette dermière résidence est catin préférée. Un traité à n'égir la dostaire de la faquille impériale tout entière. Mais Napoléens éen offense; il il ne vent pas de cette manière de procéer à sou égard. - A quoi bou un traité, di-il, puisqu'on ne vent pas régler avec moi ce qui concerne les ninérés de la France? - Pais il covoi des courriers à Caulaincourt, dans le but de rétirer son abdication. Mais il est trop tard ; le sacriilée est consommé.

Le traité, repoussé par Napoléon, fut signé, le 11 avril, par les puissances alliées. Le lendemain, le comte d'Artois tit son entrée dans Paris. Il s'annonca par une proclamation qui promettait l'abolition de la conscription et des droits réunis. Les Bourbons savaient combien la popularité de Napoléon avait été compromise par l'impôt indirect et par la prolongation de la guerre. Ils ne ponvaient ignorer que si des manifestations de contentement et de joie apparaissaient dans le midi de la France, c'était le retour de la paix, ainsi que l'espoir d'un allégement dans les charges publiques, qui provoquaient ces démonstrations, bien plus qu'un souvenir d'affection pour l'ancienne dynastie. Leur politique consista donc d'abord à profiter des fautes de l'empire ; et le premier écrivain de l'époque ne craignit pas de se faire libelliste, pour développer ou exagérer les griefs qui avaient pu nuire à l'empereur dans l'esprit du peuple. Au cri : « Plus de conscription! plus de droits réunis! » on ajouta la promesse d'institutions libérales, et le solennel engagement de respecter et de tenir pour inviolables les intérêts matériels et moraux de la France nouvelle. Jamais la révolution ne montra mieux sa puissance! au moment où le génie succombait, pour avoir cessé de s'appuyer absolument sur elle, après l'avoir rendue si longtemps glorieuse et forte, ses ennemis, que l'on prenaît mal à

propos pour ses vainqueurs , étaient obligés de la rassurer , de la flatter , de lui offrir des garanties et de lui donner des espérances!

La nuit qui suivit l'arrivée du comte d'Artois à Paris fut marquée à Fontainebleau par quelque événement dont le temps n'a pas encore dévoilé le mystère. Une agitation extraordinaire fut apercue dans le palais ; les serviteurs de Napoléon accoururent dans sa chambre et parurent en proie aux plus vives alarmes; les médecins furent mandés, on réveilla les amis fidèles, Bertrand, Caulaincourt et Maret, L'empereur, qui refusait obstinément de signer le traité du 11 avril , et dont la conversation faisait présager de sinistres desseins, surtout depuis qu'il avait appris qu'on avait refusé à sa femme et à son fils de venir le rejoindre : l'empereur éprouvait des douleurs intestinales si violentes que l'on crut à un empoisonnement. Cependant l'application des remèdes que l'on s'empressa de lui offrir amena un assoupissement dont l'illustre malade sortit pleinement guéri. Les écrivains, qui penchent à admettre une tentative de suicide, prétendent qu'il dit alors : « Dieu ne le veut pas! » Mais des personnes du service de l'empereur, parmi celles qui l'ont suivi partout, ont déclaré que les souffrances aigues de Napoléon, pendant cette nuit mystérieuse, ne furent que le résultat naturel de la erise morale qu'il subissait depuis plus de dix jours, et elles ont repoussé l'idée d'une tentative d'empoisonnement. Le duc de Bassano a rendu. dit-on, un semblable témoiznage.

Quoi qu'il en soit, l'empereur ne laissa rien apparaître de ce qu'il avait souffert dans la nuit. Son lever se passa comme à l'ordinaire; il se montra seutement plus résigné que la veille, car il demanda le traité qu'il avait rejeté jusque-là, et il y apposa sa signature.

Mario-Louise, qui avait requ à Isambouillet la visite des souverains de l'Autriche et de la Bussie, et de qui l'on avait intertit d'âler à Pontainebleau, n'attendait plus que d'apprendre le départ de son époux, pour se laisser conduire tristement à Vienne, avec le jeune prince dont l'empereur François, son auguste père, vennit de contribuer à briser la destinée. Tout finissait à la fois pour Napolécoi l'es nobles jouissances de la grandeur politique et les douces consolitons de la vie privée. L'île d'Ellie ne pouvait être pour lui qu'une étroite prison; il se sounit téemmons à la nécessité qui lui en impossit la résidence. En vian le colone! Montholon vial l'assurer du dévouement des troupes et des populations de l'ext, pour l'encourager à lenter ecceve les ort des

armes: « Il est trop tard, tripondifell, ce ne serait plus à présent que de la guerre civile, et rien ne pourrait m'y décider. » Le deraire coap de canon avait été tiré en effet, le 10 avril, à la lataillé de Toulouse, par le marcènal Soult, qui me connaissait pas les événements de Paris et de Fontainebleut, et qui mit le secon de la gloire à la dernière page de nos immortelles eampagnes.

Des continissoires nommés par les paissances alliées devaient conduire Napoléon à Pile d'Elle. Le départ fut fixé au 20 avril. Dans la unit qui précéda ce départ, le valet de chambre Constant et le manuluck Roustan imitérent les grands dignitaires de l'empire et abandounérent leur mattre.

- Le 20, à midi, l'empereur descendit dans la cour du Cheval-Hlane, oi la garde impériale formait la haie. Il n'y avait just auprès de hiq que quedques fidées, parmi lesqueés figurialent en première ligne le due de Bassano et le général Bellinat. A son approche, le ceur des soldats tressaillit, et l'eurs yeus se rempirent de larmes. L'empereur annoque par un geste qu'il voulniq parler, ettli se if aussièul un sielence religieur pour que chaeun pôt entendre et recueillir les dernières paroles du grand homme à l'étile des bravos.
- « Généraux, officiers, sous-officiers et soldats de ma vieille garde, dit-il, je vous fais mes adieux : depuis vingt ans, je suis content de vous; je vous ai toujours trouvés sur le chemin de la gloire.
- » Les puissances alliées ont armé tonte l'Europe coutre moi ; une partie de l'armée a trahi ses devoirs, et la Fronce elle-même a voulu d'autres destinées.
- » Avec vous et les braves qui me sont restés fidèles, j'aurais pu entretenír la guerre eivile pendant trois ans; mais la France eût été malheureuse, ce qui était contraire au but que je me suis proposé.
- » Soyez fidèles au nouveau roi que la France s'est choisi; n'abandonnez jamais notre chère patrie, trop longtemps malheureuse! Aimez-la toujours, aimez-la bien cette chère patrie.
- Ne plaignez pas mou sort; je serai toujours heureux, lorsque je saurui que vous l'êtes.
- » J'aurais pu mourir; rien ne m'eût été plus facile; mais je suivrai sans cesse le chemin de l'honneur. J'ai encore à écrire ce que nous avons fait.
  - Je ne puis vous embrasser tous; mais j'embrasserai votre géné-

ral... Venez, général. . (Il serre le général Petit dans ses bras.) Qu'on m'apporte l'aigle... (Il la baise.) Chère aigle! que ces baisers reten-



tissent dans le cœur de tous les braves!... Adieu , mes enfants!... Mes vœux vous accompagneront toujours; conservez mon souvenir. »

A ces mots, les sanghot des soldats éclatent; tout ce qui entoure l'empereur fond en larmes, et lui, non mois éun, varrache à cette scène déchienne, en se jetant dans une voiture où le ginéral Bertraud citti déjà placé. Le signal du départ fut immédiatement donné. Nipsléen s'éloigna de l'outenier commengé du grand marcheld, des généraux Drouot et Cambrone, et de quelques autres pressones a voutreuf s'associé à la lidélité de ces buves genériers. Partout, sur son passage, et jusqu'aux conflus de la Provence, il entendit, autour de as voiture, les cris de Vive l'empereur' éctie constance du peuple l'attendrit et le cossola. Il compiti dés lors que, malgré la femlaire impopulair de quelques nestes qui vouteir pe contribure à se chuie, les Bourbous ne parviendraient pas à abolir en France le culte de son nom.

Entre Lyon et Valence, l'empereur rencontra le marchal Augereau, qui venui de lui reproche roins une proclamation de n'avoir pas un nuurir en soldat. Napoléon, qui innorait encore l'innôle et ricitient insulte de son canarute d'Arvete, descendit de voiture pour aller l'embrasser. Eu l'abordant, il mit le chapeau à la main, tandis que le marchal affecta de resier couvert et garda sa casquette de voyage sur la tête hauf que dara l'entrevoi et même au noment des adiens. Une heure après, Napoléon trouva sur la route quelques détachements du corps d'Augervan qui lui redirent les boueurs qu'i recevait lorsqu'il était sur le trône. Les soldats lui dirent lamtement ; - Sire, le marchal Augervan a vealu voire armée, -

L'empereur fut obligé d'éviter Avignon, où les meneurs qui firent assassiner un an plus tard le maréchal Brune avaient organisé un coup de main et provoqué une fermentation dans les esprits, qui faisait présager leurs sinistres desseins.

Arrivé près du Luc., le 26 au soir, il coucha chez un député au corps législatif, où il rencoutra la princesse Pauline. Le leudeunain, il était à Fréjus; et après un séjour de vingt-quatre heures daus cette ville, il s'embarqua à buit heures du soir, pour l'île d'Elbe.





# CHAPITHE LL

Arrivée à Porto Ferrago. Seyour à l'île d'Elbe. Retour en France. Débarquement à Cannes Marche triomphale sur Paris. 20 mars 1815.



tti. rapprochement entre les plases de la vie du héres qui peuvent le plus frapper par leur contraste! Fréjas l'avait vu déburquer, à son rectour d'Egypte, jorsque, escorté des Marmont, des Marat, des Berthier, etc., il venait conquérir le pouvoir supreme sur les représentants de la France, et jeter les fondements d'un sasse et unissant empire : et à l Fréjas

qu'il est exemu quinze aus glus tard, dépouillé de ce pouvrier par l'étranger dont il faissit l'admiration et l'effroi, et par les corps muets et dociles qu'il avait donnés pour successeurs aux seemblées orageners de la république; c'est à Prépis qu'il s'est embarqué non pas cele iois pour aller peende e limon d'un grande dat et pour essayer de relever à son profit le premier trione de l'univers, mais déchu de ce trône et poussé de ce guerraini par ce même sénat qui lui profigus si fonzrepoussé de ce guerraini par ce même sénat qui lui profigus si fonztemps, jusqu'au dégoût, les plus bases adulations, et par ce même corps légisbit qu'il chassait avec opprobre trois mois auparavant; mais trahi ou déclaissé par ses vieux camarades et par ses proches, trahi par Marmont et par Murat, délaissé par Berblér et par tant d'autres!... Dieu l'a voulu ainsi, et Dieu ne fait rien en vain! Laissons faire sa toutepuissone?

Napoléon mouilla dans la rade de Porto-Ferrajo, le 5 mai, le jour même de l'arrivée de Louis XVIII à Paris. Les autorités de l'île d'Elbe s'empressèrent d'aller complimenter leur souverain, à bord de la frégate anglaise qui l'avait amené. Le lendemain, l'empereur descendit à



terre et fut salué par cent un coups de canon. Toute la population, ayant en tête le corps municipal et le clergé, se porta à sa rencontre.

« Cétait pour l'empereur et pour soute, dit un témoin cordaire, un spectacle curieux et touchant que la joie naive des jourses Eboises et l'embousiame de ces simples pécheurs qui, depuis longtemps, se distinctive autre de l'accident et de victoires ménorables où le nom de Napoléon était toujours assoréis. Se renommé, ses revers impossioni également. Le calue, la gaidé même avec losquels l'empereur questionnail les moindres citoyens contrabasient à accordire l'embousaire.

Napoléon s'occupa de l'administration de l'île d'Elbe, comme s'il se

flit proposé d'y régner sérieusement et longtemps; comme si l'activité de son génie n'eût pas di se trouver bientôt gênée dans les limites d'une souveraincté aussi étroite. Il étudia les productions du sol et les ressources de l'industrie, parcourut toutes les parties de l'île, et prépara partout d'importantes amiciorations.

Le 26 mai, Cambrone arriva avec les braves de la vieille garde qui avaient voulu parlager l'exil de l'empereur. Plus tard, la princesse Pauline et madame Lotitia se rendirent auprès de Napoléon, qu'elles ne voolurent plus quitter.

Napoléon attendait impatiemment des nouvelles de France. Comme autrefois, lorsqu'il parcourait, aux bords du Nil, les journaux d'Eu-



rope avec avidité, pour voir si le moment n'était pas venu de franchir la mer et d'aller reverser le directive, de même il interroga sujour-d'hui les fezilles publiques ou consulte les correspondances privées, pour sevoir comment la nation française supporte les étrangers et les Bourbons, et comment les Bourbons et les étrangers se conduisent evers la nation française. Quant aux injures quotidiennes dont il est l'objet dans toutes les gazettes, il s'en montre peu souéeux. « Suit-je bené déchir? d'id-il un jour au général Bertrand, qui hi apportait les journoux français. « Nou, s'er, répondit le grand maréchal, il l'est pas

question aujourd'hui de votre majesté. — Allons, reprit-il, ce sera pour demain; c'est une fièvre intermittente, ces accès passeront. »

Cependant le gouvernement que la coalition avait imposé à la France se montrait digne de son origine. Les promesses du comte d'Artois restaient sans effet; Louis XVIII fondait sa charte sur le bon plaisir et le droit divin. La noblesse redevenait insolente, et le clergé intolérant, Toutes les faveurs du pouvoir pleuvaient sur l'émigration, ses haines et ses dédains tombaient sur la vieille armée. On anoblissait Cadoudal, on exaltait Moreau, on réservait une statue à Pichegru, et les fidèles guerriers de la France étaient abreuvés de dégoûts et d'humiliations. Toutes les grandes choses que le grand peuple avait faites, sous la république et sous l'empire, étaient supprimées de son histoire, ou n'y paraissaient plus qu'entachées par l'usurpation et la révolte dont on les faisait dériver ; le prince qui vivait obscurément au milieu des ennemis de la France, tandis que nos armes triomphaient à Fleurus, à Lodi, à Marengo et à Austerlitz, prétendait avoir régné sur la France, au temps d'Austerlitz et de Marengo, et datait ses actes de la dix-neuvierne année de son règne. La presse, qui aurait pu combattre les fausses doctrines, résister aux funestes tendances et flétrir les actes odieux ; la presse, à peine proclamée libre, était rigoureusement bâillonnée, et la censure s'établissait en dépit de la charte ; grâce à une synonymie , imagipée avec autant d'audace que d'à-propos, pour prouver à la France que réprimer et prévenir étaient deux mots identiques.

L'empereur, au moment même de son abdieation, avait prévu les funtes des Bourbons et entrevu la possibilité de son retour. Le Ménorial nous retrace les pensées qui traversièrent alors son esprét, et nous donne la vraie explication du dessein hardi qu'il va bientit exécuter. C'est Napoléon lui-même qui porte, en se reportant aux derniers jours qu'il passa à Fontainribéeu:

Si les Bourbons, me sui-je dit, veulent commencer une cinquième, plansatie, je via juste rin à faire et a, mor rice et fait, juris d'ils violsfinent par hasard à vouloir recontinuer la troisime, je ne tarderat pas à reperative. On pourrait dire que les Bourbons cervest alors ma mémoire et ma conduite à leur disposition : s'ils se fissent contensis d'être les magistrats d'une grande notion, jils l'eusent route, je demerants, pour le valgière, on ambilioux, un tyran, an brouillou, in Bou, Que de suspicié, de sangérord, il dei that pour m'apprécier et me rendre justice! Muis ils out tenu à se retrouver encore les seigneurs féodaux, ils ont préféré n'être que les chefs odieux d'un parti odieux à toute la nation!

Si Napoléon fi dire de lui, en 1814, qu'il a vait refait le fit des Bourbous, les Bourbous, à leut rour, sont donc lui rouvrie le chemi nd trêne. Des que Napoléon comunt bien la situation de la France et qu'il fut averti du sort que lui réservait le congres de Viene, il n'eut pus à bainner, et sa résolution fut hierifot prise. Ou a beaucoup partié de ses inteligences en France et en Italie, de ses émissaires, de ses correspondants, de ses complices; car on a voulu attribuer us sortie de l'îled Elbe à un complot. Il est certain aujuord'hui que sa conspiration fut toute dans sa lette, et qu'il ne consila personue ser se projets, que tout le monde ignoriit encore à Porto-Ferrajo, la veille même du départ, à l'exception de Brount et de Bertrand.



Ce fut le 26 février 1815, à une heure après midi, que Napoléon avertit sa garde de se préparer au départ. Le plus vif onthousiasme se ma-

uifesta aussitôt parmi ces braves, dont la mère et la sœur de l'empereur, placées aux fenêtres du palais, excitaient encore l'ardeur et le dévouement. On n'entendait plus de tous côtés que ce cri : « Paris ou la mort!»

Une proclamation vial bientôt annonero officiellement aux habitants de l'île d'Elle que l'empereur Napoidone se éspariat d'eux. Notre auguste souverain, y dissit le gouverneur (le général Lapi), rappelé par la Providence dans la carrière de la gloire, a du quitter votre lle; il me ne condié le commandement; il a loise l'duninistration à aue punte de six habitants, et la défense de la forteresse à votre dévouement et à votre bravoure.

» Je pars de l'île d'Elle, a-t-il dit, je suis extrémement content de la conduite des habitants : je leur confie la défense de ce pays, anquel j'attache le plus grand prix; je ne puis leur donner une plus forte preveu de ma confiance qu'eu laissant ma mère et ma sœur sous leur garde; les membres de la junte et tous les habitants de l'île peuvent compter sur ma bieveillance et sur ma protection particulière.

A quatre heures du soir, les quatre cents hommes de la vieille garde chient à bord du briek Hacontant; cinq autres petits biliments regurent deux cents finatssins, cent chevau-légers poinonis et un botaillou des flauqueurs. A buit beures du soir, l'empereur, accompagné des généraux Bertrand et Druout, monta sur l'Inconstant. Un coup decanon donna unssibil es signal du départ, et la fotilie mit à la voile.

Le vest, d'abord favorable, devint tout à coup contraire et rejeta l'embarcation vers les croisières. On puris de renturer à Porte-Ferrajo, mais l'empereur s'y refusa. Pendunt la traversée, il s'occupa de rédigré des prochamitons nu peuple et à l'armée, et ses soldats s'empersièreat de les copier. Le t'' mars, à trois heures, il entre dans le golfe Jann. Avant de désarquer, il quitte et it quitter à ses soldats la cocarde de l'île d'Elle, et la occarde trivolore înt arborée aux cris de Vive l'empereur i vive la France! Le déjarquement s'effectua încontient sur le plage de Connes. L'empereur descendit à terre le dernier. Tandisq ue son état-major s'occupait du empement de la petite troupe et însisti préparer no hivouae au hord de la mer, ilse unit à se promener seul sur la route et à questionner les paysans. Vers une heure du mutin, il fil lever le bivoune et marchie, le vestée de la mit, à la têch et se anobr-plaulange, dans la direction de Grasse. Comme il fisiat une partie de la route à pied, il lui arris q laissums fois de bomber. Un de ses soldats l'ayant vu se relever gaiement, dit à ses camarades : « A la bonne heure! il ne faut pas que Jean de l'épée (cétait le nom familler par lequel ils désignaient entre eux Napoléon) se donne une entorse aujourd'hui, il faut avant qu'il soit Jean de Paris. »

L'empereur arriva le 4 mars à Digne. Cest la qu'il fit imprimer les belles proclamations qu'il avait rédigées à bord de l'Inconstant, et qui devaient exciter si vivement le patriotisme du peuple et de l'armée. Voici ces deux pièces remarquables, datées du golfe Juan, le 4" mars, dans lesquelles Napoléen avait déployé toute la force et la grandeur deson style madique.

#### PROCLAMATION AU PEUPLE FRANÇAIS,

- » Prançais, la défection du due de Castiglione livra Lyon sans défeuse à nos ememis; l'armée dont je lui avais confié le commandement élait, par le nombre de ses balaillons, la bravoure et le patriotisme des troupes qui la composaient, à même de combattre le corps d'armée autrichien qui lui était poposé, et d'arrivers sur les derrières du flane gamebe de l'armée ennenie qui momenti Paris.
- » Les victoires de Champaubert, de Montmirail, de Château-Thierry, de Vauebamp, de Mormans, de Montereau, de Craone, de Reims, d'Arcis-sur-Aube et de Saint-Dizier : l'insurrection des braves paysans de la Lorraine, de la Champagne, de l'Alsace, de la Franche-Comté et de la Bourgogne, et la position que j'avais prise sur les derrières de l'armée ennemie, en la séparant de ses magasins, de ses pares de réserve, de ses convois et de tous ses équipages. l'avaient placée dans une situation désespérée. Les Français ne furent jamais sur le point d'être plus puissants, et l'élite de l'armée ennemie était perdue sans ressource; elle eût trouvé son tombean dans ces vastes contrées qu'elle avait si impitovablement saccagées, lorsque la trahison du due de Raguse livra la capitale et désorganisa l'armée, La conduite inattendue de ces deux généraux, qui trahirent à la fois leur patrie, leur prince et leur bienfaiteur, changea le destin de la guerre. La situation désastreuse de l'ennemi était telle, qu'à la fin de l'affaire qui eut lieu devant Paris, il était sans munitions par sa séparation de ses pares de réserve,
- » Dans ces nouvelles et grandes circonstances, mon cœur fut déchiré, mais mon âme resta inébranlable. Je ne consultai que l'intérêt de la patrie; je m'exilai sur un rocher au milieu des mers. Ma vie vous

était et devait encore vous être utile. Je ne permis pas que le grand nombre de citoyens qui voulaient m'accompagner parlageassent mon sort, je erus leur présence utile à la France, et je n'emmenai avec moi qu'une poignée de braves nécessaires à ma garde.

- Electe du trône par votre choix, tout ce qui a été fait sans vous est dilégitime. Dessi visiquéton qua la Frince a de nouveux inferêtes, de nouvelées institutions, une nouvelle ploire, qui ne peuvent être paratits que par un pouverement national et par une dynamise éré dans ces nouvelles circunstances. Du prince qui régarrait sur vous, qui serit aussis sur mon trône par la force des mêmes armes qui out ravagé notre territoire, chercherait en vain à s'étayer des principes du droit foodal; il ne peurrait aussure l'homenur et les droits que d'un pour nombre d'individus camennis du peuje, qui, depais vingé-cinq ma, les a condamnés dans toules nos sesemblées notionales. Votre transpaillé inférieure et votre considération cateriure seriente pretures à jamais.
- » Français! dans mon exil j'ai entendu vos plaintes et vos vœux; vous réclamez ce gouvernement de votre choîx, qui seul est légitime. Vous acensize mon tong sommeil; vous me reprochicz de sacriiler à mon repos les grands intérêts de la patrie.
- J'ai traversé les mers au milieu des périts de toute espèce; j'arrive parmi vons reprendre mes droits qui sont les voltres. Tout ce que les individus ont fait, derit ou dit depuis la prise de Paris, je l'ignorera toujours; cela n'influera en rieu sur le souveuir que je conserve des services importants qu'ils ont rendus; car it est des événements d'une telle nature, qu'ils sont au-dessus de l'organisation humaine.
- » Françaisi il n'est aucune nation, quelque petite qu'elle soit, qui n'ait eu le droit de se soustraire, et ne se soit soustraite au déshoaneur d'obéir à un prince imposé par un ennemi momentamenent victorieux. Lorsque Charles VII rentra à Paris et renversa le trône éphémère de Henri V, il reconnat tenir son trône de la vaillance de ses braves, et non d'un prince régent d'Andeteur.
- » C'est aussi à vous seuls et aux braves de l'armée que je fais et ferai toujours gloire de tout devoir. »

## PROCLAMATION A L'ARMEE.

« Soldats! nous n'avons pas été vaineus. Deux hommes sortis de nos rangs ont trahi nos tauriers, leur pays, leur prince, leur blenfaiteur. Cen, que nous avons vas pendant vingt-cinq aus parcourir toule l'Europe pour nous sucieler des cenness, qui ont posse leur via combattre contre nous dans les raugs des inruess étrangères, en mantissant notre belle Prance, précendraient-ils commander et enclusirer nos aigles, cux qui n'ont jamais pu en souteuir les regarde? Souffricons-nous qu'ils héritent du fruit de nos florieux travantz 'qu'ils s'emporent de nos honneurs, de nos biens, qu'ils colomient notre goier? Si leur règne durait, tout serait perdu, nième le souvenir de ces immortelles iournées.

n Avec quel acharnement ils les dénaturent, ils cherchent à empoisonner ce que le monde admire! Et s'il reste encore des défenseurs de uotre gloire, c'est parmi ces mèmes cunemis que nous avons combattus sur le champ de bataille

 Soldats! dans mon exil j'ai entendu votre voix; je suis arrivé à travers tous les obstacles et tous les périls.

 Votre général, appelé au trône par le choix du peuple, et élevé sur vos pavois, vous est rendu : venez le joindre.

 Arrachez ces conteurs que la nature a proscrites, et qui, pendant vingt-cinq ans, servirent de ralliement à tous les ennenis de la France; arborez cette cocarde tricolore; vous la portiez dans uos grandes journées!

» Nous devous ombiler que nous avons éé les maitres des nations; mais nous ne devous pas souffrir qu'auven se mulée de nos offinires. Qui en aureit le pouvoir 7 Reprenez ces aigés que vous aviez à Ulm, à Austerlitz, à léna, à Eylan, à Friedland, à Tudella, à Eckmilla, à Essling, à Wagram, à Smolenns, à la Moscowa, à Lutzen, à Wartchen, à Montmirail. Penez-vous que cette poignée de Français, aujourd'hai si arregonats, puissent en soudenir la vez Els redourreaut d'où ils viennent, et là , s'ils le veulent, ils régercont comme ils prétendent avoir régine depuis dix-avent aus.

» Vos biens, vos raugs, votre gloire, les biens, les raugs et la gloire de vos enfants, n'ont pas de plus grands ennemis que ces princes que les étrangers vous out imposés; ils sont les ennemis de notre gloire, puisque le récit de lant d'actions héroiques, qui ont illustré le peuple français combatlant contre eux pour se soustraire à leur joug, est leur condamnation.

« Les vétérans de l'armée de Samhre-et-Meuse , du Rhiu , d'Italie ,

d'Égyple, de l'Ouest, de la grande armée, sont humiliés; leurs honorables cientrices sont flétries; leurs succès seraient des crimes, ces braves seraient des révelles, si, comme le précedent les enuenis du peuple, des souverains légitimes étaient au milieu des armées étrangères. Les honoueux, les récompenses, les affections sont pour ceux qui les ont servis centre la patrie et uous.

» Sodalad Veuez vons ranger sous les drapeaus de votre elef. Son exisience ne se compose que de la vôtre; ses droits ne sout que ceux du peuple et les vôtres; son intérêt, son honneur, su gloire, ne sont autres que votre intérêt, votre honneur et vôtre ghoire. La victoire marchern au pas de clarge; j'alide avec les couleurs antionales voiers de clocher en chocher jusqu'aux tours de Votre-Dame: alors vons pourrez monter avec honneur vos ciertíres; alors vous pourrez vous vanier de ce que vous aurez fait; vous serviz les libérateurs de la patrie.

» Dans vutre vi-illesse, entourés et considérés de vos concitoyres, ils vous enteudrant avec respect rescenter vos hust faits; vous pourres, dire avec orgacil: « El moi aussi je faisais partie de cette grande armée « qui est entrée deux fois dans les murs de Vienne, dans ceux de Rome, de Berlin, de Madrid, de Moscou, qui a delivré Paris de la sonillure que la tralision et la présence de l'enment y out-empréside. Honners à ces braves soldats, la gloire de la patriel et honte éternélle aux Français criminels, dans quedque ranq que la fortue les aif fois utilere, qui combottiren vingt-cinq ans avec l'étranger pour déchiere le sont de la patrie.

Ce langage annonquit à la nouvelle France que son giorieux interpréte lui revenait, et que la démocratie avait retrouvé son représentant et son héros : aussi le peuple et l'armée se portérent-lla avec enthousiasme et dans un concert admirable à la rencontre de l'illustre calié.

Napoleon arriva à Gap, le 5 mars. Il fut reçu dans cette villa arresen mêmes demonâtique d'all'episco qui avisant échtic parfont sur son passage. Après les teutatives de contre-révolution qui avaient marqué récour, le règue éphémire de Louis XVIII, les Dauphinots, si profondément attachés à la révolution, sainient avec temagor le génilibérateur qui venuit au secours de l'égalité, si longémps défendue par laiet maintenant menceèe par les Bourbons. Napoleón quitta le chef-lieu des Hautes-Alpes, suivi des acelamations de la population entière, le possent à Saint-Bounet, les habitants lui offerient de soumer le toesia et de se lever en masse, pour renforers son escorte, qu'ils croyient trop faible pour le conduiré » Paris, à travers les nombreuses garnisons échelonnées sur la route, » Non, leur répondii-il; tos senfiments ine find comnière que je un me usis pos trompé; ils sont pour moi un sêr garant des senfiments de mes solduis; ecut que je rencontrerai se rangevont de mon cédé; plus ils seront, plus mon succès sera assurvi; restez done tranquilles chez vous, »

L'épreuve était faite sur le peuple ; Napoléon n'avait pas trop présumé de l'ascendant de son nom et de son génie. Restait l'armée dont il se eroyait plus sur encore que du peuple, et avec laquelle il n'avait pas en de rencontre. Mais on approchait de Grenoble, et l'on devait s'attendre à quelque démonstration bostile de la part des autorités et du commandant militaire. Le général Marchand avait en effet détaché un hataillon du 5º de ligue sur la route de Lamure, avec ordre de barrer le passage à Napoléon. L'avant-garde de l'empereur rencoutra ce détachement près de Lafrête, et elle ne put le déterminer à lui ouvrir ses rangs et à se réunir sous le drapeau de l'aucienne armée. Un officier d'ordonnance du général Marchand était là qui contenait les soldats par l'empire de la discipline, Dès que Napoléon fut instruit de ce contretemps, il accourut à l'avant-garde, mit pied à terre, et vint se placer en face du bataillon, qui menaçait de donner un funeste exemple au reste de l'armée. La garde le suivait, l'arme baissée, pour indiquer l'intention de ne rien emporter par la force, « Eh quoi! mes amis, s'écria-t-il, vons ne me reconnaissez pas; ie suis votre empereur; s'il est parmi vous un soldat qui veuille tuer son général, sou empereur, il le pent, me voilà! » En prononcant ces derniers mots, il découvrit sa poitrine, L'officier d'ordonnauce voulut bien saisir ce moment pour commander le feu; mais sa voix fut aussitôt étouffée par les cris de Vive l'empereur! cris d'enthousiasme mille fois répétés, que les paysans qui garnissaient les bauteurs et bordaient la route poussèrent simultanément avec les soldats. En un clin d'œil, le bataillon du 5°, les sapeurs et les mineurs se tronverent confondus avec les braves de l'île d'Elbe, qu'ils serrèrent fraternellement dans leurs bras, et les lauciers polonais poursuivirent jusqu'an delà de Vizille

l'officier d'ordonance, qui ne dut ton salut qu'i la vitesse de son cheval. L'empereur continue nuaité se marche vers Grenolde, su milicu de la fodle qui augmentali à chaque instant. Napoléou s'est rappet à Salatin-Helène que, dans une des vallèes du Doughini, il vasi vu soufer, du milicu de cette foule immense qui se précipitali sur ses pas, un soldat de haute s'atture, pluvrant de joic et l'enut disses se bras un vicilitard de quatres-singt-dix uns. C'était un grenndier de l'ile d'Elle, en double de de quatres-singt-dix uns. C'était un grenndier de l'ile d'Elle, en double de quatres-singt-dix uns. C'était un grenndier de l'ile d'Elle, en contra de quatres-singt-dix uns. C'était un grennier de l'ile d'Elle, en present de quatres-singt-dix uns. C'était un grennière de l'ile d'Elle, en present de quatres-singt-dix un soule d'aute d'un de la contraction de l'action de

Arrivé à Vizille, Napoléon y trouva l'enthousiasme des populations damphinoises toujours croissant. « C'est ici qu'est née la révolution,



s'écriu-t-on de toutes parts; c'est ici que nos pères ont réclamé, les premiers, les privilèges des hommes libres; c'est eucore ici que ressuscite la liberté française, et que la France recouvre son honneur et son indépendance, »

L'empereur, qui, en jossaid devant le châten des Dauphins, où se tital première sensemblée patriolique, en 1788, n'avait jusé empêdere de c'associer aux réflexions de lut foute, é/évria son tour, avec l'émtion d'un homme en qui se faisait alors un rapprochement entre le grand souveair invoque (ara les Dauphinis et la position crétique et solomaléte dans laupeile la démocratie se retrouvait encore dans la personne deson prépendant : o dui, é est de la que fout seit le n'évolution française ! »

C'est là aussi, sembluit-il dire à lui-même, que la révolution française va obtenir un nouveau triomphe sur l'ancien régime; car c'est là que le succès va être assuré à mon audocieuse entreprise.

En effet, tandis que l'empereur se livre à ses pressentiments et que son âme reste plongée dans la méditation, au milien de l'ivresse générale que sa présence produit partout sur le peuple dauphinois, un officier du 7º de ligne fend la foule et annonce à Napoléon que son régiment. le colonel en tête, avance à pas précipités, pour saluer le héros de la France, Toujours culine, en apparence, comme à toutes les époques mémorables de sa vie, Napoléon laisse néaumoins apercevoir sur son visage l'impression profonde qu'il ressent d'un événement qui doit le conduire sans coup férir aux Tuileries. Sa physionomie, dépouillée soudain de la teinte sombre que les fatigues du corps et les tourments de l'esprit ont contribué à lui donner jusque-là, devient rayonnante de joie et d'espérance. Après avoir témoigné à l'officier du 7° tout ce qu'il éprouve pour ce régiment et pour le chef qui le commande, il pique son elieval et se lance en avant comme s'il était déjà en vue de l'ure de triomphe du Carrousel, Bientôt les eris du 7°, mêlés ù ecux de la multitude qui l'accompagne, se font entendre. Le colonel marche le premier à pas accélérés; c'est un homme de haute taille et d'une belle figure. Son caractère bouillant, son cœur affectueux, ses allures chevaleresques, l'ont rendu puissant sur l'esprit du soldat et de l'officier. Il est sorti de Grenoble à trois heures après midi (le 7 mars), et à quelques centaines de pas de la ville il a ordonné aux tambours de cesser de battre, a commandé la halte et fait erever une eaisse d'où l'on a retiré une aigle, qu'il a aussitôt montrée aux soldats, en s'écriant : « Voilà le signe glorieux qui vous guidait dans nos immortelles journées! Celui qui nous conduisait si souvent à la

victoire s'avance vers nous, pour venger notre humiliation et nos revers: il est temps de voler sous son drapeau qui ne cessa jamais d'être le nôtre. One ceux qui m'aiment me suivent! Vive l'empereur! » Les soldats, qui ne contenaient qu'avec peine l'explosion de leurs sentiments, tant que leur colonel parlait, ont éclaté, au cri de Vive l'empereur let ils ont répété ce eri de leur chef, dans les transports d'une joie délirante. Une affluence considérable d'individus de tout âge, de tout sexe et de toute condition les a suivis, et approche maintenant avec eux pour saluer aussi de ses acelamations celui en qui furent si longtemps incarnés le principe de l'égalité et la gloire de la nation. L'impatience égale des deux parts a rapproché les distances. Déjà les acclamations se confondent, Les frères d'armes, que les événements de 4814 ont séparés, sont réunis maintenant et s'embrassent aux eris de Vive la garde! vive le 7°! vive l'empereur! et les habitants de Grenoble, qui se sont portés à la rencontre du plus illustre des conquérants, mélent leurs transports d'allégresse à ceux de la population des montagnes, descendue de ses rocs escarpés à la suite du grand homme. Cependant le hrillant et intrépide colonel du 7°, le noble et valeureux Labédovère , parvient à se faire jour à travers la foule, et va se jeter dans les bras de l'empereur. Napoléon le presse vivement sur son cœur, et lui dit avec effusion : « Colonel , vous me replacez sur le trône, »

L'empereur arriva, à la outif, sous les mars de Grenoble. Sa perisecte fait benité signairée un habitaite et à la parsion, per l'empressement larquat et tamultieux dont il était l'objet, et que l'obsenzié n' empéchait pas de distinguer autour de sa personne. Des cloires des soldats, trompaut la prévojunce du lieutenant-égénéral, qui avait donné l'ordre de fermer les portes dont il étâti même fait remettre se etde, descenditori aussible pur les remparts et albertur grossir le corfége du héros. Tout à coup un brait d'armes se fit enteadre dans la bave, on cut que les canonniers alloitent faire fue, et fonde s'empressa de chercher un abri contre la mitraille derrière les maisons les pass prochaines. Appoléon, inaccessible à la peur, rest immobile sur le port en face des batteries; son attitude calme produisit une réaction ragide sur l'espeit de la multitude. L'emprevar profugies avic, s'écris un citoyen, et nous, nous chercherior limitation de misent gen most que disont ce most, la éléanque à côt d'immordite genrière qui avait

familiarisé tant de braves avec la bouche du canon. Cet exemple ra mena la foule autour du grand homme.



Napoléon voulut pourtant connière la mouve du mouvement qu'on avait remurque sur les remparts. Il fit approche Labélogère et il liu ordonna de la ranguer les artilleurs. Le colonel monta alors sur un tertre, et, d'une voix forte, il a'ceria : a Soldats, nous vous rumences le héres que vous avez suiri dans bant de batailles, c'est à vous de le recevoir et de répéter avez nous l'aucien er de ralliement des vainqueurs de l'Enrope : Vive l'empervu! » Les ennouners, que la discipliue seule avait retenus à leur poste, ne firent pas attendre leur réponse, « Vive l'emperveu! » devérévei-lis d'une voix unantime, et tout et qui les entourait, militaires et citoyens, se joignit à eux pour prodongre le cri reassurant qu'avait provoque Labélogère.

Mais, au milieu de l'exultation de toutes les têtes au dedans et au dehors de la ville, Napoléon se lassait de voir les portes fermées. On se donani la maio par les quichels, selon l'expression du Minorial, mais on n'ouvria pos. La population ouvrière des fanhourgs, impatiente d'introduire l'empereur dans les murs de Grenoble, survint alves avec des poutres. La porte de Bonne toutab bientid sous les coups redoubles de ces nouvelles machines de guerre, improvisées par le dévoucement des classes laborieuses; et les assiéges poussérent des cris de victoire que purent à princ intiler les assiégeants.

« Il n'est pas de batalle où l'empereur ait couru plus de dangers qu'en entrant à Grenoble, dit Las Cases; les soldats se ruirent sur lui avec tous les gestes de la fureur et de la rage; ou fremit un instant, on etil pu croire qu'il allait être mis en pièces; se n'etait que le delire de Pamour et de la joic; ji fut culoteé, lui et son clieval. «

Les proclamations du golfe Juan furent réimprimées à Grenoble et répandises avec profusion. L'empereur resta deux jours dans cette ville. Pendant son séjour, il passa en revue les troupes et la garde nationale, et recut la visite des autorités, des corps academiques et du clergé.

A la revue, Napoléon, coiffé de son petit chapeau et revêtu de la fameuse capote grise, s'approcha des artilleurs du 4º régiment et leur dit :

« C'est purmi vous que j'ai fait mes premières armes; je vous aime tous comme d'anciens camarades; je vous ai suivis sur le champ de balaille, et j'ai toujours été content de vous; mais j'espère que nous n'aurons pas besoin de vos canons.

Napoléon quitta Grenoble le 9 mars, et arriva le lendenain à lyon, au moment même où le comte d'Artois, après d'inutiles efforts pour déterminer les soldats à défendre la cause des Bourbons, vensit de partir daus un abandon complet et sous la sauvegarde d'un seul volontaire royal. L'empercur fit donner à ce loyal serviteur de ses cantenis la croix de la Légion-d'Honneur pour prix de sa fidélité.

Persundé de plus en plus que c'était à la démocratic, dont il procédait, et à l'option universelle, qui le faisit considèrer comme le Verhe de la révolution, qu'il devait attribuer l'accent définant qu'il recessit du peuple des villes et des campagnes. Napoléous, tout es réservant de modérer plus tard ce grand mouvement démocratique, se vii dans la nécessité de faire des concessions à l'option liberale, pensont bien que ce serait elle, après bort, autust que l'eutrelament du solait, qui le condairait triomphalement à Paris. Il rendit done, le 15 mars, publissiers dévers, pour anualter lous les acées contre-évolutionnières du gouvernement royal, et il remit en vigueur les lois de l'assemblée constitunte portant abolition de l'ancienne noblesse et des orders de checapiers. Un dernier déceré prononça ensuite la dissolution de la Chambre des pairs et de la Chambre des dépuiss, et curvoque extraoriment de la configue de configue de constitution si antique de l'apprendie de l'Anny-de-Mai et s'y occuper de la révision des constitutions impériales.

L'empereur prit la route de la Bourgogne, où l'attendait une nonlation non moins sympathique et aussi enthousiaste que celle du Dauphiné. Mais tandis qu'il traverse la France, porté jusqu'à la capitale par l'élan des citoyens et au milieu des acclamations universelles , selon ses propres expressions, les Bourhons essaient de mettre sa tête à prix, et le congrès de Vienne appelle de nouveau tonte l'Europe aux armes pour lui courir sus. A l'appui de ces mesures extrêmes , la presse de Paris et de l'étranger exhale le dépit et la fureur de la vicille royauté et de l'ancienne aristocratie, et traite comme un misérable aventurier. qu'un châtiment prompt va atteindre avec sa bande, le grand homme que tout un people accueille comme son libérateur. Ces folles injures, accompagnées des plus grossiers mensonges, n'empéchent pas Napoléon, que les gazettes soldées font fuir continuellement devant les princes de la famille royale, de se rapprocher chaque jour de Paris. Le 45 mars, il couche à Màcon, pendant qu'à Lons-le-Saulnier le maréchal Nev se déclare pour lui, dans une proclamation commencant par ces mots : « La cause des Bourbons est à jamais perdue! » Le 14, il se reud à Châlons, dont il félicite les habitants sur la belle résistance qu'ils avaient opposée à l'ennemi dans la dernière guerre. Il voudrait adresser les mêmes éloges à ceux de Saint-Jean-de-Losne, qui ont montré le même patriotisme, mais cette ville n'est pas sur sa route, et il se contente d'envoyer la décoration de la Légion-d'Honneur à son digne maire. A cette occasion, il dit aux paysans et aux ouvriers qui forment la plus grande partie de son immense cortége : « C'est pour vous, hraves gens, que j'ai institué la Légion-d'Honneur, et non pour les émigrés, pensionnés par nos ememis. »

Le 15, Napoléon était à Autun, toujours environné des mêmes acclamations. Ce jour-là, les deux Chambres, instituées par la Charte, se réunirent à Paris, en vertu d'une convocation extraordinaire que le débarquement de l'empereur avait provoquée. Louis XVIII et les princes de sa famille, fraspese de supera le Tapperche de l'illustre proserti dont il avaite du vain de manda le tole, dissintèrent momentanieme lleurs dispositions contre-révolutionnaires, et virrent regouveler leur serment la ficharle Cet demonstration solonnelle ne leur aramena pas la confiance des royalistes constitutionnels que la tendance réactionnaire du gouvernement avait lien viu désiliationnées, et elle ne fut considérée que comme un symptôme de peur, par la masse de la nation qui est fit ou sujet de moggéerie.

L'empereur continua donc sa marche rapide vers Paris, en dépi des meutres militares, des h'procrisco fidiestles et des ordonnanes homicides, sur le concours desquelles on avait compté pour l'arrèter dans sa course tricumplaie. Le 17 mars, il îl ît son entrée à Austerr, ol le 14 r'égimen de ligne diait vau, o'Orbeans, pour se porter à sa remoutre. Ce corps avait combattu longémps en Espagne et 3° pétait distingés sans déruir des récompenses proportionnées à ses services. L'empereur distribua des décorations aux officiers et aux soldats qui se truvarient désignic comme en d'aut les plus dignes.



C'est à Auxerre que le maréchal Ney rejoignit l'empereur. Le brave

des braves venait couronner l'œuvre de Labédoyere. Sa présence combla les vœux et l'espoir de Napoléon,

Le gouvernement royal était our abois. Il demandait our Chambres de le sauver par des lois de circustance, et il forçait forçaitel des grands à s'abaisser jusqu'à aller carcesser les soldats dans les ensernes. Inutiles démarches! vaines humiliations! Les Chambres étaient sans autorités aur la notion, et les princes sans influence sur le soldat, qui ne répondait à leurs supplications que par des réus souvent mélés de paroles amères. Elle ne pouvait donc arrêter Napolet.

Le 49 mars, il partit d'Auxerre et arriva à Fontainebleau le 20, à quatre heures du matin. Dans cette même nuit, Louis XVIII avait abandonné la capitale pour gagner rapidement la frontière belge. Si la marche de l'empereur, du golfe Juan à Paris, n'avait été qu'un triomphe continuel, la retraite du roi, de Paris à Gand, ne fut qu'une fuite. Les Bourbons s'étaient trompés sur les causes et le caractère de la chute de Napoléon. Ils avaient eru et proclamé que celui qui dispose des trônes et des empires avait marqué du sceau divin le renversement de la domination impériale, pour faire eesser, en France, le règne de ce qu'ils appelaient la révolte et l'impiété; ils dissient incessamment que c'était l'esprit du siècle, la philosophie moderne, la révolution, que la Providence avait voulu atteindre et qu'elle avait frappés dans Napoléon. La Providence, dont le regard est détourné du passé et fixé sur l'avenir, et qui suscite et méne toutes les révolutions pour régénérer les peuples et non pour restaurer les rois : la Providence, qui n'avait retiré sa protection au grand homme qu'elle avait tant favorisé. que pour le punir de s'être trop rapproché des idées et des hommes de la société ancienne ; la Providence devait manifester ses intentions avec éclat et désabuser, par quelque grand événement, les princes qui avaient pu se méprendre sur ses immuables desseins. Alors elle permit que le monarque qu'elle avait laissé tomber se relevât tout à coup et vint reprendre le sceptre comme par eucliantement, non pour rétablir et consolider sa dynastie, mais pour rendre témoignage au monde de la suprême puissance de la révolution et de la faiblesse de l'ancien régime.

Maintenant ee témoignage est porté. Le droit divin, venu de l'étranger, y retourne avec les Bourbons dout il partage la fuite hamiliante; et la souveraineté du peuple va rentrer triomphalement aux Tuileries, avec Napoléon.



## CHAPITRE LIL.

Les Cent-Jour



ONTAINEAU, dans la journée du 20 avril 1814, avait vu l'empereur déclui, abundonné de ses vieux comarndes, se séparer de sa garde pour se laisser conduire prisonnie à l'îlé d'Elbe le 20 mars 1815, Fonlaine-bleau revit Napoléou, au milieu de sa garde, eutomé du baltion sarré<sup>1</sup>, suivi des acriamations du peuple et de l'armée, et

prêt à partir pour sa capitale où il allaît reprendre la souveraine puissance que lui déléguait une seconde fois le vœu national. L'empereur arriva aux portes de Paris vers la fin du jour. Le dra-

peau tricolore flottait aux Tuileries depuis deux heures de l'après-midi : c'était le brave Excelmans qui l'y avait arboré.

\* Ce bataition s'était formé en route des officiers en demi-solde on en retraite qui étaient venu a la rencontre de l'empereur pour partager les périts de son entreprise. Le peuple et l'armée se pressèrent autour de Napoléon, se ruievent aur lai comme à Grecoble. Cétait à qui verrait le heivos de plus prés. Quand il entra aux Tiulieries, vers les neuf heures du soir, il y fui requ par une foale d'officiers qui se jetérent sur hii avec taut d'empressement et d'enflossissme, qu'il fui dobligé de leur dire: » Messieurs, vous m'éouffec. » M. de Montalivet, qui l'avait servi avec habilété et dévouement dans la prospérite, et qui hii avait été diécé dans l'infortance, vint à sa rencontre ou bas du grand cestilier et le prit dans ses bras. L'empererur fut portée qu'oplue sorte dans ses appartements, où la reine Horteuse l'attendait, avec un grand nombre d'anciens di-guilières de l'empire.

Le bataillon sacré bivounqua sur la place du Carrousel, et fit le ser-



vice du château, conjointement avec la garde nationale. Le lendemain, l'empereur passa en revue toutes les troupes que

traîtres et ceux qui voudraient envahir notre territoire n'en puissent jamais soutenir les regards! »

Les soldats répondirent : « Nous le jurons! » Tandis qu'ils défilaient devant l'empereur, la musique joue l'air de la révolution : Veillons au salut de l'empire.

Napoléon semblait revenu au temps du consulat : le malheur et les Bourbons l'avaient réconcilié avec la démocratie, qui avait essuvé plus d'une fois sa disgrâce sous l'empire. Pour rendre plus manifeste cette réconciliation , il donna le ministère de l'intérieur à Carnot , et il appela Benjamin Constant an eonseil d'état, C'était reconnaître la souveraineté de l'opinion publique et céder à l'impulsion libérale que représentaient, sous des nuances diverses, ces deux illustres eitoyens. L'empereur s'expliqua franchement avec Benjamin Constant sur le caractère de la nouvelle politique qu'il se proposait de suivre. Sans se dire converti aux idées constitutionnelles et sans se montrer surtout disposé à encourager vivement les réminiscences démocratiques qui avaient si puissamment contribué à lui rendre le trône, il déclara qu'il se soumettrait aux exigences du peuple et même à ses caprices, et qu'il marcherait dans la voie où les esprits paraissaient désormais entraînés. Voici quelques-unes des mémorables paroles qu'il prononca en cette circonstance et que le célèbre publiciste à qui elles furent adressées nous a conservées.

« La nation, dii-il, veu reposée douze aus de toute agitation politique, et depuis un année elle se repose de la guerre; ce double repos la a readu un besoin d'activité. Elle veut, ou evoit vuolini, une tribune et dea sesenblée; elle ne les a pas toujours voulues. Elle vées juée à mes pieds quand je suis arrivé au gouvernement; vous devez vous en souvenir, vous qui essaylates de l'opposition. Le goût des constitutions, des débats, des harangues, paraît revenir... Cepenhant ce n'est que la minorité qui le veut, ne vous y trompez pas. Le pepule, on si vous l'almaz mieux, la multidae ne veut geno în. Ne l'avezvous pas vue cette multitude se pressant sur mes pas, se précipitant de haut des monages, m'appelant, me cherchant, me salaunt? A ma rentrée de Cames ici, je n'ai pas conquis, j'ai administré ... se ne suis pas seudement, comme on l'a dit. Pempereur des soldats, je suis assus celui des paysans, des pléchéers, de la France.... Asasi, malgrét tont le passé, vous voyce le peuple revenir à moi : il y a sympathic entre le passé, vous voyce le peuple revenir à moi : il y a sympathic entre nons... Je n'ai qu'à faire un signe, ou plutôt détourner les yeux, les nobles seront massacrés dans toutes les provinces. Ils ont si bien manœuvré depuis six mois!... Mais je ne veux pas être le roi d'une jacquerie. S'il y a des movens de gouverner par une constitution, à la bonne heure... J'ai voulu l'empire du monde; et, pour me l'assurer, un pouvoir sans bornes m'était nécessaire, Pour gouverner la France seule, il se peut qu'une constitution vaille mieux... Vovez donc ce qui vous semble possible, Apportez-moi vos idées. Des élections libres? des discussions publiques? des ministres responsables? la liberté? Je veux tout cela... La liberté de la presse surtout, l'étouffer est absurde ; je suis convaincu sur cet article... Je suis l'homme du peuple; si le peuple veut réellement la liberté, je la lui dois ; i'ai reconnu sa souveraineté, il faut que je prête l'oreille à ses volontés, même à ses caprices. Je u'ai jamais voulu l'opprimer pour mon plaisir ; j'avais de grands desseins; le sort en a décidé, je ne suis plus un conquérant; je ne puis plus l'être. Je sais ce qui est possible et ce qui ne l'est pas; je n'ai plus qu'une mission : relever la France et lui donner un gouveruement qui lui convienne... Je ne hais point la liberté; je l'ai écartée lorsqu'elle obstruait ma route : mais ie la comprends : i'ai été nourri dans ses pensées... Aussi bien , l'ouvrage de quinze années est détruit : il ne peut se recommencer, 11 faudrait vingt ans et deux millions d'hommes à sacrifier... D'ailleurs, je désire la paix, et je ne l'obtiendrai qu'à force de victoires. Je ne veux pas vous donner de fausses espérances : je laisse dire qu'il y a des pégociations, il n'y en a point. Je prévois une lutte difficile, une longue guerre. Pour la soutenir, il fant que la nation m'appuie; en récompense elle exigera de la liberté : elle en aura... La situation est neuve, Je ne demande pas mienx que d'être éclairé. Je vieillis ; l'on n'est plus à quarante-cinq ans ce qu'on était à trente. Le repos d'un roi constitutionnel peut me convenir... Il conviendra plus sûrement encore à mon fils. »

Les réponses de l'empereur aux diverses natorités qui s'empressèrent de la diffrir leurs (dividations, portivent lutors l'emperchie de l'esprit libéral dont II avousit la résurvection et la préclousianne achelle, et qu'il consenitat à accepter pour auxiliaire. - Yout à la nation et lout pour la France! dè-il à ass ministres, voils ma devise. - Il ne s'en lut pas même aux paroite, eur, par un décret du 28 aurs.; il susprima la censure et la direction de la librairie. Cette messre provoqua autour de hii quelques objections de la part des courtisans. - Ma foi, nessieurs, leur di-il, cela vous regarde; pour moi, je n'ai rien à craindre: je déle que l'on en imprime plus sur mon compte qu'on n'en a dit depuis un an. »

Copendant le due el la ducleuse d'Angoulème avaient essayé de soulever le midi en fouver de la cause royale. La ducleuse d'Angoulème avait déployé, dans Bordeanx, asser d'autivité, de courage et de constance, pour faire dire d'elle par l'empereur que e'était a le seu lomme de la famille. » Ses efforts ne purent rieu toute/sis contre la force des révenements : le géréral Clausel survist, et le contraignit saus combattre à quitter Bordeaux pour se réfugier une seconde fois sur la terre étrangère.

Le due d'Angoulème était tombé dans les unins du géréral Gilly, à Lapalad, et il se trouvait prisonnér, an PoncSiante Esqui, à la disposition de l'empereur, dont la décision, à l'égard de ce prince, était attendeu rave anxiéé par les annis des Bourbons. Le souveair récent de l'ordenance qui avait mis Napoicon bors la foiétait bien fait pour donner de l'inquiétude aux royalistes, qui pouvient eraindre de terribles représsilles. L'empereur if tocomite sa résolution au général Grouchy, commissaire ctravordinaire dans le midi, per une lettre qui coroctait au prince la faculté de se réfrere sur la terre érugier, et qui hai permettait ainsi d'aller susciter la guerre contre Napoléon et contre la Fernee.

Cependant un évinement de la plus laute importance se passait un decid des Alges. Murrat, mencie por le congris de Vieme, etnaité de soulever l'Italie contre l'Autriche, il accusait les rois de manquer de reconanissance à son égard, comme ai leur lingutiliste n'était pas le châtiment providentié de l'ingustitude plus noire dont il s'était rendu comphile envers Napoléon et novers in France. Cette levée de boucliers fit erroire aux souverains que l'empereur n'était sorti de l'île d'Île qu'après s'étre récondié neve son heun-frere, et qu'ils avanieu arrêté ensemble leur double tentaitve. Il n'en fallait pas davantage pour rendre le enbine de Vieme sourd d'a toutes les propositions pecitiques de Napoléon; aussi les ministres antirchiens adhérivent ils saus hésiter et restéremble autachés invanishement à la clause du traité du 25 mars 1813, par laquelle la contition se reconstituit plus compacte que jumiais, et s'engageait à ne déposer les armes qu'après avoir et giurges avoir de déposer les armes qu'après avoir et giurges avoir et deposer les armes qu'après avoir et giurges avoir et deposer les armes qu'après avoir et des la companie de la contrate de la contrate de la companie de la contrate de la contrate de la companie de la contrate de la cont

chargo d'elabore tout sou la récisiou constitutionnelle s solemeltment promise; et, pour éviter une discussion forcommode à cet égard, il réclusit les innombrables électeurs qui devaient former le Champ de-Mia; aux fonctions de scrutateurs. Le peuple fut seulement consuité, comme an temps du vote pour le consulta à vice t pour l'empire, sur l'acte suivant qui fut déposé dans toutes les municipalités de Prance:

- « Art. 1". Les constitutions de l'empire, normaément l'acte additionnel du 25 frimaire an vm, les sciutus-consultes des 14 et 16 ltermidor an x, et celui du 28 floréal an xn, seront modifiés par les dipositions qui suivent. Toutes les autres dispositious sont confirmées et maintenues.
- » Art. 2. Le pouvoir législatif est exercé par l'empereur et deux chambres.
  - Art. 5. La première chambre, nommée chambre des pairs, est héréditaire.
- » Art. 4. L'empereur en nomme les membres, qui sont irrévocables, eux et leurs descendants mâles, d'ainé en ainé, en ligne directe. Le nombre des pairs est illimité, etc., etc., etc., «

Il est inutile de reproduire les autres dispositions de cet acte. Pour couronner l'élan sublime de la démocratie qui l'a reporté miraculensement sur le trône. Napoléon impose à la France la plus redoutable des aristocratics, en créant des législateurs héréditaires. Les statuts impériaux de 1806, qui blessaient tant l'esprit d'égalité dont l'empereur reconnaissait que la France était ardemment jalouse, ne laissaient du moins à la disposition avengle du hasard de la naissance que des titres et des dignités sans attributions politiques : l'acte additionnel va beancoup plus loin, il abandonne à ce hasard la première des fonctions publiques, le droit de participer à la confection des lois, Si Napoléon eut créé des pairs héréditaires lorsqu'il était encore sous le poids de ses ressentiments contre les républicains, et qu'il s'évertuait, avec tonte l'ardenr d'un fondateur de dynastie, à donner de solides et brillants étais à son édifice monarchique, cette création, sans être moins contraire à la raison du siècle, aurait été plus conforme à la logique, et nul ne s'en fût étonné. Mais après ses manifestes du golfe Juan; après ce qu'il avait vu, entendu et proclamé, de Cannes à Paris; après sou décret de Lyon , dans lequel il avait répété , au milieu des acclamations sible, aux nécessités de su position : il répond donc aux fédérés, qui se présentent d'ailleurs en auxiliaires :

« Soldats fédérés des faubourgs Saint-Antoine et Saint-Marceau.

« Je suis venn seul, parce que je complais sur le peuple des villes. les babitants des campagnes et les soldats d'armée, dont je connaissais l'attachement à l'honneur national. Vous ovez lous justifié ma confiance. J'accepte votre offre. Je vous donneur des nemes; je vous donneural jour vous guider des officiers couverts d'honorables blessures et accoulauris à voir fuir l'ennemi devant eux.

• Solidats fédérés, s'il est des hommes dans les hautes classes de la société qui aient déhonoré le non français, l'amour de la patrie et le sentiment d'homneur national se sont conservés tout entiers dans le peuple des villes, les habitantes des cumpagnes et les solidats de l'armée. Le suis content de vous virie. Viri confance en vous, Vive la mufion!

Les électeurs réunis à Paris, ayant dépouillé les votes sur l'acte additionnel, une députation centrale en présenta le résultat à l'empe-



reur, dans l'assemblée du Champ-de-Mai. Trezze cent mille citoyens avaient accepté cet acte; quatre mille l'avient reposasé. Napoléon répondit au président de la députation par un discours qui fat le seul inédent remarquable de cette grande journée nationale, d'abord farteusement amonée comme une nouvelle ére de régénération, et aduite ensuite aux proportions mesquines d'un simple dépouillement de scrutin.

« Messieurs, dit-il, empereur, consul, soldat, je tiens tout du peuple. Dans la prospérité, dans l'adversité, sur le champ de bataille, au conseil, sur le trône, dans l'exil, ls France a été l'objet unique et constant de mes pensées et de mes actions.

« Yous alles redourner dans vos départements. Dites ams citoyens que les circuostances sont grandes 111 qui veve de l'union, de l'encepte et de la persévérance, nous sortirons victoriens de cette lutte d'un grand peuple contre ses oppresseurs; que les générations à veuir serviceront sévérement notre conduite; qu'une nation a tout perdu quand celle a predu l'indépendance. Dites-leur que les rois étrangers que f'ui évers ure le troise, ou qui me doivent la conservation de leur couronne, qui, tous, ou temps de ma prospérié, out brigies mon alliance et la protection du peuple français, dirigent anjourd'hui tous leurs coupe-contre ma personne : si je ne vorjat que c'est à la plarite qu'ils en veu-leut, je mettrais à leur merci cette existence contre la peulle ils se montrent si acterines. Musi difest assist aux citypens, que tant que les Français ne conserveront les sentiments d'amour dout ils me donnent tant de prevues, cette range dons entemis sera impulsaisme.

» Français! ma volonté est celle du peuple; mes droits sont tous siens; mon honneur, ma gloire, mon bouheur, ne peuvent être antres que l'honneur, la gloire et le bonheur de la France.

Napoléon était bien fort quand il se plaçait dinsi au point de vue national. Son langage avait ilors li puissance d'une verife profondhemis sentie. On aimait à le voir se reconnulire bastiencet, plus qu'à tout autre, le droit d'identifier son lonneur et sa glaire aver l'homeur et la glaire de la France; c'était la pensée de lous qu'il exprimait; la conséence du grand homme reflectiet et sa bous qu'il exprimait; la conséence du grand homme reflectiet et sa bous qu'il exprimait; la conséence du grand penple. Mais la nationalité n'était plus l'intérêt unique sur lespet fût portée la sollicitude publique. La liberté était rentrée dans le donnaine de la discussion l'aglez; l'arcie constitutismelle se rouvrait, et en l'était pas pour elle que Dieu avait formé Napoléon. Il s'efforça némonis d'imprimer à surpole, s'ibien faile pour rendre les oracles du pouvoir absolut, un caractère plus approprié aux convenances du régime parlementaire.

Le 4 juin, il (it lui-même l'ouverture des Chambres par un discours

dans lequel il leur demanda leur concours, « pour faire triompher, disait-il, la cause sainte du peuple. »

Napoléon n'avait rien à redouter de la Chambre des pairs, qui ciui son ouvrage; mais celle des représentants, choise au milleu de l'effect-vescence démocratique dont les produmations du golfe Juan avaient donné le signal, fissist eraindre la formation d'un opposition libérale, qui pouvait nou-seudement contrarier les teudances gouvernementales de l'empereur, mais troubler eucore l'indispensable accord que réclamit la décine de pays, entre les grands pouveirs de l'état, La Faytte et Lunjainnia souient reparu dans este assemblée, et l'influênce qu'ille y avaient exercée, dès la première séonce, suffissit pour en indisper la direction et l'expert. Lanjainnia suvait c'è porté à présiènce; if flu clangé d'exprime à l'empereur les seutiments de la représentation nationale, et il se readit aux Tuileries, à la tété d'une dépantation, pour déposer au pied du trône une adresse qui renfermait les voux de l'assemblée, et à laquelle Dapoléon réposit en ces termes :

La constitution est notre point de ralliement; elle doit ders notre dicible pointer dans ces moments d'urag. Toute discussion publique, qui tendrait à diminuer directement on indirectement la confiance qu'on doit avoir dans sex dispositions, serait un maltieur pour l'étal, nos nousset de vans direction. La crise où nous sommes engagés est forte, N'imitons pas l'exemple Bas-Empire, qui, pressé de tous octés par les Barbares, se renaît la risée de la posierité, en s'occupant de discussions abstraites, au moment où le bélier heissist les portes et la ville .

L'empereur quitta la capitale le 12 juin, et s'achemina vers la frontière belge, Arrivéà Avesnes, je 14, il y publia la proclamation suivante :

« Soddats! e'est aujourd'hui l'anniversaire de Marengo et de Fried-land, qui décidirent deux fois du destin de l'Europe. Alors, comme après Austrelitz, comme après Wagrum, nous filmes trop généreux; nous erdimes aux protestations et nos serments des princes que nous laissèmes sur le trône. Aujourd'hui cependant, coalisés entre eux, jis en veulenta l'Indépendance et aux droits les plus servés de la France. Ils ont commence la plus injuste des agressions; marchons à leur rencontre : eux et nous ne sommes-nous plus les mêmes hommes! •

» Soldats! nous avons des marches forcées à faire, des batailles à livrer, des périls à courir; mais, avec de la constance, la victoire sera

à nous; les droits de l'homme et le bonheur de la patrie seront reconquis. Pour tout Français qui a du cœur, le moment est arrivé de vainere au de périr. »

Tandis que Napoléen stimulait ainsi le courage de ses soldads, la tratino peinérati de nouveu dans no traga : le général Bourmont et quelques autres officiers sugérieurs passaired à l'emecmi. Lorsque la nouvelle de cette défection parvint an querrier-général, l'empereur s'apprecha nassitó de Ney, et lui dit: « £h lien, monsieur le marcélant, que dilas-vous de votre protégé? — Sire, repondil le brave de bravel, parasis compté sur Bourmont eroma sur mé-même. — Allez, maréchal, reprit Napoléon, les bleus seront toujours bleus, et les blancs toujours blancs.

La campagne s'ouvrit, le 15, par le comhat de Fleurus. Les Prussiens furent défaits; lis perdirent einq pièces de canon et deux mille hommes. Ce saccis d'avant-garde coûta à l'armée française l'un de ses plus vaillants officiers: le général Letort, aide de-camp de l'empereur, reçut une biessare mortled dans le bas-ventre, en chargeant à la tête des secadrons de service.

Les armées ennemies que Napoléon avait en face étaient commandées par Wellington et par Blücher. Elles comptaient plus de deux cent trente mille hommes dans leurs rangs, et l'armée française n'en avait pas plus de cent vingt mille. Pour échapper au danger qui pouvait résulter de cette trop grande infériorité de nombre, Napoléon chercha, des le début de la campagne, à séparer les Anglais des Prussiens, et manœuvra activement pour se jeter entre eux. Son plan eut un suceès éclatant, le 16, au combat de Ligny; Blücher, attaqué isolément, fut complétement battu et laissa vingt-cinq mille hommes sur le champ de bataille. Mais cette perte énorme n'affaiblissait que médiocrement un ennemi qui avait en ligne des masses de soldats, et derrière lui, des réserves plus nombreuses encore. Dans la position où se trouvait l'empereur, il lui fallait un avantage plus décisif, une victoire qui anéantit l'armée de Blücher, et qui lui permit de tomber le lendemain sur Wellington, afin de l'écraser à son tour, Cette défaite successive des Prussiens et des Anglais avait bien été préparée par les ordres et les instructions qu'il avait envoyés de toutes parts. Mais, nous ne saurions trop le répéter, sa destinée était accomplie; et de funestes malentendus trompérent les calculs de son génie. Du reste, il pressentait lui-même que quetque incident imprévu vieutrait dévanger ses combinaisons, et que la fortune lui réservait de nouveaux coups. « Il est air que dans ces circonstances, a-l-il dit dans la suite, je n'avais plus en moi lesnatiment dis sentiment définitf; ce n'éclait plus ma confiance première. » Ses pressentiments se réalièrent then vite. Après deur journées brilantes, dont il écuit sord' vainqueur, il vint assister à une nouvelle et dernière endastratione, aux éclauns de Waterfoo.



C'était le 18 juin. La fortune sembla d'abord vouloir continuer sa faveur à nos armes, « Après luit beures de feu et de charges d'infanterie et de cavalerie, dit le rapport officiel, toute l'armée voyait avec satisfaction la botaille gagaée et le champ de bataille en notre pouvoir.

» Sur les huit heures et demie, les quatre bataillons de la moyenne garde, qui avaient été euvoyés sur le plateau au detà de Mont-Saint-Jean pour soutenir les euirassiers, étant génés par la mitraille, marchèrent à la baiounette pour enlever les batteries. Le jeur finissait; une charge faile sur leur fance par plusieurs eccadrons anglais les unit on déroule; les lurguels ergonécerul le raint; les réinement voisins, qui virent quelques troupes appartenant à la garde à la débandale. currient que c'édait de la vieille gaude et à évantalevent le ser sis a tont est perul; la garde est repoussée, « se firent entandre; les soldats précendent même que, sur quelques points, des malveillants quoisten etté; « Saure et pinent! « Quoi qu'il en sait, une terror pontique se répondit tout à la fois sur le champ de babellie; on se prévipta, dans le plus grand désortire, sur la ligne de communication; les saidats, les ennomiers, les cisions se pressient pour y arriver; la vieille gande, qui était en réserve, en la tassolite, et fait elle-ment entrainée.

» Dans un instant, l'armée ne fut plus qu'une masse confine; toutses armes étaient mélées, et il était impossible de reformer un corps. L'ennemi, qui s'aperçut de cette étonnante confusion, fit déboucher des colonnes de cavalerie; le désordre augmenta; la confusion de la mit empécha de railler les truques et de leur montre leur crerue.

A faisi, une botilité terminée, une journée de fausses meures rèporée, de plus grouis leurche autre de l'autre pour le fendemais, lou fit perdu por un moment de terreur positique. Les écondreus nôtenes de service, rangés à côté de l'empereur, furreut cultules et éléoragnisés pur ces continées par les terminés par ces rest en l'autre chose à faire que de suivre fois turmillatient, et îl n'y eu îl plus d'autre chose à faire que de suivre les forreut. Les parse de résèrer, les bapages qui rivaisent point repassé la Sambre, et tout ce qui évait sur le clamp de babille sont reside torques de notre d'arrive, les suits et que évait que le plus branc armicé non de la compartie et autre de l'autre de la plus branc armicé de monde, lorsqu'elle est métée et que son organisation l'avitée plus, a Telle a été l'issue de la babille du Mont-Saint-Foin, glorieuse pour les armicés fraccious, et pourtait ai famete. »

Une méprise du marcèndi Grouelry contribus à ce désastreux risuisti. Il aixi dés chargé de pursissire et de teuir en échee les corps prassiers de Bilacher, et il les laissa marcher sur le ennon de Waterlon, sans s'y porter Ini-mème, comme le tul demandait instamment le général Gérard. Grouelry se croyait toujours en présence des Prusièris, quand il avait plans devant in qu'un déchement de leur armie. Cette creur, contre laquelle il a d'aillaure sier-géquement protesté, et que lui attribus néamnoirs avec persévérance l'opinion commune, fondée un celle de Papolé or de le unit d'aivers généranx, témois condirers; cette erreur changea en moins d'une heure, non-seulement les chances d'une grande bataille, mais le sort même de l'Europe entière.

L'empereur connaissait trop bien l'esprit qui régnait dans la Chambre des représentants pour ne pas prévoir que la nouvelle de la dispersion de son armée souléverait contre lui les orages de la tribune. Il sentit done la nécessité de rentrer au plus tôt dans la capitale, pour v contenir, par sa présence, les ennemis de l'intérieur, et pour enlmer ou prévenir la crise parlementaire. Il urriva à Paris le 20 juin , à neuf heures du soir, accompagné du due de Bassano et des généraux Bertrand, Drouot, Labédoyère et Gourgand, Il manda aussitôt ses deux frères, Joseph et Lucien, ainsi que l'archichancelier Cambacérès et les ministres à portefeuille. La situation était difficile : chacun présenta ses moyens de conjurer les dangers publics. Le conseil d'état fut appelé à son tour. L'empereur lui exposa ses malheurs, ses besoins et ses espérances. Comprenant combien il lui importait de ménager la Chambre des représentants, et de ne pas laisser trop apparaître la désharmonie qui pouvait exister entre elle et lui , il affecta de n'attribuer qu'à une minorité malveillunte les dispositions hostiles qui s'étaient munifestées dans cette assemblée.

Mais Napoléon, «il se fria thuse révellement sur les dispositions de la majorité des representants de la Prance, surait été bésudt détrompé par leurs actes. L'assemblée obésseit, plus qu'il avait paru le croire, el l'imputsion de La plusquisseit de la Payete. Sur la motion de ce derrier, el les econsilias en permanence, et déclara traitre à la patrie quiconque tenterait de la dissoude. Cette rupture, qui altafi faire pere une grave responsabilité sur la représentation nationale, porta le dernier coup à l'aristence politique de Napoléou. Les Bourbons et l'étrangir s'en applandirent et ponséerent des cris de joie. Ils prévirent qu'une rapapplandirent et ponséerent des cris de joie. Ils prévirent qu'une rapapplandirent entre sur entre et les mandalaires du pays aminerat inévitablement une seconde ablication ou un nouveau 8 bramaire, et que le France libérales and Ropoléon, en pourreit, joss plas que Napoléon sus la France libérale son Ropoléon, au surmées condicés.

Lorsque la résolution des représentants fut connue à l'Étysée-Bourbon, elle jeta la consternation autour de l'empereur. Ses plus zélés serviteurs se laissèrent gugner par le désespoir, et lui conseillèrent de se soumettre à l'inevorable destin qui réclamait de lui un nouveau sacrifice. Regnott de Soit-I-sou-al'Angely fat un de ceux qui insiderent avanc le puis de frete pour le déserrine à finander un de ceux qui insiderent con conserve par le deserve pour le déserve pour le deserve pour le deserve pour le deserve pour le deserve de les reserves de la comment de la comment de partie à cluir de la compressée d'initie et de les reners de la comment de la



prévalu, il s'appuya sur une table, la tête dans ses deux mains, qu'il

mouilta de ses larmes. Napoléon lui dit alors : « Je vous ai connu trop tard. » L'empereur rédigea ensuite la déclaration suivante :

« Français I en commençuo I a guerre pour soutenir l'Indépendance nationne); e complais sur la réunion de tous les éferst, de toutes les volontés, et le concours de toutes les autorités nationales. J'étais fondé à en espèrer le succès, et J'avais bravic toutes les déclarations des puissances coutre moi. Les circonstances paraissent changées. Je m'offre en sucrifice à la haine des ennemis de la France. Puissen-Lis étre sincères dans leurs déclarations, et l'en a voir junais voulu qu'à ma personne! Ma vie politique est terminée, et je proclame mon tils, sous le titre de Napoloch II, empereur des Français. Les ministres actuels formeront provisoirement le conseil de gouvernement. L'indérêt que je porte à mon fils m'engage à nivite les Chambres à organiser, sans de lai, la régence par une loi. Unissez-vous tous pour le salut public et pour resteu une notion indérendante. »

Cette déclaration fut aussiól portée aux deux Chambres. Les représentants, qui l'arvient provoquée, l'occueillirent avec transport. Mais ils ne prirent acueux détermination explicite à l'égard de Napoléon II, dont la légitamité fut vivement souteux par quelques orateurs, entre autres par M. Récreger, de la Drécne, La discussion qui écabilis ure ce point amena à la tribune un homme qui fit dire de lui, dès ce déut, qu'il venit recueillir l'hérites de Mirabou : échil Munuel.

La Chambre des représentants crut devoir envoyer une députation à Napoléon pour le féliciter sur sa seconde abdication.

« Le vous remercie, diel là ces députés, des sentiments que vous m'exprimes; je dérier que mon addication puiss efiare le bonheur de la France, mais je ne l'espère point; elle laisse l'étal sans chef, sans existence politique. Le temps perdu à reuverse la monarchie nursit pu être employé à mettre la France en étal d'écraser l'ennemi. Je recommande à la Chambre de rendorce prompiement les armées; qui veut la paix doit se prépurer à la guerre. Ne mettez pas cette grande nation à la merd des étranges; n. Criuset d'être déçus dans vos sepérances. C'est là qu'est le dauger. Dans quedque position que je me trouve, je servia toujours bien a la France est heureuse.

Cependant les eunemis de la dynastie impériale triomphaient dans la Chambre des représentants; ils avaient écarté la proclamation de Napoléon II, et nommé une commission de cinq membres, pour former un gouvernement provisoire, savoir : Fouché, Carnol, Grenier, Quinette et Caulaincourt. A cette nouvelle, Napoléon s'abandonna à son indignation :

» Je via point abeliqué en faveur d'un nouveau directoire, s'écris-l-1, J'ai abelique en faveur de non fils. Si on ne le proclame point, uno abélication est nulle et too naveure. Les Chambres savont bien que le peuple, Farmé, Popinion, le désirent, le veudant, mais l'étranger le retient. Ce n'est point en se préseutant devant les alliés l'oreille bause et le genou en terre, qu'elles les forcerout à reconnaître l'indépendance nationales. Si elles avaient en le sentiment de leur position, elles auraient perodamie spontanément Napoléon II. Les étrangers surraient va sobre que vous saviez avoir une votonés, un bet, un point de raillément; ils narraient vu que le 20 mars n'évist point une affaire de parti, no coup de facileur, mais le r'evitat de l'attochement des Français à un personne et à una dynastic. L'unanimité nationale surait plus agi sur cuts que toutes no basses et honteures déérences.

Cependant Paris reufermait dans son sein un grand nombre de patriotes qui pensaient, comme Carnot, qu'il fallait se préoceuper avant tout de la défense du pays, et que cette défense n'était guère possible, sans le bras, sans le génie, sans le nom de l'empereur. Les militaires partageaient et proclamaient hautement cette opinion. On eriait de toutes parts : « Plus d'empereur, plus de soldats! » La foule, qui allait toujours croissant autour de l'Élysée-Bourbon, où Napoléon résidait. finit par donner de l'inquiétude aux Chambres et à Fouché, qui menait le gouvernement provisoire et négociait avec l'étranger. On ernignait que l'abdication ne parût un jeu aux puissances alliées tant que l'empereur resterait à Paris. Carnot fut chargé de lui faire part des inquiétudes de ses collègues et de l'engager à s'éloigner de la capitale. Il se rendit dans ce but à l'Élysée, où il trouva Napoléon au bain et seul. Quand il lui eut exposé le sujet de sa visite, le potentat déchu parut supris des nlarmes que sa présence excitait, « Je ne suis plus qu'un simple particulier, dit-il, je suis moins qu'un simple particulier.»

Toutefois, il promit de céder au vœu des Chambres et du gouvernement provisoire, et il se retire, le 25 juin, à la Malmaison, d'où il vuulut encore adresser à l'armée une proclamation ainsi concue:

« Soldats ! quand je cède à la nécessité qui me force de m'éloigner de la brave armée française, j'emporte avec moi l'heureuse certitude qu'elle justifiera par les services éminents que la patrie attend d'elle, les éloces que nos ennemis eux-mêmes ne peuvent pas lui refuser.

Soddals Je suivrai vos pas, quoique absent, Je connais tous lescorps, et anem d'eux ne remporter un avantage signals au Feanciai, que je ne rende hommage au courage qu'il aura dejupei. Vous et moi nous avous été calonnide. Des hommes indignes d'apprecier vos travuax, oui vu, dans les marques d'allachement, que vous n'avez données, un sèté dont Jélais le seul objet; que vou sucves futurs leur apprenent que c'élai la patrie part-dessos tout que vous service en m'obrissant; et que si j'ai quelque part à votre affection, je la dois à mou ardeal aunour pour la France, notre univer commune.

» Soldats, encore quelques efforts, et la coalition est dissoute. Napoléon vous reconnaîtra aux coups que vous allez porter.

» Sauvez l'honneur, l'iudépendance des Français; soyez jusqu'à la fin tels que je vous ai connus depuis vingt ans, et vous serez invincibles.»

A la Malmaison, Napoléon était encore trop voisin de Paris pour ne pas donner de l'ombrage à se senemis. Fouché apprièculait lace pas después nouvelles résolutions de sa part; aussi le fisil garder récliement à vas pur le général Backer, sous précise de veiller à as stàréé. Le 27 jain, sur le bruit de l'approche des alliés, dont une manouvre imprudent lui parsissiat floir d'allieurs l'eccasion de les batter compétement, il écrivit un gouvernement provisoire pour se mettre à sa disposition comme soldat :

« En abdiquant le pouvoir, dit-il, je n'ai pas renoncé au plus noble droit de citoyen, au droit de défendre mon pays.

» L'approche des ennemis de la capitale ne laisse plus de doutes sur leurs intentions, sur leur mauvaise foi.

» Dans ces graves eirconstances , j'offre mes services comme général , me regardant comme le premier soldat de la patrie. »

Cera qui avaient exigir l'ablication de l'empereur ne pouvaient gaire replacer à la bêté de l'armice le grand capitaine qu'ils avaient fait descendre du trône. Ils savaient bien qu'un soldat tel que hin à n'aut d'autre rang que celui de généralissime, et que l'accepter pour auxilitire. écitait le reprende pour maltre. Ils rémérent donc , et bur réposse caussa la plus vive irritation à Xupoléon. Il parin de se remettre à la téte de l'armice et de tenter un coup d'état, une répétition du 48 bramaire. Mais le dace de Bassano l'en dissualsi, en lus faisant comprendre que

## HISTOIRE DE NAPOLÉON.

744

les circonstances n'étaient plus les mêmes qu'en l'an vm. Obligé de céder, il quitta la Malmaison, et partit pour Rochefort, dans l'intention de passer aux Étals-Unis d'Amérique.





## CHAPITRE LIII

strisve de Napoleon a Rochelott. Lettre au penceregant, il se rend une le hellerophia, cet l'attitude pour l'applierre La conduite la ministère rappias son egant, Comtrate avec la vire sympthie que lui temogue la nation lettonoque. Napoleon proteste crotter la sirvistita que la nasion lettonoque. Napoleon l'etimospe de la nation lettonoque. Napoleon il des embarqué ne le Norta in mêre fond et dirigió sus sistements de la sirvis significación.



ERRA, à qui le gouvernment provisoire avait contiè la thie difficile de surveiller son illustre maltre, à la Malmaison, reçul l'ordre de l'accompagner jusqu'à Rochefort, et de ce le quitter- pu'à bord du visissen qui le condurint au delà des mers. Ce brave général avait dit à l'empereur en l'abordant : le guis churgé d'une mission pétible, et je

ferai tout ce qui dépendra de moi pour m'en acquitter à votre satisfaction. Il cut le bonheur de tenir parole, ct de ne pas s'oublier un instant; jamais il ne s'écarta de la déférence et des égards qu'il devait à la grandeur déchue et au génie malbeureux.

Napoléon, parti de la Malmaison le 29 juin, arriva à Rochefort le 5 juillet, Le lendemain, son frère Joseph vint l'y rejoindre. Pendant son séionr dans cette ville , l'empereur enteudit constamment autour de sa demeure de vives acelamations; plusieurs fois il parut au balcon de la préfecture où il était logé, et il reçut toujours de nouveaux témoignages de l'affection profonde que lui gardait le peuple. Il s'embarqua, le 8 inillet, avec l'intention de se rendre aux Etats-Unis, et avec la ferme confiance que les sauf-conduits que le gouvernement provisoire lui avait promis pour ce traict, lui scraient expedies sans obstacle et saus retard par les alliés. Deux jours après, il envoya Las Cazes et Savary à bord du Bellèrophon, pour savoir du commandant de la croisière anglaise s'il n'avait pas reçu des ministres de S. M. Britannique l'ordre formel de ne pas s'opposer à son passage. Nulle instruction n'était encore parvenue au capitaine Maitland, qui commandait le Bellérophon, et qui se contenta de déclarer qu'il allait en référer à l'amiral. Le 44. Napoléon était toujours à l'île d'Aix, à attendre que réponse. Ce silence prolonge lui causa quelque impatience, et il voulut sortir entin de l'incertitude où on le laissait depuis quatre jours, Las Cazes, accompagné de Lallemand, retourna auprès du capitaine Maitland, qui persista dans ses déclarations négatives, et qui offrit du reste de recevoir l'empereur à son bord et de le conduire en Angleterre, où il tronverait tous les bous traitements et les égards qu'il nouvait désirer.

Lorsque Las Cazes et Lalleutand eureut reudu compte du résultat de leur mission, Napoléon reinit notour de lai ses continganos d'infortune, et les consults aux les parti qu'il avait à presulte. On avait devant soi une croisière qu'il ne faltait pas espérere de forere, et derrière, une terrer que l'invasion des étraugers et le retour des Bourbons allaient rendre inhospitalière pour tout ce qui portait le nous de Napoléon, et oussi pour fout e qui s'était assecté de trop pre si as phire. Dous une situation aussi critique, l'empereur pensa qu'il n'avait rieu de mieux à faire que de s'adresser à la exércice d'ut peuple natigs, et de le choiris solemellement pour son hôte. Il prit alors la plume, et cérvivit au prince récett ces lianes memorables:

Allesse royale, en bute our factious qui divisent mon pays, et à l'imitatié des plus grandes puissances de l'Europe, j'oi cousoumé na currière politique. Je viens, comme l'héuistorle, m'asseoir sur le foyer du peuple britannique; je me mets sous la protection de ses lois, que je rédame de Votre Allesse royale, comme celle du plus puissant, du plus constant, du plus génèveux de uns ennemis. Las Gazes et Gourgand portérent cette lettre un capitaine Maithand, à qui ils annoucierent que Napoléon se rendrant le lendemain matin à son bord. En effet, le 13, anx premiers rayons du jour, le brick l'Épéreire conduisit le grand homme sur le Belérophon. An mounent d'alborder, l'empreveur s'étant legreyt que le gérierd Becker l'appro-



chait, suns doute pour loi faire ses adienx, il lui dit visement. « Retirez-vons, général; je ne veux pos qu'on puisse croire qu'un Français est venu me livrer à mes enuemis. » Mais en prononçant ces parotes, il lui tendit la main et ne le fit éloigner qu'après l'avoir serré une dernière fois dons ses brus.

En arrivant sur le Bellérophon, Napoléon dit au capitaine : « Je viens à votre bord me mettre sous la protection des lois de l'Angleterre. » Cet officer le conduisit aussitôt dans sa chambre où il l'installa. Le lendomain, I compreum se resulti à hord du Superle, monte par l'antiral lluthatum qui commandat la studion. I revint, le melne gour, sur le dell'eripas, qui cingla inmediatement vers l'Aughterre. L'amirel Rélièropas, qui cingla inmediatement vers l'Aughterre. L'amirel Rélièropas, qui cingla inmediatement vers l'Aughterre. L'amirel Rélièropas, extracusaité de l'asc Cancs, « fouté la grèce et toute la redierre du carrectives et l'amire de l'

Arrivé à Torbay, le 24 juillet, le capitaine Maitland tit prendre les ordres de lord Keith, son amiral général, qui lui enjoiguit de se reudre à Plymouth, où le Bellérophon mouilla en effet le 26.

Dès qu'on est apprès, sur les obtes d'Angleterre, que l'emperur suprochait, la euroisile la plus viev y miniférat. La raide de Torbay se courvit de balestur, et un empressement, milé d'admiration, échait partotest au mou de Napoléto. Cet accueil du peuple contradstit trop avoc le sort que le gauvernement britannique réservait à l'empereur, pour que les ministères du roi Goreges ne cherchassent pas à prévenir et même à empécher les démondrations qui necessaieur si haudement l'attrece positique dont lis adiaentes efair les instruments. A Plymouth de Bélétrophos la tentoure de canois armés, qui curvat ordre de faire les sur les curieux pour les écurler. Malpré ces instructions saus ages, touir le lières de la France, et la mer contain à se couvrir de vaisseux autour de celui qui servait de prison ou grand homis l'estseux autour de celui qui servait de prison ou grand homis à

Au milieu des necimanisms dont il étuit l'objet, de la part d'une untion qui vant des l'ongrimps son enneme. Napolène disti impatient d'apprendre à quel parti le pouvernement hritannique s'arretait cutin à son égard. Lord Keith était hien venu à bord du Betlérophon, amis as visile, poème de frouleur et de réserve, n'avait duré qu'un instant. Il revint dans les derniers jours de juillet, avec le chevaller Bouloury, et de nibou riever, d'un manière crudel, l'incertitule de l'empereur : il cutt porteur d'une note ministèrielle qui assignit l'Ile de Sainte-Héchie pour résidence au giériel Bonquete. Cétait un arrêt de desportation que le climat était chargé de commer en sentence de mort. Quand Napoléon appeit, de la bouche de l'amiral, cette résolution du chincie anglais, il libissé céleire son indiguotion, et protesta de buttes ses forves contre une violation aussi manifeste du droit des gens, » de sais l'hôte de l'Angletere, dicit-il, je ne sais point son prissunier; je sais venu librement me placer sous la protection de ses hois; on vivole arroit les droits servés de l'hospitalié; je n'accédentaj jamis' volontairement à l'outrage qu'on me fait; la violence seule pourra m'y controlaire. »

Pour rendre ensuite plus eruelle la déportation à laquelle on le condamait, on voult finitre à trois le mombre des personnes qui pourraient le suivre, et on ent même soin d'en exelure Savary et Lallemand. Ces deux fideles serviteurs de Arapoléon durent evoire qu'ils allaient dévenir vétiemes d'une extradition, et qu'on les destinait à l'évalundi que Louis XVIIII venait de dresser par son ordonnance du 24 juillet, dans laquelle lis éclient compris l'un et l'autre.

Que se passiti-il pour tant dans l'âme de Napoléon, après la notitiotion de l'arrel homicideque leur Keith lui avoit trassuis-il a prison dans l'exil, pour arriver à une mort leute et douloureuse, quelle destinée pour celui dont la vaste et sublime amblition se trouve plus d'une fois à l'étroit dans l'exercice de la suprématie européenne! pour le héroes qui voyait affiner les souverains les plus orgaculeux dans ses antéhambres l'As-ell donner au monde l'exemple d'une résignation inouie, ou le spectacle d'an valgaire décespoir? Il fait appeter Las Cares, il l'interroge sur Saith-l'éten, il hui demande s'il sera possible d'y supporter la vie; puis, s'interrompaint tout à coup, il hui dit : Nisa après tout, est-il bien sier que j'a gille l'U homme est-il donc dépendant de son semblable, quand il veut cesser de l'êter? Mon che, j'ai parfois l'envie de vous quitté, et deu la vels pais hei difficire.

Las Cazes combat cette disposition d'esprit qui le rempit d'alarmes, et pour récoucilier Napoléon avec la vie dont il parait fatique, il fiait passer devant fui une lueur d'avenir, « Qui connaît les secrets du temps + dil-il. Puis comme l'empereur revient sur l'ennui qui l'attend à Sainte-Hélère, Las Cazes la liaisse entrevoir la possibilité de vivre du passé, et l'empereur lui répond : « Els bies I nous écritors nos Mémoires.

Oni, il Budra travaller, le travall muse est la fun da temps. Apres tot, on dait rempire se destinée; è c'est aussi un granda doctrine; elbien! que les miennes s'accomplissent. « Ainsi Napoléon est revenu à lui-même! Sa la méchanerée!, la deloyanié. l'ingrafitude des bommes le poussent un instant on dévespor per le dégout, et semblent l'avoir entin accubé, il se relève musiót par le sentiment de sa glaire passée et de sa prissante nature.

Le Belierayhon sortit, 1e 4 aontt, de la rade de Plymouti; mais il ause dirigga pos vest ao ad, et romunit au centarire la Manche. Napoleon apprii slore qu'il allait passer sur un autre bidiment, 1e Northanfentand, Astinis de transporter à Sainte Helben, Les parotés cienciquaes qu'il avait adressée à lord Keith, lors de sa funeste communication, pouraisent être perhabes pour l'histoire; il les reproduist dans une protestation formelle qui fut envoyee à l'amiral et qui mérile d'être étie returdement.

« Je proteste solemellement ici, à la fixe du ciel et des hommes, coutre la violence qui m'est faite, contre la violindo de mes droits les plus sarrisé, en disposant, por la force, de ma personne et de ma liberté. Le sais venue literement à bord du Reliferipolon, je ne suis pas prisonnier, je suis l'hôle de l'Angleterre. J'y suis venu à l'instigation même du capitaine, qui a dit avoir des ordres du pouvernement de me recevoir, et de me coultuir en Augheterre avec ma suite, ai cel nic tait agreibhe. Je me suis présenté de bonne foi, pour veuir me mettre sous la protection des bisé Angleterre Aussistit soais hord du Reliferaphon, je fins sur le foyer du peuple britanaique. Si le gouvernement, en donnant des ordres su capitaine du Reliferaphon de me revervir ainsi que ma suile, u'a voulu que me tendre une embléche, il a forfisit à l'honner et d'êtri son pavillon.

» Si cet acte se consommait, ce serait en vain que les Anglais voudraient parter désormais de leur loyauté, de leurs lois et de leur liberté; la foi hritannique se trouvera perdue dans l'hospitalité du Beltérophon.

» L'en appelle à l'histoire · elle dira qu'un ennemi qui fit vingt ans la guerre au peuple anglais , vist librument, dans son infortune , ehercher un asile sous ses lois. Quelle plus échtante preuve pouvait-il lui donner de son estime et de sa continue? Mois comment répondit-on, en Angleterre, à une telle magnanismit (20 nésmit de tendre une main hostelerre à lue nelle magnanismit en l'entre de tendre une main hostelerre.

pitalière à cet ennemi; et quand il se fut livré de bonne foi, on l'immola, »

L'empereur quitta le Bellérophon le 7 noût, et fut conduit sur le Northumberland que commandait l'amiral Cockburn. On saisit ce moment pour désarmer toutes les personnes de sa suite : mais un reste de pudeur fit respecter son épèc. Ses effets furent visités par l'amiral lui-



meme, abé d'un officier de donness. On lui enleva quatre mille napoleions, et on ne line chaisea que quitre centre pour subsverir nut bessins de son service. Lorsqu'il avait fallu se séparer des fideles amis à qui l'on avait refine à la faveur de partager sa prison et son loitaini exil, Savary, lout en pleurs, g'étalig jet à ses picdes lui avait baise les mains: » L'empereur, dit Las Cares, calme, impossible, l'embrassa, et se mit en route pour gagner le cont. Chemin faisant, la slaulig greciesses. ment de la tête ceux qui étaient sur son passage. Tous ceux des nôtres, que nous laissions en arrière, étaient en pleurs; je ne pas m'empécher de dire à lord Keith, avec qui je caussis en ce moment : « Yous observez, milord, qu'ici ceux qui pleurent sont ceux qui restent. «





## CHAPITHE LIV.

La fraverse. Arrivée à Sainte-Helene, Séjone dans rette lie jusqu'un deport de l'as-fancs



rara vail été d'une extrème politiesse, mais unesi d'une grande réserve, dans ses relations avec les Français du Belérophon, Cockburn ne fut pas moins poil, et montra plus d'inlérit et de respect pour le grand homme dont il se trouvail passagérement l'involontaire gédier.

Copendant les ministres analais avaient été

fort mécontents des égants que Napoléon avait oblemes du capitaine Maithand et des négiapaes. Ils hilmérost surtout et officier d'avoir donné à son prisonnier le titre qu'il portait sur le trène; et ils prirent les précautions les plus évères, pour que rien de semblable ne se removablé sur le Norstanderland, ils déclarèrent, dans leurs instructions, que la qualification de général serait la seule permise envers le potental déval. Lorsque Napoléon appetit toutes ces petibeses, imaginées pour l'humilier, il s'écria. « Qu'ils m'appelleut comme ils voudrout, ils no m'empéchevont pas d'être sou! »

Le 41 août, le Northumberland sortit du canal de la Manche. Lorsqu'il passa à la hauteur du cap de la Hogue, Napoléon reconnut les côtes de France. Il les salua aussitôt, en étendant ses mains vers le rivage,



et s'écria d'une voix émae : « Adieu, terre des braves! adien, chère France! quelques traîtres de moins, et lu serais encore la maltresse du monde! « Tels furent les derniers adieux du grand homme à la noble terre du grand peuple!

Pendant la traversée, l'empereur fut un jour surpris sur le poot, dans sa promenude habituelle de l'après-diner, par un violent orage. Il ne voulut pas rentrer, et se contenta de se faire apporter, pour braver une pluie abondante, la fameuse redingote grise, que les Anglais enxmênes ne considéréant qu'avez admiration et respect.

La lecture des journaus servait de passe-temps à l'empereur. Il était rare qu'il n'y rencontrât des injures et des mensoages dirigés contre lui. Mais tout cela ne pouvait l'atténdre, et il dit à Las-Casea à ce sajet: a Le poison ne pouvait plus rien sur Midridate: ch bien, la calomnie, depuis 1814, ne pourrait pas davantage contre moi. »

Le 45 octobre, le Northumberland mouilla dans la rade de Sainte-Hélène; le 16, l'empereur descendit à terre avec l'amiral et le général Bertrand, Il s'établit d'abord au Briars, chez un négociant de l'Île, nommé Balcombe.

Ce l'étail le q'une demerre provisoire: sa reisièmee définitive étail brée à Longvood, maison de compagne du gouverneur, qu'il avait visilée en arrivant, et qui n'était pas encore disposée pour le recevoir. Il trowns butéois éche M. Balcombe tous les égenés auxques il avait druit, et quelques resources contre l'emul. Cette diagnée famille ne négligent rieu de ce qui pouvait contribuer à adoucir les désagréments des as aituntion.

Perdant son séjour au Briars, Napoléon ne sortit qu'une svule fois pour aller visiter le major du régiment de Sainte-Hélène. Il s'occupait de ses mémoires, et faisait de lougues dictées soit à Las-Cases, soit à son fils, soit à Montholon, soit à Gourgnod et à Bertrand. Ses promenades habituelles se passaient dans les allées couvertes et les hallis du Briars, d'o'i fou n'aprevervait que d'affreux précipies.

Le jardin de M. Balcombe était cultivé par un vieux nègre nommé Tobie, C'était un Indien-Malais qu'un équipage anglais avait eulevé frauduleusement et vendu comme esclave. L'empereur, dans ses promenades, rencontrait souvent ce malheureux, et lui témoignait beaucoup d'intérêt; il paraissait décidé à payer son affranchissement, et ne parlait jamais de son enlèvement qu'avec la plus vive indignation. Un jour qu'il a'était arrêté devant lui, il ne put contenir les pensées qui se pressaient dans son àme, et il se mit à dire : « Ce que c'est pourtant que cette pauvre mnchine humaine! pas une enveloppe qui se ressemble; pas un intérieur qui ne diffère!... Faites de Tobie un Brutus, il se serait donné la mort; un Esope, il serait peut-être nujourd'hui le conseiller du gouverneur; un chrétien nrdent et zélé, il porterait ses chaines en vue de Dieu, et les bénirait, Pour le pauvre Tobie, il n'y regarde pas de si près; il se courbe et travaille innocemment! » Et, après l'avoir considéré quelques instants en silence, il dit en s'éloignant : « Il est sùr qu'il y a loin du pauvre Tobie à un roi Richard!... Et toutefois, continua-t-il en marchant, le forfait n'en est pas moins atroce; car cet homme, après tout, avait sa famille, ses jouissances, sa propre vie; et l'on a commis un horrible forfait en venant le faire mourir ici sous le poids de l'esclavage. » Et, s'arrêtant tout à coup, il dit à Las-Cases : « Mais je lis dans vos yeux ; vous pensez qu'il n'est pas le seul exemple de la sorte à Sainte-Hélène! Mon cher, il ne saurait y avoir ici le moindre rapport; a l'altential est plus relevé, les victimes aussi offreun bien d'autres resouveres, on ne voin a point soumie a desso soffreunces de l'active d'autres resouveres, on les voins a point soumie à ne tromper nos tj. rans [. Notes etamels, Notes dementes avoir des attentigé. Notes dementer nous les martys d'autre coses immortels (i. Des militous d'hommes nous petureut, parties soupier, et le gloire est en militous d'hommes nous petureut, parties soupier, et le gloire est en deuil.]. Les maleit en martiers et l'active alternative la martier et l'active alternative la martier et l'active alternative la martier et l'active altre le toire, dans les manges de min toute-puissance, le severis demenré un problème pour bien des que se partie demenré un problème pour bien des que se partie de l'active de l'active d'active de l'active d'active l'active d'active d'act



Napoléon quitta le Briars, le 18 décembre, pour aller habiter Lougwood, Cette nouvelle demeure lui offrit plus de commodités, mais il n'y rencontra pas mons de gène et de tracasseries de la part de ses godiers. On play des sentinelles sous ses fenières, et ou l'entoura des précantions les plus vexaloires et les plus lumiliantes. Il en fit écrire à l'amiral par Montholon, ne voulout pas traiter directement amenu de ces objets avec lui, afin de ne point se commettre, di-ii, à la discrétion de quedqu'un ampuet il donnersit le droit de dire à faux : « L'empercur m'à dic etcl... »

Dans ume de ses promemades à cleval, vers la fin de décembre, il fut obligé de mette péri à levre, à cause du manuvis état des chemins, et s'entouça tellement des deux jambes dans la bone, qu'il n'en sortil pas sans de pénildes efforts et quelques appréhensions. » Voiei, diél.], une sais acueture. « El, tonsqu'il se fuit trie d'embarras, il ajonta : Si mous avious disparai ei, qu'etileu di en Europe? Les cafards prouverients sans und cutte que nous sorons de engluties pour nos crimes. »

Presque tous les Audinis qui passeired duns ces purages faisient un station à Saint-Helicue, pour y soir l'Illustre vicinue de leur gouvernement. Napolévan les accurillait toujours avec autant de grâce que de digible; et, ecoume ils le trouvaient biro différent du portrait apròn leur en avail fait pendant vingt uns, ils s'excussient d'avoir pu croire les atrovièts publices sur son compte. Eb beur! dit Napolevon à l'un d'ext, es sourinni, c'est à vos ministres portratur que j'ai l'obligation de toutes ces gentillesses; ils out inomét l'Europe de pampliches et de libelles coutre mo. Peul-étre aurincui-lis à dire pour excuse qu'ils ne faissient que répondre à ce qu'ils reversient de France même; et ici, il fint dére jurde, cava d'eutre nous qu'on a vus dauser sur les rainsés de leur patrie, ue s'en faissient pas faute, et les lemient abondannment pourvus. »

Cependant l'amiral avait à cœur de répondre aux plaintes que Moholon lui avait transmises. Il vint s'en expliquer avec l'empereur, et ils se séparérent contents l'un de l'autre. Le sons-gouverneur, colonal Skellon, traitait également Napoléon avec heaucoup de prévenances. L'empereur le refuit souveut à dinier avec su femme.

Le 1º junvier 1816, tous les compagions d'infortune du grand homme se réunirent pour lui présenter leurs hommages, à l'occasion de la nouvelle aunée. Napodéon, à qui redte solonnidé ruppelail les beaux jours de sa toute-puissance, ne laissa tien apercevoir de l'infirme compartison qui se faisail en lui, entre la réception familiere de Longwood et les amiliernes pompuesses des l'attieries, II decendifia directuessement. les courtisans du malheur, et les fit tous déjeuner éhez lui en famille.

« Vous ne composez plus qu'une poignée au bout du monde, leur dit-il, et votre consolation doit être au moins de vous y aimer. »

Tous les jours, on apercevait autour de Longwood des matelots qui bravaient les sentimelles et les consignes pour s'approcher de la demeure et voir la figure du hèros prisonnier. « Ce que e'est pourtant que le pouvoir de l'imagination! dissit Napoléon. Tout ce qu'élle peut sur les



bommes? Voila des gens qui ne me commissaieut point, qui ne m'avaient jamais vu , seulement ils avaient enteudu parler de moi; et que ne senleul-ils pas, que ne fernient-ils pas en una faveur? Et la même bizarrerie se renouvelle dans tous les pays, dans tous les àges, dans tous les sexes! Voilà le fonntisme Voil, "Imagination guaverne le nomde!."

L'espace dans lequel Napoléon pouvait se promener à cheval pe lui permettait pas une course de plus d'une demi-henre; encore fut-il bientôt conduit à y renonver. Tantôt c'était un officier anglais qui s'offensait d'être obligé de rester en arrière, et qui voulait se mêler à la compagnie de l'empereur, tantôt c'était un soldat, ou un caporal, qui entendait mal sa consigne et qui le methait en joue.

Le elimat et la captivité ne lardérent pas à porter leurs finits. La santé de l'emperuré s'altir al une manière sensible. Il a l'avait pas ne constitution nassi forte qu'on le supposant communément. Selon l'expression de l'un de ses compagnons d'infortune, « son corps était bien toin d'être de ler ,' évaits seinement son morni.» Le docteur O'Merra, chierrigen anglais, lui donna ses soins et obtint dans la suite toute sa confinere.

Les journaux apportérent successivement à Sainte-Hékine la nouvelle de la mort de Murat, du soukvement et du supplice de Portiere, du procès et de l'exécution de Ney. Lorsque Las-Cases Int, en présence de l'empereur, le journal qui annouçait la mort si tragique du roi de Naples, Napodéon lui sissit vivement la maint es éveria en même temps, sons ajouter un mot de plus : « Les Calabrais ont été plus humains, obta récièreux suc extex uni mott networé le in mott estable la contrain de la contraint de

Il ne se montra nullement surpria de la tentative de Porlier. - A mon retour de l'Il de Élbe, disil., cues de Espanola qui avasent de la plas achardis contre mon invasion, qui avaient acquis le plas de renommée dans la reissiance, s'aferess'eret immédiatement à moi : ils 
m'avaient combottu, dission-lis, comme leur tyran; ils venisent m'implorer comme un libérateur. Ils ne me demandateur qui une légère somme pour s'affranchir eux-mêmes et produire, dans la Périnsule, es 
somme pour s'affranchir eux-mêmes et produire, dans la Périnsule, plant les secourir. Cette circonstance m'explique la tentstire d'aution.

J'alias les secourir. Cette circonstance m'explique la tentstire d'aution.

J'alias les secourir. Cette circonstance m'explique la tentstire d'aution.

J'alias les acquires de puel de ne se renovarile encore. Fersinand, dans as furuer, a beau vouloir serrer son sceptre avec rage, un de ces beaux 
mentirs l'ilas d'isserts de la main comme une menille.

Il trouvait que Ney avait été aussi mal attoqué que mal défendu, et il s'indignait d'une condamnation qui violait une ceptulation serée. L'exécution du maréchal n'était pas qualifiée moins sévèrement par le prisonnier de Sainte-llétine, qu'elle ne l'a été plus tard, dans l'en-

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Il est cependant peu d'hommes qui sient supporté d'aussi grandes fatignes que Napoléon. On cite parmi ses courses extraordinaires celle de Vallafoldi à Surgus (trente-cinq Boues-d'Espagne), qu'il fit en cinq heures et demie à franc étrier.

ceinte même de la Chambre des pairs, par un grand écrivain et un illustre général.

Passant ensuite au refute de elémence qu'avait essuré madame Lavalette e à l'évaion de son mari, l'empereur faisir tresortir l'impredence de la politique incoroible des Bourbons. « Mais les salons de Paris, dissit-il, montraient les mêmes passions que les clubs, la nublesse recommençait les jurobins... Nos l'rangaises du moins, ajoutaiil, illustraient leurs sentiments: madame Labalolyère avait failli expiere de douleur; madame Ney arut douné le spectache du dévouement le plus courageus; madame Lavalette alluit devenir l'héroine de l'Europe, «

Napoléon ne s'en tenait pas à la politique contemporaine. Quand. d'un coup d'œil prompt et sûr, il avait rapidement parcouru l'Europe actuelle et résumé le présent, à grands traits, il se plaisait à se rejeter dans le passé et à faire comparaître devant lui les hommes et les événements remarquables de l'histoire, dont il revisait les jugements, du haut de sa puissante raison et de son incomparable sagacité. Dans une de ces exeursions dans le domaine de l'antiquité, il lui arriva de s'arrèter à la lutte opiniatre des plébéiens et des patriciens de l'ancienne Rome, et il signala les erreurs et les contradictions que la postérité avait consacrées à l'égard des Gracques. » L'histoire, dit-il, présente en résultat les Graeques comme des séditieux, des révolutionnaires, des scélérats; et, dans les détails, elle laisse échapper qu'ils avaient des vertus, qu'ils étaient doux, désintéressés, de bonnes mœurs, et puis, ils étaient les fils de l'illustre Cornélie, ce qui, pour les grands cœurs, doit être tout d'abord une forte présomption en leur faveur. D'où ponvait done venir un tel contraste? Le voici : c'est que les Graeques s'étaient généreusement dévoués pour les droits du peuple opprimé, contre un sénat oppresseur, et que leurs grands talents, leur beau earactère, mirent en péril une aristocratie féroce qui triompha, les égorgea et les flétrit. Les historiens du parti les opt transmis avec cet esprit.

Dans cette Intie terrible de l'aristocratie et de la décoceratie, qui vieul de se renouveler de nos jours, ajouta-t-it; dans cette exasperation du vieux terrain contre l'industris nouvelle qui fermette dans toute l'Europe, aul doute que, si l'aristocratie triomphait par la force, elle ne trouvilt partont beauceup de Graeques et ne les traitât à l'avenant tout aussi béoignement que l'ort ful leurs devaneire. Au moment ou Napoléon prononçui ces paroles, les fureurs de l'ar-instoractie contemporatie o étaient plus une simple lyptolèse. La néaction de 1813 désolait la France: le sung de Labédoyère, de Ney, de Chartran et de Monton-Duvernet se mélait à celui de Brune et de Bamnel, Les caéculeurs des hautes-courves de l'étranger et de la couronne compédiaient la talche des assassins qu'avait vomis la populace de quelques étités méridionales.

El n'étail-ce pas le plus littustre et le plus redouté des démocrates que l'aristoreatie avuit cuebud enfermer è Saint-l'étaire, pour l'y assaissin ner leutement? Que Napoléon, sus son rocter, rappelle à La-Carses ner leutement? Que Napoléon, sus son rocter, rappelle à La-Carses les services qu'il à rendues aux rois, qu'il les accusé d'ingratitude, et de gu'il se vante s d'avoir retem contre enc ce qu'ils ont déclusiée contre luit'; « ce souverie pourres servie à expliquer ses clute et justifier? La bandon des peuples comme les rigieurs inautenduce de la Providence; en mais les rois il en ont pas moits persié à pourauivre en lui s'ep remier en lui s'est primer en lui s'est justement paré et montré jalora usus à l'oragi utire glorieux dont il s'est justement paré et montré jalora usus à l'oragi voord; et qu'il aurait du toujours préférer à celui de sauveur de la rovanté et de bienfaiture de l'aristoratie.

Cependant l'idé funets qui avait préparé sa décadence lui revenait parfoia a fond de l'alième. Le messi révolutionaire se surpensi à le parfoi au fond de l'alième. Le messi révolutionaire se surpensi à texte que de l'avenir, l'homme des roussi et des peuples. Cette incompatibilité que nous avons cherché à démontere s'effiqu surtout devant lui à l'occasion de la déclaration des souverains, de 2 août 1815. s S l'on est sage en Europe, diéil. s) l'order sé établit partout, alors nous ne vaudrons plus ni l'argent ai les sonia que nous cottons sie, un est debarrassers de nous; mais cela peut est produce de l'action de l'action

<sup>\*</sup> Mémorial , lome II.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Napoléou d'aripitea la démocratie et la rendit conquérante; mais il ne l'organisa pas, comme on l'a préendu à tort, paisque cette organisation est encore à faire. Quand il voului histituer, se fut le passé qu'il consulta, et il ne fit que de la monarchie et de l'aristocratie héréditaires. <sup>1</sup> Métanziet, Jone III, page 72.

and the fact that the contract the contract

latte du présent courre le passé, je suis l'arbitre et le médiateur maturet; j'avais aspiré à en être le juge superime; toute mon administration au declans, toute mu diplomaite au detors, roubient vers ce grand but. L'issue etil été plus facile et plus prompte; mais le destin en a ordonne autrement. Enfin une dernitére chance, et ce pourrait être la plus probable, ce serait le besoin qu'on aurait de moi contre les Russes, car, dans l'état aétuel des choses, avant dix ans, dout l'Europe peut être cosaque, ou toute en république. Voità pourtant les bommes d'état qui n'ou reverveé......

L'empereur trouvait ensuite que la déclaration du 2 août, à son égard, était difficile à expliquer, par le caractère personnel des souverains.

- « François! disait-il, est religieux, et je suis son fils.
- Alexandre! nous nous sommes aimés!
- » Le roi de Prusse! je lui ai fait beaucoup de mal sans doute, mais je pouvais lui en faire davantage; et puis n'y a-t-il done pos de la gloire, une véritable jouissance à s'agrandir por le cœur!
- a Pour l'Angleterre, c'est à l'auimosité de ses ministres que je suis redevable de lout; mais encore serail-ce au prince régent à s'en apercevuir, à interférer, sous peine d'être noté de fainéant ou de protéger une vulgaire méchanceté.
- » Ce qu'il y a de sûr, c'est que tous ces souverains se compromettent, se dégradent, se perdeut en moi.....»

Grand homme, laissez done les souverains se comprometire, se dégrader, se perdre en vous l'elle restre neuror dans vote mission; car vous n'avez pas été envoyé pour « affermir les rois, » blen qu'il vous soit échappé de le dire et que vous ayez agi quéqueséus dans ce sess, mais au contraire pour continuer la démotition de l'éditée monarchique et pour contribuer à la ruine de la royauté, par vos revers autant que par vos triomphes 1...

La décision sonveraine qui excitait si vivement l'indignation de l'empereur, et qui le conduisait à rappeler ce qu'il avait fait pour ses augustes signataires, était ainsi conçue:

« Napoléon Bouaparte étant au pouvoir des souverains alliés, Leurs Majestés le roi du royaume-uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, l'empereur d'Autriche, l'empereur de Russie et le roi de Prusse, ont agréé, en vertu des stipulations du traité du 25 mars 4815, sur les mesures les plus propres à rendre impossible toute entreprise de sa part contre le repos de l'Europe.

- « Art. 1<sup>er</sup>. Napoléon Bonaparte est considéré, par les puissances qui ont signé le traité du 20 mars dernier, comme leur prisonnier.
- » Art. 2. Sa garde est spécialement confiée au gouvernement britannique, etc., etc., »

Le gouverneunent auglais oyant ainsi consenti à se faire l'instrument, des laines de la vieille Europe, au mépris du droit des gens, il ne manquait plus au royal grôtier de Windsor que de chercher à son tour un instrument subalterne que la nature eût formé à dessein pour l'exécution rigaureuse de l'arrêt prononcé par les souveraitus; ses ministres, Castlerungh et Balturst, trouvièrent lludson-Lowe.





## CHAPITRE LV.

Hudson-Lowe. Lutte journalière de Napoléon contre les préfentions et les procédés odiens du gouverneur. Souffrances et affansement de l'empercur. Las Cases force de se sépares le Napoléon



triso-t-own! A ce nom, Thorreur et lo déput toutivent toute les innes homeles... Keith et Coekburn, vous aviez laissé apercevoir un reste d'admiration pour la gloire, quelque respect pour le génie, de la sympathie pour la grandeur de la renoumnée et de l'infortune : que vous compreniez mai votre mission! Vous cruites bonnement que l'or vous savait chargés de

surveiller, de garder le héros de la France... Honneur à votre inintelligence! Voici venir un geôlier qui entendra mienv les intentions de ses augustes maîtres; il vous apprendra, lui, ce que la veugeance et la peur 'exigeaient de vous, et ce qu'elles peuvent obteuir, en peu d'années, d'un elimat comme celui de Sainte-Hélène, aidé d'un liomme comme Hudson-Lowe!

Le nouveau gouverneur débarqua à Sainte-Hélène le 14 avril 1816. A la première entrevue, Napoléon le trouva reponssaut. « Il est hideux ! dit-il; c'est une face patibulaire. Mais ne nous hidrons pas de prononcer: le moral, après tout, peut raccommoder ce que cette figure a de sinistre; cela ne sevait pas impossible. »

La première mesure que prit Hudson-Lowe fut d'exiger des compagnons d'exil de l'empereur une déclaration formelle, portant qu'ils restaient volontairement à Longwood, et qu'ils se soumettaient à toutes les conditions que nécessiterait la captivité de Napoléon.

Hudson-Lowe se complut ensuite à faire passer officieusement sous les yeux de l'empereur des écrits où son règne et son caractère étaient représentés sous les plus fausses et les plus noires couleurs ; l'un de ces libelles sortait de la plume de l'abbé de Pradt : e'était l'ambassade de Varsovie, Mais une malice de ce genre n'était qu'une innocente espiéglerie pour un homme de la nature de sir Hudson. Il voulut faire comparaître devant lui tous les domestiques de l'empereur, afin de les interroger en particulier sur la spontanéité de leur résolution de rester à Sainte-Hélène, comme s'il eût suspecté la sincérité et la liberté de leur déclaration écrite. Cette exigence blessa Napoléon, qui finit néanmoins par se résigner à ee nouvel outrage. Quand le gouverneur eut terminé cet insolent interrogatoire, il aborda Las Cases et Montholon, en leur disant qu'il était satisfait, et « qu'il allait mander à son gouvernement que tous avaient signé de plein gré et de leur bonne volonté, » Puis il se mit a vanter le site, et trouva que l'empereur et ses gens avaient tort de se plaindre; qu'après tout, ils n'étaient pas si mal. Sur ce qu'on lui fit remarquer qu'il n'y avait pas un seul arbre pour se procurer un peu d'ombrage sous un ciel aussi brûlant, il répondit malicieusement : « On en plantera! » et il se retira sans plus rien aiouter.

La santé de l'empereur s'altérait de plus en plus. A la fin d'avril, il se vit forcé de renoncer au peu de liberté au'on lui laissait pour ses

<sup>\*</sup> Nul n'a ment signalé et caractériet cette peur que M. de Chatembeland, lorsqu'il prononça, à la tribune de la Chambre des pairs, ors paroles remarquables: « La redingote grise et le chapenn de Napoléon, plates au bout d'un blaton sur la côle de Breet, fernhein courie l'Etrapea guz armes. »

promenades, et il se priva même de sortir de sa chambre. Le gouverneur vint l'y voir. L'illustre malade le reçut, étendu sur un canapé et non habillé. Sa première parole fut pour annoncer à sir Hudson qu'il



allait protester contre la convention du 2 août. Après avoir rappelé qu'il avait rédué de se reitire soit en llussie, soit en Autriche, et qu'il n'avait pas voulu non plus se défendre en France jusqu'à la dernière extérnité, ce qui unaria pui la violor des conditions avandageuses, il ajouta : « Vos actes ne vous honoreront par dons l'històrie? Ex, louloudefois, il est une Providence vengresses (bi ou tand, vous en porterez la peine! Un long temps no s'écuulera pas que votre prospérité, vou lois, n'expénie et ot eliteral 1... Vos ministères, par leurs instructions, out asses prouvé qu'ils voulaient se dédaire de moi! Pourquoi les rois qui m'out proveit n'onclie pas où ordonner ouverement am mort? L'un eût c'ét oussi kigat que l'autre. Une fin prompte edit montré plus d'énergé de leur part que la mort lette à laquelle on me condamne.

Le gouverneur ne répondit qu'en se retranchant derrière ses instruetions qui exigeaient même, disait-il, qu'un officier s'attachât incessamment aux pas de l'empereur, « Si elles eussent été observées ainsi , reprit Napoléon, je ne serais jamais sorti de ma chambre. » Sir Hudson annonca alors l'arrivée prochaine d'un vaisseau, portant un palais de bois , des meubles et des comestibles , qui pourraient adoucir la situation des habitants de Longwood. Mais l'empereur parut peu touché des espérances qu'on voulait lui donner, et il se plaignit amèrement de ce que le ministère anglais le privait de toutes sortes de consolations , de livres et de journaux, et, ce qui était bien plus ernel, de nouvelles de son fils et de sa femme, « Quant aux comestibles , aux meubles , au logement, ajouta-t-il, vous et moi sommes soldats, monsieur; nous apprécions ces choses ce qu'elles valent. Vous avez été dans ma ville natale, dans ma maison peut-être ; sans être la dernière de l'île, sans que j'aie à en rougir, vous avez vu toutefois le peu qu'elle était. Eh hien! pour avoir possédé un trône et distribué des couronnes, je n'ai point oublié ma condition première : mon canapé, mon tit de eampogne que voilà, me suffisent. »

En sortant, le gouverneur, qui avait proposé plusieurs fois son médécin à l'empereur, pendant la conversation, renouvels son offre, qui fut constamment refusée. Napadéon raconta immédiatement ce qui s'était passe entre lu ci est l'adona. A la saite de son récit, et après un moment de silence, il se mit à dire : « Quelle gioble et sinstre figure que celle de ce gouverneur! Dans ma vie, je ne rencontrai jamais rien de pareil!». Cest ain eaps boires a tasse de cade; son avait laisse un tel homme un iastant seul auprès!... On pourrait m'avoir eavoyé pia qu'un géolier!...»

Fi comme si en n'étail pas assez des infaines traitements de ses enemenis, pour nourmenter el pour déviuire cette grande existence, des contrariétés domestiques vinreut quelquefois rendre plus poignants les traits qui déchiraient de toutes parts l'Amé e Napoléon, La dissonation parvint à se glisser parmi les héros de la fàdélité, « Il se truvavit parts cent ne nous, dit Las Cases, des piquasseries, des bouderies, qui gétuient l'empereur et le rendaient malhureux. Il est tombé sur ce sujet : « Vous devez ticher, disatif, de ne faire ci qu'une famille; vous n'avez suisi pour adoueir mes peines; comment ce settiment ne su diffirait di pas pour tout multives? » Dans une occasion

où un dissentiment grave avait éclaté entre deux des serviteurs qui s'étaient dévoués à sa mauvaise fortune, l'empereur, profondément affligé d'entendre parler de proposition de duel, leur adressa cette vive et louchante admonition:

« Vous m'avez suivi pour m'être agréables, dites-vous? Soyez frères! autrement vous ne m'êtes qu'importuns l... Vous voulez me rendre heureux? Soyez frères! autrement vous ne m'êtes qu'un supplice!

» Yous parlez de vous haltre, et cels aous mes yeur. I Ne suis-je done plus tout pour vos soins, et l'ord de l'étranger a rést-il pos arrêtés sur nous ? Le veux qu'ici chacen soit natimie de mon capiti... Je veux que chacen soit heureux autour de moi ; que chacen soit heureux autour de moi ; que chacen surfout y partage le peu de jouissances qui nous sont laissées. Il n'est pas jusqu'un petit Emmanuel que voili, que je ne préende en avoir so part compléte.....

La santé de l'empereur devennt chaque jour plus nauvaise et seignant de paus grands soins, il voultu avoir une explication avec le docteur O'Meara, pour savoir s'il lui prétait son ministère comme méderia du gouvernement naplais attaché à une prison d'édat, ou comme méderia des se personne. Le docteur répoult avec suitant de noulteus que de franchise qu'il entendait être le méderia de Napoléne, et des re unement il fut homoré de li peline confiance des ou malade.

Le gouverneur, après avoir inutilement invité à dince le gééral Benaparte, se rednit à Longwood, vers le milien du mois de mai, pour apprendre à son prisonnier que la maison de bois était artivée. L'empereur le requi fort mai ; il lui déclara que, magire ératines contrariétés, l'amiral avait mérité sa parfaite contiance, et qu'il ne paraissait pas que son successeur fui jaloux de lui ce inspirer une semblable. Sir lludson, blessé de ce reproche, répondit qu'il n'était pas venu pour recovir des leçons.

« Ce n'est pourtant pas faule que vous en ayez besoin, repeil l'empereur : vous avez dit, monsieur, que vos intarnetione éleient bien plus terribles que celles de l'amiral, Sont-elles de me faire mourir par le fer ou par le poison? I em attenda à tout de la part de vos misistres; me voils, exécutes vouvie vicines l'3 juno et apart de vos misistres; par pois poison; muis quant la m'immoder par le fer, vous en avez déjà trouvé le morpes. S'il vous arrive, ainsi que vous m'en avez fait menseer, de violer mon intérieur, je vous préviens que le brave 55° n'y cottere que seur mon codavez.

Un peu d'amélioration s'étant fait settir dans la santé de Nopoléou, on le pressa d'en profiler pour reprendre ses promenades à cheval. Il s'y refinsa d'abord, ne voulant pas accepter les limités étroites qui ini-étaient travées, et «tourner sur lui-même comme dans un manige,». Il init toutelois par céler, et passa, au retour de ra course, «dennt le camp anglais, dont les sol·lats quittérent tent pour former la laie.



• quel « sollat européen, dit-il alors», n'est pas éma à mon approche? • Illustou - Lowe semblati eraintée que l'empereur ne s'aprețit pas suffisamment qu'il était prisonier à Longwood, etil s'appliquat chaque jour a le lui rappele, par quelque offense, quedque veation, quelque bratalité nouvelle. Il retint d'abord des lettres d'Europe, quodapt'elles Insent arrivées ouverles et par des vois non suspetes, sous préviets qu'elles n'avaient pas passé sous les yeux d'un secretoire d'état. Il fit saistir ensaite un billet de madame Bertrand, pour soir été écrit sons son anterisation, et il décedit ditérélement à l'empereur et aux personnes de son aison toute communication écrite ou verbole, avec les habitants de l'îlle, qui d'amrit pas reçu préalablement son approbation. Cerpendant le minister analiste sauxil fait convertire no lei décèsion.

diplomatique du 2 audi 1, touchunt la cuptivité de Napoléon. Le gouverneur ayant reçu l'acte du parlement à ce sujet, s'en fit une nouvelloceasion de tourmenter son prisonnier. Il józjait à la publication du bill des réllexions offensantes sur les dépeness de l'empereur, et qui axient pour objet de faire considérer comme trop nombreux les servitieurs fidéles qu'on in vault pa separer de leur maitre.

Ainst tracassé, harcèle, poursaits à comps d'épingle, lui qui avait pausé sa vic à braver le canon, l'empereur s'hauthouin plus que jamins à l'eunni, et se fait renfermé dans su chambre. Il ne sortit plus que pour aller voir quelquefois madanne de Monthoun, retenue chez cle par de réventes concles. Cette dame avait un tifs de sept un luit ans, da non de l'risian. L'empereur s'annus à lui faire révierle des fables; et c comme l'enfant hai avanu qu'il ne travaillait pas tous les jours, « Ne manges-du pas tous les jours l'ul disti.— Oui, sire, répondit le jeune Monthoun. — Eh bien't lu dois travailler tous les jours, cer on ne dedt pas mangers à form e travailler pas. — Oh bien't en ce cas, jet me



vaillerai tous les jours. — Voilà bien l'influence du petit ventre, dit Lord Holland protesta noblement contre es bill, à la seconde lecture; le dac-de Sanora, frère du prince régent, s'honora également jur une protestation, lors de la treiséme lecture.

Napoléon en riant et en tapant sur celui de Tristau; e'est la faim, e'est le petit ventre qui fait mouvoir le monde, »

La famille Balcombe visituit souvent Napotéon, qui hai têm-signati toniquare benome platieriet et d'estion. Le grand numbre dans l'art des batalites, qui n'avait pas era, an Briars, que le génie et la gânre dévogenessent en se melant à une partie de clair-Balditard avec de jemes genessent en se melant à une partie de clair-Balditard avec de jemes de des nomes et la dignité de son enacréer, en continum et elle dovec et innovente famillarité, et en se chargeant d'apprendre à joner au billard à l'une des demonsibles Balcombs.

Les commissaires des puissaaces européennes venaient d'arriver à Sainte-Hélène, et ils désiraient être recus par Napoléon, L'amiral Malcolm, dans une visite qu'il fit à Longwood, en parla à l'empereur, qui fut très-satisfait de ce brave marin, mais qui lui exprima l'impossibilité où il se tronvait d'admettre auprès de lui les commissoires des alliés. « Moasieur, lui dit-it, vous et moi, nous sommes hommes; j'en appelle à vous. Se pent-il que l'empereur d'Antriche, dont j'ai éponsé la tille, qui a solficité ce mariage à genoux, anquel j'ai rendu denx fois sa capitale, qui retient ma femme et mon fils, m'envoie son commissaire sans une seule ligne pour moi , sans un petit bont de bulletin de la santé de mon fils? Puis-je bien le recevoir? avoir quelque chose à lui dire? Il en est de même d'Alexandre, qui a mis de la gloire à se dire mon unit, contre lequel je n'ai en que des guerres politiques et non des guerres personnelles. Ils ont bean être sonveroins, nous n'en sommes pas moins hommes; je ne réclame pas d'autre titre en ce moment! Ne devraient-ils pas tous avoir un cour? Croyez, mousieur, que quand je répugne an titre de général, it ne peut m'effrayer. Je ne le décline que parce que ce serait convenir que je n'ai pas été empereur ; et je défends ici plus l'honneur des antres que le mien. » .

L'amiral avait renis à l'empereur des journaux qui annonquient la mort de l'impératrice d'Autriche et le jugement de plusieurs des généraux compris dans l'ordonnauce du 24 juillet. Cambroune avait été acquité, et Bertraul condanné à mort. L'empereur reçut aussi à cette époque des lettres de sa mère, de as sour Paniline et de son frére Lucieu.

La veille de la Saint-Napoléon, l'empereur ent la fantaisie de chasser la perdrix; mais il ne put aller longtemps à pied, et il fut obligé de monter à cheval. Le soir à diner, ayant entendu rappeler que c'était la veille du 15 août, il dit avec'entotion : « Deunain, en Europe, bien des santés sevont portées à Sainte-Hélène. Il est bien quelques veau, adeqques sentiments qui traverseroni l'Océan. » Le lendemain il déjeuna avec tous ses indeks, sous une grande et belle tente qu'il avait fait placer un jardiu, et il resal toule la journée an milite «d'ex».

Les reproches acealònis, la férirsiure directe que Hudson-Low avuit e a sistir de la bouche de Napoléon, ne finiscient qu'evenimer so haine et que resulte sa survillance plus tyrannique. M. Hobbouse aprut adressi à l'empierur son livre sur les Cut-Lowes, nec cette inscription en lettres d'or : A Napoléon le Grand! le gouverneur intercepta cet envoi, sous preleste que Castlerengi ciait multraité dans forurage; et peu de jours aprés cet olicus procisée, il cose se présenteà l'empierur, guil surprit dons le jurdim de son hobitation, et si l'encreha se justifier, en dissut que s'on le comissioni traixes on le jugarait mois séverment. Cette effronterie ne fit que lui attiere de novuelles humilitations, en présence memb de l'amirel Alacolom.

«Vous n'avez jamais commandé, lui dit Napoléon, que des vagabonds et des déserteurs corses, des brigands piemontais et napolitains. Je sais le nom de tous les généraux anglais qui se sont distingués : mais ie n'ai iamais enteudu parler de vous que comme d'un serirano de Blucher. ou comme d'un chef de brigands. Vous n'avez iannais commandé des gens d'honneur, ni été accoutumé à vivre avec cux, « Sir Hudson avant répondu qu'il n'avait pas recherché la mission dout il était chargé, Napoléon reprit : « Ces places ne se demandent pas , les gouvernements les donnent aux gens qui se sont déshouorés. » Le gouverneur invoqua alors son devoir et se retrancha derrière les ordres ministériels dont îl ne pouvait s'écarter. « Je ne crois pas, reportit vivement l'empereur. qu'aucun gouvernement soit assez vil pour donner des ordres pareils à eeux que vous faites exécuter. » Hudson-Lowe avait annoueé à son prisonnier que le gouvernement anglais tenait fortement à opérer une réduction dans la dépense de Longwood, « Ne m'envoyez rien pour ma nourriture, si vous le voulez, lui dit l'empereur, j'irai diner à la table des braves officiers du 55°; je suis sûr qu'il n'y en aura pas nn qui ne se trouve heureux de donner une place à un vieux soldat. Vous n'êtes qu'un sbire sicilien, et non pas un Anglais. Ne vous présentez plus devant moi que lorsque vous m'apporterez l'ordre de ma mort, et alors toutes les portes vous seront ouvertes. »

Se voyant aiusi un objet de mépris et d'illoreur pour Napoléon et pour tous les Français de Longwont, Hidono-Lowe véforçe d'amocier les Auglais de Sainte-Hétese à la position hostile qu'il s'était faite par ses matwis procédes à l'égard de l'empereur et de sez gens. Il républit en cossiquemen que al Napolica relusais de le revevoir, en était qu'en haire de la nation anglaise, et que cette haue s'étendait aux officiers da 25%, qu'il ne voisilla pas voir. Maise e brait parvirit aux orcilles de l'empereur , qui s'empressa de faire venir le plus auchen difiére de ce corp., le capitaine Populeon, à qui il donne l'assurance qu'il n'avait jamais rieu dit ni pensé qui pai justifier le messonge du convernuer, « le en suis pas une vicille femme, hii d'âtil; Jaime un brave solut qui a s'hi le baptême du feu, à quelque nation qu'il mourtéeure. »

Après s'être fait couvrir de confusion par Nopoléon, en elerchaut à se justifier augrès de lui, sir Hudon ne vi frieu de mieux pour expliquer l'infamie de ses netes que de reçourir à de grossirers insultes. Il fit appeler le doctur O'Mera, sous présetué d'avoir des renerigmentes précis sur la sauté de sou prisonnier, et dans l'Indusion réelle de récriminer violemment contre lui, au sujet de leur dernière entrevue. « Dites au général homparte, s'évria-1-il plein de colires, qu'il devrait faire plus d'attention à sa conduite, parce que, s'il continue, jesse un forcé de protecte des meures pour augmenter les restrictions qui sont déjà externée des meures pour augmenter les restrictions qui sont déjà externée hommes, et il dit en feminant « qu'il regardait Ali-Pacha comme un sociérat beaucoup plus respectable que Bonaparte, »

L'empereur se reprochait, du reste, la vivacité avec laquelle il avait parté au gouverneur. « Il eti été plus digne de moi, disait-il, d'exprimer toutes ces choess de sang-froid; elles n'en eussent ent d'ailleurs que plus de force. » Le dorteur O'Méara vint l'assurer qu'itudson-Lowe avait promis de ne plus nuttre les nicels à Lonewood.

Cependant les protestations verbales, quelque énergiques et éloqueules qu'elles fassent, ne suffisient pas à Appoléon pour trasmettre aux générations contemporaises et à la postérité l'arrêt infamant dout, à son lour, il avait frappé ses juges, du lunt de son rocher, et dans l'exercice de cotte suprématie morale que donneul la justice et le génie et qu'un naufrage politique ne fait pas perdre. Il chargea done le comte de Montholon de notifier au gouverneur une pièce officielle, dans laquelle ses griefs furent développés, et sa réprobation exprimée avec antant de force que de logique.

Huduou-Lowe ne cessait de se récirer sur la dépense de Longwood. Clauque jour il dévait de miseriables chiennes sur la nourriture, sans craindre de compromettre son autorité dans d'ignobles étails, pour aquelques boutelles de vin ou nequeue livres de vinade, il proposa toutelois d'augmenter la dépense de l'empereur et de sa suite, pourrus que ce surplus passed par se muise; et il menne d'orjéere des rétrarchements, si sa proposition était refusée; ce qui fit dire à Lascases, dans son journal ; « On marchande untre sidènce, » L'empereur ne voulnt jumnis se méter à un débat de cette nature, et il demanda qu'on ne la fit aueuce communication à ce se la fit au-

O-pendind s'e Haldou reisia ses menues : des réductions farent disles, le nécessire manqua heinth à Louvou. d. la juar que l'emperuravait diné dans son intérieur, et qu'il était venu surprendre, à la grande table, ses commensum haldunés, il trovas qu'ils avaicut à prista de qu'in imager. Des commentil ordanna que l'ou vendir, chaque mois, une partie de son argenterie, pour suppliér à ce que retranchait odieusement le nouveraire.

Illudona-Lowe, nou content d'avoir réduit l'empereur à vendre sou argenteire pour vivre, voullu se laire encore de cette érroustance un nouveau moyen d'impitéer son prisonnier. Comme il y avait dès sebeleurs qui se dispatiente l'avantage de possèder quelque chose qui et appartens su grand homme, et que cette concurrence avait fait offiri-jumpi à cett gaintens d'une seule n'estite, le gouveraure mingiu d'exiger que l'organterie ne pât être vendre qu'à la personne qu'il désignerait his-indres. Mais l'empereur avait dépà nogé, de son côté, à faire cesser cette concurrence, et il avait ordonné, qu'on effaçit, de l'argenterie brizée, toules les marques qu'al marient piu inflêgie qu'elle prove-venait de sa maison. Il n'y ent de conservé que de petits nigles massife, qui sur surmonitaite tous les couverels tous les couverles des senses.

Ces dignitis journaliers usaient rapidement la vie de l'empereur. L'altération de ses traits avait fait des progrès impuiétants, et élangis tellement sa physionomie, que sa ressemblance avec son frère ainé devenait tous les jours plus frappante. Ses souffrances et son dépérissement ne l'empéchaient nourfant nos de continuer les exercies et les travaux intellectuels qu'il avait entrepris depuis son arrivée dans l'île. D'une part, il continuail l'étude de l'auglais, que Las-Casses s'était chargé de lui apprendre; et il s'occupait toujours de ses belles dictées, soit à Jas-Cases et à son fils, sur ses campagnes et sur



loutes les erconstances memorrates de sar ve. Le Jour meme qui trudsone-Lowe cherche à le tourreuter par ses dernieres exigences au sight de l'argenterie; il dicta la batillé de Marcupo au genéral Gourgand, et s'occupa de reflire, avec Las-Gases, la batallé d'arche qu'il lai avait diétée péccidemment. « Dans le principe, dit le Menorial, l'empereur fissai litre ses chapitres le soir, Mais une de ces damas é'dant endormie, il d'y revint plus , et dit à ce sujet : « Les entrailles d'auteur se retrouvent toispuns.».

Après tant d'outrages et de persécutions dont il s'était rendu coupable envers l'empereur, et tant d'humiliations qu'il en avait reçues, Hudson-Lowe demanda encore à le voir; mais l'empereur fut inflexible, et répondit obsidiement qu'il ne le verrail jumais. Alors le gouverneur se décide à lui mover, par l'entermise d'O'Neara, nue lettre dans laquelle it déclarait n'avoir jamais en l'intention de blesser ou d'insulter le guiraira flonagent; ce qui lui donnait le droit, dissil-il, d'exiger de hid des «ceuses, à cause du langage peu modéré dont il a 'évint servi dans leur d'enrière cutrevue. » Il ndson-Lowe voulnit aussi des excuses de la part du général Bertrand, qui ne l'avait pas non plus ménagé dans un révent entretien. « L'empereur, dit O'Meara, sourit avec déclain à l'Étde de faire se excuses à sir litoson-Lowe.»

Deux jours après, le colonel Rende vint à Longwood, et demanda à être prisenté à l'empereur. Il était porteur d'une note dans laquelle sir Hudson signifiait de nouvelles exigences. Le colonel, introdut auprès de Napoléon, lui fit la lecture de cette pièce, écrite en anglais, et la retint ensuite sans en laisser ni traduction, ni copie. Hudson-Lowe avuit arrêté:

« Que les Français qui désiremient rester avec le général Bonaparte devenient signe n'a simple formule qui leur sereal précentée, et consentir à se soumettre à toutes les restrictions que l'on pourrait imposer au général Bonaparte, sans finire aueun observation partieulitée à ce suijet, Ceux, qui refuseraient servaient directement envoyés au cop de Bonne-Espérance. La maisons serait réditait à quatre personnes resurs, qui restriction seus estre de l'active promises serait dévise de parte personnes resurs qui reside était sui serie de la Grande-Erraigae, surfaut à l'égard de celles qui avaient été faites pour la sireté du général Bonaparte, et qui déclarient erime de félonie toute complétie pour l'index à s'évader, qui-conquie, parmit eux, se permettrait des injures, des rédictions, on se conduirait mat envers le gouverneur ou le gouverneurent sous lequel il édui, serait sur-bechump e-moyé au cap de Bonne-Espérance, où il ne hai serait fourni aucen moyen de reconnece ne Europe, où il ne hai serait fourni aucen moyen de reconnece ne Europe.

Le docteur ayant communiqué à Napoléon ce décret souverain de son pédier, l'empereur, après quelques observations sur cette tyrannie, termina par dire: « l'aimerais mieux qu'ils fussent tous partis, que d'avoir quatre on cien personnes antour de moi, trembluntes suns cesse, et menacées à chaque instant de se voir embarquer de force; car, d'après cette communication d'hier, ils sout entierement à sa discrétion, Qu'il revoie tout le mode, qu'il place des sentinelles our portes et aux fenètres, qu'il ne m'envoie que du pàin et de l'eau, peu m'importe. Mon esprit est libre. Ce cour est aussi libre que lorsque je donnais des lois à l'Europe, »

Nous a'avons pas encore dit pourfunt toutes les restrictions autquelles Hudoon-Lowe volanti soumetter l'empireure. Il déclarité, en vertu de son omigiotence dans toute l'écendre de la prison conficé à sa garde, que Napidon no pourrait sortir de la grande route, in entere dans aucune misson, ni parter à aucune personne qu'il rencontrerait dans ses promeundes à cheval ou à pie. Il d'enti ensuite expliqué que les restrictions imposées au général Bonaparte s'appliquaient également aux personnes de sa suite.

On ent d'alord peine, à Longwood, de croire à une parcille aggrasation d'un système déjà ni rigouren. Le doctour flut chargé d'obseine du gouverneur une explication entigorique à ce sujet. Hasdon-Lowe la donna sans hésiter et sans herider è la continue les dispositions révoltantes. El comme il était fortement prévecuejé de la protestation offcielle que lui avait adressée M. de Montholon, il voulut savoir si cette déconcision écretique avait été envoyée à Londres et dans le reste de l'Europe, et s'il en existait des copies dans f'ile. Sur la réponse affirmative d'O'Mera, il fut saist de la plus vive inquétieur.

Napoleon s'attendați à tout de la part d'Iludon-Lowe, et il le lui avait déclar à la même, de leurs premières entrevues. Cependant lui dernière mesure l'irrita comme si elle avait été au dési de ses présisons, et il hésitait éveire qu'aucen ministre anglais l'ett ordonnée, quoique le gouverneur lui ell fait dire par O'Borra qu'il ne faissit rieu quoique le gouverneur lui ell fait dire par O'Borra qu'il ne faissit rieu que d'après les instructions de non gouverneure. Le suis sér, diét. il qu'i mem autre ministre que lord Bathurst ne voudrait donner son consequence à l'acteurie arte de terrantie. 2

Dans l'expression de ses plaintes, Napoléon svall dit « qu'on abrècults a vice a l'irritant. » So dest comprint chauge jour, la fièrer lavait gagné, et il égrecavait un malaise général. Nut de ses compagnons d'infortante ne voulnt l'abandouner, que'que dures que pussent être les conditions d'Iludon-Lowe. Ils reuvoyérent donc au gouverneur leur d'eclaration aignée, telle qu'il l'avait demandée, en substituant loractées « l'empereur appliente à Napolion Bonagarte « la Hadon-Lowe relass d'adhérer à ce changement, et il reuvoys la déclaration au général Bertrand pour rédaits a premier chalición. Napoléon, instriuit

de ce démèlé, demanda qu'ou y mit liu par uu refus de signer, et qu'ou se laissât transporter au Cap.

Le gouverneur vint en effet à Longwood pour informer le général Bertraud que, vu le réfus des généraux, de Las-Cases, des officiers et des domestiques de signer la déclaration telle qu'il l'exigenit, ils allaient tous être immédiatement envoyés au cap de Bonne-Espérance.

Cette résolution, dont l'exécution dait imminente, produisit f'effet que s'en était sans doute promis le gouverneur. Les hommes qui s'étaient résignés à un extl lointoin et à une réclusion étroite pour partagre les ort du béres qu'ils admirant et chérissient par-dessus tout, durent se summettre à l'arbitraire plutôt que de subir la séparation dont Habsou-Lewe les meniquéi. A l'issu de l'empereur, ils ser-adirent après minuit chez le capitaine Populeton et y signérent lous l'arche dresse par le gouverneur, à l'exception de Soutini, qu'i obstina à responser tout écrit où son maître ne serait pas qualifié du titre d'empereur.

Ce nouveau témoignage de dévouement donné à Napoléon par se félées serviteurs ne l'étouna point. « Ils uuriteut signé térnaus Bonaparte, di-il, ou tout nutre titre Ignominieux, pour rester lei avec moi, dans lu misère, plutôt que de rebourier en Europe, où ils pourraieut vivre dans la splendeur. » L'empereur couvenuit, du reste, avec le docteur O'Meara, qu'il servit ridiculte de sa part, si les ministres anglais ne l'y obligacient par leur affectation à lui refuser ce titre, de se qualifier d'empereur, dans la position où il cital: » le ressemblerais, dissifil, à un de ces pauvres malbarreux de Bellum qui s'imaginent citer rois au militon de leurs chaines et de leur paulle. » Mais éc'atta le droit du peuple frauçais, birn plus qu'un intérêt de vauité, qui le rendait inflachis sur ce point.

La haine du gouverneur pour Napoléon s'écendait à tous les Fransiale Longvood, mais elle avait un encareire perficultér d'intensité et d'énergie à l'égand de Las-Casses, dans lequel lindson-Lowe voyait de jà Fudiscert l'évalèure de ses bases vengeunes et de se infantise journalières. Pour se débarrasser de ce sarveillant incommode, sir lindson imagina de lui enlever un jeune multire qui était à son service, et qui reparunt ensuite furtivement à Longvood pour offir à son anscien multre de se charger de toutes les lettres et missives qu'il vouderiul faire pesser en Europe, Las-Casses, qui revojat în la fraudsise et à l'honourel du jeune homme, lui confia entre autres une lettre pour Lucien Bonparte. Hudson-Lowe en fut immédiatement sisi. Las-fases avait domnédans le pière; l'étrore pédier troinpubil, la loi de terreur qu'il avait imposée aux habitants de Longwood allait étre appliquée à celui d'entre ent dout il avait le plus d'enrié de se défaire. Las-fases fut calevé, à la fin de novembre 1846, et mis au secret à Sainte-Béleien. Hudson-Lowe, après la visite de ses pajeres, lui fit subir un interrogatoire, et finit par ordouner su deportation au Cap<sup>3</sup>. La fidélité, victime d'une traision, mieritait d'être considée. Napoléon y songe; il écrivit à Las-fases dans so prison, mais su lettre fut retenue par le gouverneur, et elle ne parviil à son dresse qu'après la mort du grand homme.

\* Le docteur O'Reara ayant essayé d'adoucir Hudson-Lowe, en faisant valoir l'état critique du jeune Las-Cases « ES i monsieur, lui répondit le gouverneur avec impatience, que fast après iont la morti d'au enfant à la soldium? «





## CHAPITRE LVI ET DERNIER.



OURGAUD, qui avait eu, avec Las-Cases, quelques-uns de ces moments d'bumeur et de bonderie dont parle le Memorial, ne voulut pas laisser partir cette victime privilégiée d'Hudson-Lowe, sans lui témoigner que le cœur n'avait été pour rien dans les contrariétés qu'ils avaient éprouvées entre eux. Il demanda done à accompagner Bertrand, qui

à leur infortuné compagnon, dont l'exil volontaire était commué en une affreuse déportation '.

1 Transporté d'abord au Cap., Las-Cases obtist ensgile de passer en Europe, ou il essus a encore des tracasseries et des persécutions.

Après le départ de Las-Cases, les vexitions continuèrent comme auparavant à Longwood. Le docteur O'Méara prétait toujours son entremise pour les communications pénibles que Napoléou avait à recevoir du gouverneur, et il s'acquittait de cette tâche difficile de manière à mériter chaque jour davantage la configuee de l'empereur, et à se rendre de plus en plus suspect à Hudsou-Lowe, Celui-ci semblait s'attacher opiniâtrément à justifier le mot de Napoléon, « qu'on lui avait envoyé pis qu'un geòlicr. » La persécution se renouvelait tous les jours et sous toutes les formes. A l'occasion de l'onvrage de Pillet sur l'Angleterre, que l'empereur avait désiré parcourir et qu'il avait fait demauder par O'Meara, sir Itudson prit dans sa bibliothèque un livre intitulé : Les Imposteurs insignes, ou Histoire des hommes de néant de toutes nations , qui ont usurpé la qualité d'empereur , de roi et de prince. « Yous ferez bien, dit-il ensuite au docteur en lui remettant cet écrit. de porter aussi cela au général Bonaparte. Peut-être y trouvera-t-il quelque caractère qui ressemble au sien, » Tel était l'homme que le plus géséreux des enuemis de Napoléon avait choisi pour représenter dignement à Sainte-Hélène la peusée de haine et de vengeance des rois et des aristocrates européens, à l'égord du héros qui les avoit tous trop épargnés!

Napoleou avait done bieu jupi et curacteries sir Hudson, quand il tu avail jeté à line Vieplitiet de siène cisiène: c'était a peine mémes si ce mot pouvait rendre tout ce qu'il y avait de bassesse et d'abjection, d'astance et d'atrocité dans l'âme de ce hidevax golène: Son langage citait le parfait miroir de son âme, les termes les plus grossiers lui servicait habitendement à exprimer les sentiments les plus grobes. Debhairmat un jour contre les fideles compagnons de l'empereur, il en vist à dire que « le général Bonaporte s'en trouverait benuccup mieux s'il n'était pas entouré de menteurs comme Montholon, et d'un son of a s'état' comme Bertrand, qui simuit toipurs à se judinde; »

Il est certain que l'entourage de Napoléon génait l'exécuteur des hautes-ceuvres de la sainte-alliance. Indison-Lovo aurait voulu que la longue torture et le supplice leut du grand homme ne fussent point adoucis par les consolitons et le dévouement de l'amitié; il aurait désiré frapper sa victime dans la solikule, sans crainte du bruit et des

<sup>&#</sup>x27; « Cette expression , dit O'M'ara , n'est usièfe que parmi les gens de la plus lasse classe en Angleterre : elle west dire fils de chience .

échos. C'est dans ce but qu'il avait d'abord étoigné Las-Cases, et qu'il s'efforça ensuite d'écarter le docteur O'Méara.

« Vous m'êtes suspect, avait dit plusieurs fois Hudson-Lowe au docteur; je me défie de vous; » et il avait écrit en conséquence à Londres, pour le faire renvoyer de Sainte-Hélène.

Tandis que cette détonciation cheminait vers l'Europe, O'Meara, bravant les sompons et les reseatiments du gouverneur, ne cesso pas de visiter assistèment son illustre maloie et de lui fournir, non-seulement les secons de son art, mais toutes les consolitons que les circonstances pouvaient permettre. Comme il n'était pas somis sun rigouverses consignée dont les habitants de Longvond étaient l'objet, il les faisait profiler de la liberté de ses retations au debors, et Napoléon l'en récompensait par la plus intime confinere.

Dans les rares moments de tranquillité que lui laissait le gouverneur, Napoléon, avoas-nous dit, se plaisait à passer en revue les personnages historiques, ou à traiter quelque point important de la politique confermoraine.

Mais e'était surtout la révolution, considérée dans son principe et dans son ensemble, que l'empereur caractérisait largement, de la bauteur philosophique et de la position impartiale où l'adversité l'avait porté en mettant fin prématurément à son existence politique, « La révolution française, disait-it, n'a pas été produite par le choc de deux familtes se disputant le trône, elle a été un mouvement général de la masse de la nation contre les privilégiés... Guidée essentiellement par le principe de l'égalité, elle détruisit tous les restes des temps féodaux et fit une France nouvelle, ayant une division homogène de territoire, même organisation indiciaire, même organisation administrative, mêmes lois civiles, mêmes lois criminelles, même système d'impositions... La France pouvelle présenta le spectacle de vingt-cinq millions d'âmes ne formant qu'une seule classe de citovens, gouvernés par une même loi, un même réglement, un même ordre. Tous ces ebangements étaient conformes au bien de la nation, à ses droits, à la marche de la civilisation. =

Si la révolution tire son origine du priucipe de l'égalité; si le génie de la civilisation lui sert de guide, que peuvent donc contre élle ses implacables et superbes ennemis? Ils ont beau détrôner, exiler, emprisonner, torturer le grand homme qui l'a représentée à leurs yeux, c'est à cile que l'avenir est promis, à elle que l'avenir apparfient. Ébdagie du gouvernement, elle ser fedigier dans la sociéé. Aprèx Napoléon, la presse lui servirui d'organe, la presse lui readra un jour le gouvernement. Le prisonnier de Saunt-Hélène, à travers ses fers, aperçoit, dans le lointain, ce uouveau triomphe de la cause sainte pour loughtel il souffrer el il mentri. Avant viqui ans, diél., llorsupe je seni usort et renfermé dans la fonbe, vous verrez en France une nouvelle révolution. « (O'MARAL)

Sa prediction ne s'arrête pas à la Frunce; le principe de l'égalité meunea eausi fraistoralé majaise. « vous avez vuos-mêmes un grand fonds de morgue aristocratique dans la tête, dit-ll un docteur, et vous pardez de votre liberté l peut-ll y avoir quedque chose de plus horritons. Vous pardez de votre liberté l peut-ll y avoir quedque chose de plus horritons que votre presse des mulciols?... Et espendant vous avez l'impudence de parler de la conscription en France! Cela blesse votre orgueil, parreq qu'elle ne finisal tuncue distinction de rang. Oil quede humilistion que le fis d'un gendeman dui être obligé de déredure son pays, comme s'il faisait partie de la canaille, et qu'il dut étre obligé desposer sa ice, ou de se mettre un tiveau d'une le pélévienne! Pourtant Dieu a fait tous les hommes égans! Qui compose la nation? en es out pas vos lords, n'ou sor porleias et vos hommes d'église, ni vos gentlemen, ni votre oligarchie. Oh! un jour le peuple se ven-gera, et ou vera des seiens les relibles. »

De l'histoire et de la prophétie, Napoléon aimait surtout à se jeter dans l'exameu apologétique de son règne et de sa vie, qu'il résumait en quelques lignes éloquentes.

« Après tout, dissid-il, ils auront beau retraucher, supprimer, mutière, il leur sera bien diffiche de me faire disporative tout à fait. Un historien français sera pourtant bien obligé d'aborder Pempire, et, s'il a du cœur, il faudra bien qu'il me restitue quelque chose, qu'il me fasse ma part, et su theix sern bien aisée, car les faits parlent, ils brillent comme le sodeil.

» J'ai refermé le gouffre anarchique et débrouillé le choos. J'ai dessouillé la révolution, ennobil les peuples et raffermi les rois. J'ai escitié toutes les émutations, récompensé tous les mérites, et recué les limites de la gloire! Tout cela est bieu quelque chose! Et pois, sur quoi pourraiton m'attaquer q'un historien ne puisseme défendire? Sement par la propriation m'attaquer qu'un historien ne puisseme défendire?

ruientee mes intentions? unis il est en fonds pour un inboudre. Mon depositure fina il defionatere que la dichature était le toute nécessié. Bira-t-on que j'ai giota la liberti? mais il prouvera que la licence, l'amerchie, les grands décordres étaient cuevore no seuil de la porte. M'accusera-t-on d'avoir trop aimé la guerre? muis il montrera que j'ai tonjours été attapie; d'avoir voulu la monarchie universelle? mais il fera voir qu'elle ne lui pe l'ouver for truit des circussianees, que ce furour nos ambinors 34.5 sans donte, il via en trouvera, et beaucony mais la plus grande et la plus haute qui fut pout-être jamais ! celle d'abbir, de consacrer entil require de la ruison, et le plein exercive, l'entière jouissance de toutes les facultés humaines? El sei Thistorien peut-être se trouvern réchit à devier regretter qui une telle ambiton n'uit pas été excomplie, satisfaite!... En hien peu de mots, voilà pourtant toute mon listorier . « J (Misson.d.)

Hudson-Love avait résolu d'enlever O'Meira à Nupoléon, comme ilui avait arraché La-Cases. Nu put po dottori, à londres, le revoit du docteur, il imagina de le soumettre à son bur à me consigne lettiment de la compartie par une prompte demission. Ce morçon lui reassit, O'Meira, confine dans l'enceinte de Longvood, privé de la société des Angais et réduit à n'avoir de relation avec personne, excepté pour re qui se rapportiet à non service médical, essaya de faire révoquer cette séquestration en à radressant à l'amiral Plumpha pai cietta no Briors; mais l'amiral a 'ayant pas voulu le recevoir, il prêt le parti de se démettre, et le qu'erist immédiatement au souverement.

Mais les commissaires des juissanves allières, aschant que la sautide l'emperour esiguid des soins continus et criajant que le départ du docteur O'Méara, avant qu'on ne lui côt donné un successeur qui fut accepté par Napolèsen, n'amenda des incidents facheurs et capables d'aggraver la responsabilité de leurs cours respectives, insistèrent amprès du gouverneur pour que le méchin maglias reprits aon service amprès du prisonaire de Longwood, Hudson-Love, après de lougues et vives discussions, faint par se rendre, mais en se récerant notoficia de re-

<sup>\*</sup> Supoléon savait bien qu'en dépli de la voix du peuple, qui est celle de Dieu, sa ménoure rencontrerant des détracteurs; mais il s'en inquestait peu et se contentait de dire; » ils merdeont sur du granit. »

nouveler ses calomnies et ses instances, à Londres, comme ses machinations et ses tracasseries à Sainte-Hélène, pour parvenir un peu plus tard à son but.

Il commence par evièter le commandant du 66º régiment, qui avait remptaré le 5½, à exture O'Mèran de la tablé al corps; est, tandis qu'une correspondance était suivie activentur de part et d'autre sur est affront, le docteur reçut une lettre du lieutenant-colonel, Édunant affront, le docteur reçut une lettre du lieutenant-colonel, Édunant Mynlard, qui lui annonçuit, un nom d'Hudson-Lowe, que le comte Bathurst, par ordre du 16 mi al 1818, lui espicimit de cesser tout service auprès du giónéral Bonaparte, et de « s'interdirer toutes entrevues ultrièrenes avae les habitains de Longwoot. »

s. L'aumentié, dit O'Mérra, les devoirs de ma profession et l'état actuel de la satie de Napolécom de déréndient d'étoiré à ces ordres inhumains... Ma résolution fut prise aussitul. Je me détermina à dés-béir, quelles qu'en pussent être les conséquences. La santé de Napolécon exigosit que je lui preservisse un rézime et que je lui préparasse les médicaments nécessaires, en l'absence d'un chirurgien, » Le généreux docter revint donc à Longowod et communique à l'empereur l'ordre du coutte Bahurat, » Le crime se consonmera plus vile, dit Napoléco; jai vice trop longtemps pour eux. »

O'Méara s'empressa de donner à son malade les instructions médicales qui devaient lui servir de règle après son départ. Comme il finissait de parler, Napoléon prit vivement la parole et lui dit:

« Quand wus serez arrivé en Europe, vous irez vous-même trouter mon frère Joseph, ou vous enverre vers lui. Vous lidirez que je désire qu'il vous daune le poquet contenunt les lettres particulières et confidentiélles qui m'out été étre les partes genéralières et confidentiélles qui m'out été étre les partes genérales de l'Europe, que je lui ai confidée à Bochefort. Vous les publières parc convir de honde es souverains et découvrir au monde l'hommage vil que ces vassaux me readaient, Jorsepil soillétiélant des faveurs on me supplisient pour leurs trènes. Lorsque j'élais fort, et que j'avais le pouvoir en main, ils brigairert am protection et l'homeur de mon alliance, et ils b'echèrent la poussière de mes pieds. Mainteunt que je suis vieux, ils moppriment lichement, et me séparent de ma femme et de mon enfant. Le vous prie de faire eq que je vous recommande; et si vous voyer publiér contre moi des colonniess ure equi s'est passe podant le passè pedant le

temps que vous avez été avec moi, et que vous puissiez dire, j'ai vu de mes yeux que cela n'est pas vrai, contredisez-les. »

L'empereur dieta ensuite au comte Bertrand une lettre, au bas de laquelle il mit un post-scriptum de sa main, pour recommander O Méara à à Marie-Louise. Il chargea le docteur de s'informer de sa famille et de dire sa position à ses proches.

« Vous leur exprimerez les sentiments que je conserve pour eax, apisati-til-is syote. Plinterprès de un fonce affection august de un bonne de consuler de mon affection august de un bonne configuration de mon excellente mère et de Pauline. Si vous voyez mon fils, a membrassez-le pour moi, qu'il n'orabili jomais qu'il et set prime français. I rémoignez à hady tolland le sentiment que j'entretions de sa bonté et l'estime que je lui porte. Enfin, tichet de m'envoyez des bonté et l'estime authentiques sur la monière dont mon fils est dévet, ». A ces mots. Jemmeyeure, presental ta main du docteur, le serra dans de



ses bras, en lui disant : « Adieu, O'Méara; uous ne nous reverrous plus, Sovez beureux! »

Toutes les séparations doulourcuses n'étaient pourtant pas accomplies pour Napoléou. A peine O'Méara avait-il quitté Suinte-Hélène, que Gourgaud fut obligé à son tour d'abandonner cette ile insalubre, pour arrêter les progrès de la maladie qui le dévorait depuis longtemps. Quand le général arriva en Europe, il répandit partout les alarmes dont il était plein lui-même, sur la santé de l'empereur. La famille du grand bomme, déjà si profondément affligée, en ressentit la plus vive inquiétude, Sa mère surtout, en apprenant que le fils qui avait fait son bonheur, et qui faisait toujours sa gloire, était atteint d'un mal qui pouvait devenir mortel, sans avoir à eòté de lui un mèdecin pour lui prodiguer les ressources et les soulagements de l'art; sa mère, toujours si tendre et si bonne pour lui, fut violemment remnée dans ses entrailles. Elle fit intervenir le cardinal Fesch, son frère, auprès de lord Bathurst; et le crédit de son éminence valut à madame Lœtitia l'autorisation d'envoyer à Sainte-Itélène le docteur Antomarchi, avec un aumônier et deux autres personnes.

Antomarchi arriva à Sainte-Hélène le 18 septembre 1819. A son grand étoanement, il flut accessille iffectieusement per Hüdsord-zowe, qui se plaignit, du reste, de la fierté, de la rudesse et des protestations du général Bousquier. Mois est enceuel n'empécha pase digiens against de gouverneur, Resde et Gorrequer, de rempir le rôle odieux dont ins étatient chargies, Gorrequer s'excuss ure eq qu'il était forcé de siène les étates, monuerits et plans qu'on voulait faire parvenir à Longwood, et Resde, sans présentre d'exueue, procéda à la visite minutieuse des effets d'Antomarchi et de ses compagnons, parmi lesquels figuraient deux excédissitatique, les abbies Bononviat et Viganii.

Antonareki ne fut pas sussi hien reçu à Longwood qu'à Pintatiou-House (lieu de résidence du gouverneur), Coame l'empereur à n'asil été préveau de l'arrivée de son nouveau médecie ni par le cardinal Fesch, ni par acuen autre membre de sa famille, il bésid a'davord à l'admettre. Tout ce qui lui venait d'Angleterre, ou pur l'eutremise du ministère anglais, lui inspirait de la médiance. Cependant Automarchi diasgia ses sougons, à la première entrevue. Comme l'avait faill ter renvoje avant d'avoir pu s'expliquer; « Yous étes Corse, lui dit l'empereur; voils la seule conséderation qui tous a surée. à La confiance une fois établie, Napoléon s'informa de sa mère, de sa ferame, de ses frères et de ses seurs, de Les Cuese, d'O'Keira, de lord et de lady Holland. Après ces diverses questions, le docteur fut congédié; mais, au bout de quelques heures, on le rappelo, et il dut procéder alors à l'examen des symptômes que présentait l'état du malade, au secours duquel il était accours du fond de l'Italie, et à travers les ners.

« Eh bien! docteur, lui dit Napoléon, que vous en semble? Dois-je troubler longtemps encore la digestion des rois? - Yous lenr survivrez., sire. - Je le crois. Ils ne mettront pas au ban de l'Europe le bruit de nos victoires ; il traversera les siècles , il proclamera les vainqueurs et les vaineus; ceux qui furent généreux, ceux qui ne le furent pas. La postérité jugera; je ne crains pas ses décisions. - Cette vie vous est acquise... mais vous ne touchez pas au terme; il vous reste un long espace à parcourir. - Non, docteur, l'œuvre anglaise se consomme; ie ne puis aller loin sous cet affreux climat, » Cependant il consentit à suivre les prescriptions de la médecine, à laquelle il s'était toujours montré rebelle, « Vous avez tout quitté pour m'apporter les secours de l'art, ajouta-t-il; il est juste que je fassé aussi quelque chose, je me résigne. » Puis il raconta an docteur ce qu'il avait eu à souffrir depuis le départ d'O'Méara, « Depuis plus d'un an , dit-il , ils m'ont interdit les secours de la médecine. Je suis privé de médecins qui aient ma confiance. Le bourrenu trouve mon agonie trop lente; il la hâte, il la presse; il appelle ma mort de tous ses vœux. Il p'y a pas jusqu'à l'air que je respire qui pe blesse cette âme de bouc. Crovezvous que ses tentatives out été prolongées, ouvertes; que i'ai failli tomber sous le poignard anglais? Le général Montbolon était malade : il refusait de communiquer avec Bertrand; il voulait ouvrir une correspondance directe avec moi, Il me détachait ses satellites deux fois par jour. Reade. Wypiard, ses officiers de confiance, assiégeaient ces misérables cabanes, voulaient pénétrer jusqu'û mou appartement. Je lis barricader mes portes; je chargeai mes pistolets, mes fasils, qui le sont encore, et menaçai de brûler la cervelle au prentier qui aurait l'imprudence de violer mon asile. Ils se retirérent en criant à tue-tête qu'ils voulaient voir Napoléon Bonaparte, que Napoléon Bonaparte eût u sortir: qu'ils sauraient bien contraindre Bonaparte à paraître. Je crovais ces scènes outrageantes terminées; mais elles se reproduisaient chaque jour avec plus de violeuce. C'étaient des surprises, des menaces, des vociférations, des lettres remplies d'injures. Mes valets de chambre jetaient ces placards au feu; mais l'exaspération était au comble : une

catatrophe pouvait avoir lieu d'un instant à l'autre. Jamais je n'avaire été et epoire. Nous étions nu 16 août : ces saturnales duraient depais le 11. Je fis prévenir le gouverneur que mon part était pris, mu partieure à louit; que le premier de ses séciries qui franchirait le seuil de ma porte, serait abatta d'un comp de pistole. Il se le listi pour dit, et cessa ses outrages... J'ai abbiqué librement et volontairement en facevar de mon fise de la constitution. Le me sais puis librement encre a-heunite sur l'Angelerre. Je voultis y vivre dans la retraite et sous la protection de ses lois. Ses tois l'artistectaite en a-t-elle? y a-cli un attentat qui l'arrêcte? un droit qu'étle ne foute aux pieds? Tous ses chés out le génération de ses lois. Ses tois l'artistectaite de mes compaise j'ai fait des couronnes aux uns; j'ai replacé les autres sur des trôcs que la victière a vouli hriés. J'ai été élement, magnaime envers loss. Tous m'out abandouné, trahi, se sont lichement empressés de river mes chaines. Je sais ha merci d'un filbostier. »

Pendaul dis-luit mois, Antomarchi lutta, de toute sa science et de tout son ziée, courte les progrée du mal qui d'avance renglissait de deuil la triste prison de Longwood. Il s'aperqui longtemps avant le jour fatal que ses soim sersient inutiles. Au milieu de mars 1821, il écrivit à Rome, au clevalier Colonna, clambellan de madame Lzeffina, une lettre qui faisait préseger une catastrophe prochaine. » Les jourmux anglais, ini diaisil-li, réjecteut sons cesse que la saité de l'empereur est bonne, n'en croyez rien; l'événement vous prouvera si ceux qui les inspirent sont sidecrées ou fise informés. »

Peu de jours après, Napoléon, qui ne se faisait point illusion sur son étal, s'en expliqua nettement avec Antomarchi, à qui nous devons le récit de la conversation suivante:

«Nous y sommes, docteur, en déjid de vas jieldes; se le crorgersons pas? — Moiss que jumais. — Bond mions que jimais l'Encore une déception médicale. Qued effet pentex-vous que ma mort produise en Europe? — Auem, sire. — Auem? — Nou, paree qu'elle n'arrivera pas. — Si elle arrivai? — Abrs, sire, abrs... — Eb hier? — Votre Majasie en l'Idde des braves; ils sersient dans héviation. — Les peugles? — A la merci des rois, et la cause populaire à jumais produc. — Perduel docteur; et mon fills Sipposerier vaus? ... — Nou, sire, rien. Mais quelle distance à franchir! — Est-elle pius vaste que celle que j's ja proroure! — Que d'obstacies às surmonter!

— En ni-je eu moins à vaincre? Mon point de départ était à plus étecé? Aller, docteur, il porte mon nom; je lui lègue ma gloire et l'affection de mes amis; il n'en faut pas tant pour recevillir mon héritage! » — « Cétait l'illusion d'un père à l'agonie, dit Antomarchi; je n'insistai pas: il etit ét rop creud e la dissiper. »

L'empereur était alité depuis le 47 mars, L'officier qui était chargé d'attester chaque jour sa présence à Longwood, ne le voyant plus paraltre, en donna connaissance au gouverneur, qui se crut trahi, et qui vint roder lui-même autour de la demeure de son prisonnier, pour s'assurer qu'il ne s'était point évadé. Ses courses et ses recherches n'avant rieu pu lui apprendre sur ce qu'il était si désireux et si impatient de savoir, il déclara que, si son agent n'obtenuit pas, dans vingtquatre heures, la faculté de voir le général Bonaparte, il arriverait en personne avec son état-major, et forcerait l'entrée de la chambre du malade, sans erainte des suites fâcbeuses que son irruption pourrait avoir. En vain le général Montholon s'efforça de le détourner de ce dessein, en lui peignant l'affligeante situation de l'empereur. Sir Hudson répondit qu'il s'inquiétait fort peu que le général Bonaparte vécût ou qu'il mourût : que son devoir était de s'assurer de sa personne, et qu'il le remplirait. Il était dans ces sauvages dispositions , lorson'il rencontra Antomarchi, qui lui reprocha avec amertume son langage et ses proeédés infâmes. Sir Hudson u'en voulut pas entendre davantage; il se retira, écumant de colère, et Antomarchi continua de flétrir les bourreaux du grand homme, en s'adressant à Reade ; « Il faut avoir l'âme pétrie du limon de la Tamise, lui dit-il, pour venir épier le dernier soupir d'un moribond! Son agonie vous tarde, vous voulez la presser, en jouir! le Cimbre chargé d'égorger Marius recula devant le forfait,.. Mais vous!.. Allez, si l'opprobre se mesure à l'attentat, nous sommes bien vengés !»

Sir Hudson, aigri jur les réjouses d'Automarchi, et toujours inchatalde dans sa brutte résolution, pe réporait la éfectuer sa meace, lorsque l'empereur, sur les instances de Bertrand et de Monthon, consentit là pernedre un mélécien consilanti, le docter Arnalit, qui fut étangé d'attester régalièrement à l'agent du gouverneur la présent de prisonnier. Mais les soucés du goiverneur la présent de prisonnier. Mais les soucés du goiverneur la présent de prisonnier. Mais les soucés du goirde rallaise libenté cesser. Le 19 avril, Napoléon annonque lui-même sa fin prochaine à ses amis qui le croviates mieux.

Vous ne vous trompez pas, leur dit-il, je vais mieux aujourd'hui;

mais je n'es sens pas moins que ma fin approche. Quand je serai mort, chacun de vous aura la douce consolation de refourner en Europe. Vous reverrez, les uns vos parents, les autres vos amis, el moi je retrouverai mes braves aux Chomps-Élysées. Oui, condinum-t-il en haussant la voix; kilcher, Desaix, Bessières, Duroc, Ney, Murat, Masséna, Berthier, Jons viednord à tran rencontre; ils me parleront de ce



que nous avous fait ensemble. Je leur conterai les derniers evénements de ma vie. En me voyant, ils redeviendront tous fous d'enthousissme et de gloire! Nous causerons de nos guerres avec les Scipion, les Annibal, les César, les Frédérie! Il y aura plaisir à cela!... A moins, ajoutat-li en riant, qu'on viait peur li-hos de voir tant de guerriers ensemble.»

Sur ces entrefaites, le docteur Aruolt arriva. L'empereur l'accueillit très-bien, lui parla de ses souffrances, de tous les accidents douloureux qu'il éprouvait, et lui dit ensuite, en s'interrompant brissquement et sur un ton solennel:

- « C'en est fait, docteur, le coup est porté, je touche à ma fin, je vais rendre mon cadavre à la terre. Approchez, Bertrand; traduisez à monsieur ce que vous aller catedre : c'est une suite d'outrages dignes de la main qui me les prodigua; rendez tout, n'omettez pas un mot.
- « J'étais venu m'asseoir aux fovers du peuple britannique; je demandais une lovale hospitalité, et, contre topt ce qu'il y a de droits sur la terre, on me répondit par des fers. J'eusse recu uu autre accueil d'Alexandre; l'empereur François m'eût traité avec égard; le roi de Prusse même cût été plus généreux. Mais il appartenait à l'Angleterre de surprendre, d'entraîner les rois et de donner au monde le spectacle inoui de quatre grandes puissances s'acharnant sur un seul homme. C'est votre ministère qui a choisi cet affreux rocher, où se consomme en moins de trois années la vie des Européens, pour y achever la mienne par un assassinat. Et comment m'avez-vous traité depuis que je suis exilé sur cet écucil? Il n'y a pas une indignité, pas une horreur dont yous pe yous sovez fait une joie de m'abreuver. Les plus simples communications de famille, celles mêmes qu'on p'a jamais interdites à personne, vous me les avez refusées. Vous n'avez laissé arriver jusqu'à moi aneune nouvelle, aueun papier d'Europe; ma femme, mon tils même n'ont plus vécu pour moi : vous m'avez tenu six ans dans la torture du secret. Dans cette île inhospitalière, vous m'avez donné pour demeure l'endroit le moins fait pour être habité, celui où le climat meurtrier du tropique se fait le plus sentir. Il m'a falla me renfermer entre quatre cloisons, dans un air malsain, moi qui parcourais à cheval toute l'Europe ! Vous m'avez assassiné longuement, en détail, avec préméditation, et l'infâme Hudson a été l'exécuteur des hautes-œuvres de vos ministres. Vous finirez comme la superbe république de Venise. et moi, mourant sur cet affreux rocher, privé des miens et manquant de tout, je lègue l'opprohre et l'horreur de ma mort à la famille régnante d'Angleterre. »
- Cette dielée épuisa les forces du malade, qui tomba peu d'instants après dans une sepée d'évanouisement. Le surfendemini les trouva néanmoins avoir repris assez de vigueur pour se lever au point du jour et passer encore trois heures à dieler on à écrire. Mais ce n'était qu'une lueur d'amélioration qui ne laissiat inaueur tree d'espoir. La fièrer reparut hientôt, et le malade continua de marcher rapidement à la mort. Dans cette même journe (£1 avril), a l'îl apapeler l'ablé la mort. Dans cette même journe (£1 avril), a l'îl apapeler l'ablé

Vigadii. «Sweet-vous, albé, hi dit-di, ec que c'est qu'une chambre ardeude? — Oui, sir. — En aver-ous desserri? — Amene. — Ela liéra I vous desserrirez la mieme. « Cela dit, il equipua minutiense ment i l'ammoiser e qu'il avai à faire. « Se fagura, di Antomarchi, c'alat suincie, convulsive; je suivais succi inquictude les contractions qu'elle éprovaux di, troppul surprit sur niemes pe ne siss quel mouvement qui lui déplut. « Yous des au-dessus de crette faiblesse, dit-di, mais que voude-vouse y je nes siss i publisosqué ni midectie, je crea is diben ple suivais de la religion de mon pére; n'est pas altrée qui vent, « Sudressant ensuis le l'albé Viganii, Ngaebón conditura : de usis ne dans la religion etholique, je vens rempir les devoirs qu'elle impoie et recevoir les secours qu'elle daministre, «

L'abbé Viganla s'étant redrie, l'empereur reviat à Autonarchi, en lus reprochant son incrédulié, « Doursez-vous, lui d'ai, la pousse à ce point? pouvez-vous ac pas croire à Dieu? car enfin tout prochame son existence, et pais les plus grands esprits Dout cra, « Automerdie répondit qu'il a'avait janusis révoqué en doute cette existence, et que l'empereur s'était mépris sur l'expression de ses traits, « tous étes médéen, docteur, » reprit Napodéen en souriant, et il ujouta à voix basse; » Ces geus-la ne brassest que de la matéère, ils ne cerioroni janusis rien. «

Malgré son affaiblissement confinnel, l'empereur se trouva encore assez fort, dans les deruiers jours d'avril, pour se lever et aller s'établir dans le solon, sa chambre, mal aérée, lui clant devenue insupportable. En vain les personnes qui l'entouraient lui offrirent de le transporter: « Nou, dif-il, quand je serai mort; pour le moment il suffit que vous me souleniez. »

Le lendemain, après une mauvaise nuit et malgré l'intensité croissante de la fièvre, il fit appeler Antoniurchi et lui donna, avec un calme et une sérénité inaltérables, les instructions suivantes:

\* Après ma mort, qui ne peut être évigaré, je veux que vons fisses l'ouverture de non cadavve; je veux mussi, fexie que vons me prometite qu'aneum médecia anglais ne portrer la main sur noi. Si l'a poutrant vous savie misignemathement besoin de quelqui n., de doctour Armôl est le seul qu'il vous soit permis d'employer. Je soubilet que vous prenier mon cour, que vous le mettle dans de l'especif-de-vin, et que que vous le portie à Portreu in me chère Muréf-Louite, Vous fui direcque vous le portie à Portreu in me chère Muréf-Louite, Vous fui direcque l'ait bandement ainnée, que je rui jamais cessé de l'aitmer; vous his raconierce tout et que vous avez vu. tout et qui se rapporte a ma similation et à ma mert. Ae vous recommande surtout de hiero canniure mon estomme, d'en faire un rapport prévis, détaillé, que vous remettreza hout illa. Les vouissements qui se succèdent presque sans interruption, me font peuser que l'estome est celui de mes organes qui cel le plas malade, et que suis pas deptine de creire qu'il est attiristé de la létion qui conduisit anno piere ou tombeou, je venx dire d'un sapirre ou pytore... Quand je ne seral plas, vous vusus rendrez à Rome, vous ires l'envier nus mère, ma famille; vous leur rapporterez tout ce que vous save observé relativement à ma silustion, a ma maladale et à nu mort, sur ce triste et mallicurvaix recher; vous leur direz que le grand Yapokón est expéri dans l'état le plus déplorable, manapunt de tout, alandomie à hi-mème et à sa gloire; vous leur direz que expirant il lègae à touts

Cependant le délire vient se joindre à la fièvre. Cette forte intelligence, qui avait apparu au monde comme une émanation de l'intelligence divine, subit la loi commune de l'humanité. « Steingel, Desaix, Masséna! s'écrie Napoléon, Alt! la victoire se décide! Allez! courez! pressez la charge! ils sont à nous! » Puis il saute à terre , veut aller dans le jardin et tombe en arrière, au moment où Antomarchi accourait pour le recevoir dans ses bros. On l'emporte dans son lit, toujours en proje au délire, et il persiste à vouloir se promener au jardin. Enfin , le paroxysme cesse , la fièvre diminue , le grand homme se retrouve et reparaît avec son calme ordinaire. « Rappelez-vous , dit-il au docteur, ce que je vous ai clurgé de faire lorsque je ne serai plus, Faites avec soin l'examen anniomique de mon corps, de l'estomac surtont. Les médecins de Montpellier avaient annoncé que le squirre au pylore serait héréditaire dans ma famille... Que je sauve du moins mon fils de cette ernelle maladie. Vous le verrez, docteur : vous lui indiquerez ee qu'il convient de faire; vous lui éparguerez les angoisses dont je suis déchiré : c'est un dernier service que j'attends de vous. » Trois heures après (2 mai à midi) la fièvre avait repris, et l'illustre malade disait à son médecin, en poussant un profond soupir : « Je suis bien mal, docteur; je le sens, je vais mourir, » Et ces paroles étaient à peine prononcées, qu'il avait perdu connaissance,

 Sa fin approchaît, dit Antomarchi; nous allions le perdre; chaeun redoublait de zéle, de prévenances, voulait lui donner une dernière marque de dévouencel. Ses officiers, Marchand, Saint-Denis et mei, nous nous étions exclusivement réveré les veilles; mais Suppoion ne pouvait supporter la lumière : nous étions obligés de le lever, de le chatecr, de la domer tous les soits qu'exigent sous étant un nillus d'une profonde obscurité. L'auxiéré avait njouté à la futigue; le grand-marchal était à bant, le révieral Monthelon n'en pouvait plus, je se valuis pas miera, nous éclaimes un pressuntes solicitations des Français qui labitaient Louravord, nous les associanes aux tristes dévoirs que nous remplissons. Périva, Coutot, fous, en un mot, veillerant conj-internent aver quédpi un de nous. Le zèle, la sofficiante qu'ils montraient douérient l'empresse; il les recommandait à es officiers, voubit q'ils fussent ainés, soutents, qu'ou ne les coublid pas. « Et unes paurers Chitonis, ajuntairil, q'uou ne les coublide pas non plas, q'on leur dounc quéques vingtaines de napoléons : il font bien que je leur fusse auxis mes alieux. »



L'abbé Vignali n'uttendoit qu'un mot de l'empereur pour achever dé

remplir son ministère. Ce mot sortit de la bonelle du grand homme, le 5 mai à deux beures après midi. La flèvre était moins violente; tout le monde avait été congédié, excepté le digne prêtre; Napoléou reçut le viatique.

Une heure après, la fièvre avait augmenté, mais le malade conservait encore l'usage de ses sens. Il en profita pour recommander à ses exécuteurs testamentaires, Bertrand, Montholon et Marchand, de ne permettre à aucun médecin anglais, autre que le docteur Arpolt, de l'approcher des qu'il aurait perdu connaissance. Puis il leur dit : « Je vais mourir, vous allez repasser en Europe, je vous dois quelques conseils sur la conduite que vous avez à tenir. Vous avez partagé mon exil, vous serez fidèles à ma mémoire, vous ne ferez rien qui puisse la blesser. J'ai sanctionné tous les principes; je les ai infusés dans mes lois, dans mes aetes; il n'y en a pas un seul que je n'aie consacré. Malheureusement les eirconstances étaient sévères ; i'ai été obligé de sévir , d'ajourner; les revers sont venus; je n'aj pu débander l'arc, et la France a été privée des institutions libérales que je lui destinais. Elle me juge nvec indulgence, elle me tient compte de mes intentions, elle chérit mon uom, mes victoires; imitez-la, soyez fidèles aux opinions que nous avons défendues, à la gloire que nous avons acquise; il n'y a hors de là que honte et confusion, »

La nuit suivante un violent orage éclata sur Sainte-Hékne. Toutes les plantations de Longwood furent déracinées. Le saule chéri de l'empereur, et dont l'ombrage lui servait d'abri contre l'ardeur du soleil dans ses promenades habituelles, ne fut pas épargné.

Pendant la journée du l'endemanin (4 ma) l'agouie continue. Le 3, au lever du jour, sou corps annoue que la vie l'abandoune, il et déjà glacé. Cependant Napokion respire encure. Mais il est dans le délire et in en prononce plus que ces deux mois : « 14e..., Armée. ». Le moment solemel approche; « l'ouvre aughaie » est près d'être consonnée; la vieille Europe va tressaillir; le héros de la jeune France toude nu terme de sa miracelause carrères; il est sur le point d'expirer, et lludon-Lowe est là qui guette son dernier soupre, impaient d'annon-cer aux aristocrates, aux oliganques et aux rois dout il est le manda-taire, que sa mission est admirablement necompile et que la vielime est anchevèc.

Cependant un spectacle déchirant vient encore marquer les derniers

moments du héros. Madame Bertrand, qui, malade elle-même, a oubible ses sonfirances personnelles gour a s'alacher au sit de Apaçõoiro mourant, fait appeler sa fille et ses trois fils, afin qu'ils puisseut contempler encore une fois les trais du grand homme. Ces enfinits arrivent aussitét, se précipitent vers le lit de l'empereur et saisseunt ses deux mins, qu'ils courrent de biaisers et de la mess. Le jeune Apacleón Bertrand, accabié par la doubert, tombe évanoui. Tous les assistants sont en pleurs, onn rénert qu'et se généralements et des sanglois, au un grand évinement se prépare pour le monde... à six heures moins onze minutes. S'apoções a cesse d'êtres d'êtres d'êtres de



Le corps de l'empereur, après avoir subi l'autopsie i tant recom-'Aniomarchi trouva l'estomac tel, à peu pers, qu'il l'avait peésamé, tel que les indications du subale pouvaient le faire supposes.

mandée au docteur Automarchi, fut exposé sur un lit de compagne, et le manteun bleu que le héris portait à Marcnas servit de consecture. Tous les habitants de l'île accoururent et se pressèrent religieusement pendant deux jours autour de ce glorieux estafisque; et quand la dépoutile mortelle du grand hommue ent été entéve, on se disputa e qu'il avait touché ou ce qui Ini avait apparteun, pour eu faire de précieuses réligues.

Les funérailles de Napoléon curent lieu le 8 mai, tl fut enterré à une lieue de Longwood. Sa tombe devint, des le premier jour, l'objet



d'une viciention et d'un empressement universels, Hudon-Love, digne organe des haines qui deviaient poursière l'illustre coftant de la révehation française au della du trépas, s'en offensa et plaça autour du tombeun, pour en dééendre l'approche, une garde qu'il annonça devoir etre perpéaulte. Magie éette précaulten, la devairer demaner du hiyos à toigions éé fréquemment sistiée. Cest un péciriage qui n'a rien dont la philosophie puisse s'offenquer, puisqu'il a sa cause dans l'amour de la ploire, et qu'il sert à perpétuer le culle des grands noms, en donuant une sorte de consécration religieuse à l'admiration et au respect que , sans distinction de lieux et de temps, le génie inspire.

Mais Napoléon ne pent avoir qu'une sépullure provisoire à Sainte-Réène. Dans l'un de ses codieilles, en date du 16 avril 1821, il a marqué ini-même le place de sa fombe définitive. » Je résine, a-t-li dit, QCE MIS CEMBES BEPOSSET SÉ LES BORRS DE LA SEINE, AU SHLIET DE CE PETER EROCRIS OFE L'U TENT AUNÉ. »

Pour que ce dernier voe alu grand homme füt réalisé, il fallait que le peuple français secuntă le joing des Bourbons, et que son gouvernement fût pleinement affranchi des influences dirangères. La restauration extrombée; lu prophétie de Napoléons ést ánis aecomplie dans le temps qu'il avait fix é; e son désir le plus betre, experim à l'heure dernière, n'est pourtant pas encuer esupit i! le peuple français attend tonjours son less, les rreste des on hérus!

Quand le brûit de cette mort arriva en Europe, le peuple refusa d'y croire. L'itée d'immortalité était tellement attachée au nom de Napotéen, qu'il semblait n'avoir reue en lui de périssable, et que l'ou regardait sa vie comme inséparable de sa gloire. Cette incrédulté, que Bérnager a cédérée dans les Sonvairsa du peuple, est une vértable apolitéose; celle défine le grand homme, autant que les grands hommes seuvent étre diés dans sotre s'ide.

Longloops ancien ne l'a cris Brassia i



## TABLE DES CHAPITRES.

----

411

| INTEGRACTION.          |
|------------------------|
| COLPUTER I'. Origins   |
| 11. Depuis l'entrée de |
|                        |

 Depuis l'entrée de Napoléon au service jusqu'au siège de Toulon.
 Siège et prise de Toulon. Commencement siège et prise de Toulon. Commencement siège campagnes d'Italia. Destitution.

Destitution, Treize vendémaire. Joséphine. Mariage.
 Premiere campagne d'Italie.

VI. Voyage a Rastadi. Retour à Paris. Départ pour l'Egyple. VII. Conquéte de l'Égypte. VIII. Désastre d'Aboukir. Établissements et

institutions de Bonapartren Exypte. Campagne de Syrie. Resour ru Egypte. Fataitle d'Aboukir. Depart pour la France. 154 IX. Bitture en France. Dia hual brumaire. 153 X. Etablissement du gouvernement consu-

Al. Translation de la résidence consulaire aux Tuileries. Nouvelle campagne d'Italie. Marengo. Retour à Paris. Fele nationale. 191 XIL. Organisation du conseil d'état. Congrès de Lanéville. Fête de la fondation de la

de Lameville. Vêre de la fondation de la republique. Complot républicain. Compiration regainte. Machine infernate. XIII. Création des tribununt exceptionnels. Travaux publics. Traité de Lunéville. Essor doomé aux sciences et à l'industrie. Traité de paix avec l'Espagne. Naylos et

Parme. Concordal. Paia d'Amiens. Te Deune à Notre-Dame. MV. Depuis le traité d'Amiens jusqu'à la rupture de la France avec l'Anglelerre. M. Bustiner de la France avec l'Anglelerre.

AV. Rupture de la France avec l'Angleierre, Voyane de Bonaparte en Brigique et sur les côles, Conspiration de Pichergru et de Georges, Mori du duod'Enghira, Fin du comulai. AVI, Établissement du gouvernement Impé-

rial, Actes de clémence. Camp de Boulogne. Voyage en Belgique XVII, Conveation du curps légishist, vérificațion des votes populaires. Arrivée du japc Pie VII en Prance. Courounement de l'empereur. 276

VIII. Session du corps législatif. Insuguration de la statre de Napoléon. Lettre de l'empereur au roi d'Angleterre. Réponne

Page 5
et enfance de Najoléon. 11
Najoléon autervice jus(NA). Najoléon proclamé roi d'Halle, Départ
(NA). Najoléon proclamé roi d'Halle, Départ

de Paris Séjour à Tarin. Monument de Marenço. Enfrée à Milan. Réunion de Génes à la France. Nouvren ascre Voyage en Italie. Metour en France. 200 33. Al. Hépart de Aspoléon pour le camp de

XX. Hépart de Napoléon pour le camp de Bouloine. Basemblement des trouges françaises sur les frontières de l'Autriche. Retour de l'empeeur à Para, Rélablissement de calendrier grégorien. La guerne imminente avec l'Autriche dénoucée su sésal, qui ordonne une levée de quatrele.

vingt mille hommes. L'empereur part pour l'armée. Campagne d'Ansterlitz. 237 M. Rémitsi de la bathide d'Austerlitz. Trafatgar. Pata de Preshourg. Les Bourbons de Naples det diné. La Bartiere érigée es regissus. Brape us d'Austerlitz envoyés à Paris. Betour de Napoléon en Franço. 525

AMI. Aspielon reconnu empercur par la troete ottomane. Le Pantheor residu an cui e catholique. Brasturation de Sultenia. Universite du corpi algislatid. Travam quidires. Code de procedure eivile. Aspies. Sul participation de la consolidad de de Sujales. Mural, transl-tuc de Berg, Lonia de Sujales. Mural, transl-tuc de Berg, Lonia de la confédération du Bhin. Grand samhel in relun à Paris. Traide voca la Portide la confédération du Bhin. Grand samhel in relun à Paris. Traide voca la Porti-

Negociation pour la paix universelle.

Mort de Fox.

S40

XHI. Campagne de Prusse, Batalile d'Iéna.

Napuleun à Postdam.

S32

XAV. Entre de Napoléon à Berlin. Son séjour dam or the capatile. Elocus continen-

[44] Susyerolon ffarmes, Messare an obnat lever de quater-vinler mille hommes, Prachanation de Posen, Monument de la Maleérine, 200 XXV, Campagne de Pologoe, Paix de Tilisti. 344 XXVI, 86-but de Napoléon a Paris, Sesson de curps fégal left, Supression du tribu-

an cups segui in, suppresson du tribunal. Yoyaze de l'impereur en Halle. Recupation du Portugal. Rebour de Napoléon. Tableau des progrès des sciences et des arts depuis 1789.

## TABLE DES CHAPITRES.

| XXVII. Affaires d'Espagne.                  | 414 |
|---------------------------------------------|-----|
| AXVIII. Betour de l'empereur à Saint-Cloud. |     |
| Communications diplomats pies. Envis de     |     |
| Iroupes en Espague, Entrevue d'Erfurth.     |     |
| Belour à Paris, Visite au Musee, Session    |     |
| siu corps légistatif. Départ de l'empereur  |     |
| pour Bayonne. Nouvelle Invasion de l'Es-    |     |
| pagne. Prise de Madrid. Abolition de l'in-  |     |
| quisition. Symptomes d'hostilites avec      |     |
| l'Autriche. Napoliton quitte précipitam-    |     |
| ment l'armée d'Espagne pour retourner à     |     |
|                                             |     |

802

Paris el se rendre en Allensigne. 459
XXX. Campagn, de 1809 contre l'autriche.
XXX. Demelés avec le pape. Rémion des
étals rossoins à l'empére français. 473

XXXI. Divorce de l'empereur. Son mariage avec une archiduchesse d'Anfriche. XXXII. Bernadotte appelé a succriter an rei de Suede. Réaniou de la Hollande a la

France. XXIII. Messares contre în presse, M. de Chateatherand norme à l'Institut pour remplacer Chénier. Naissance et loquéme siuroi de Rome. Pétes puidques dans la capitale et dans l'empter. Concide national. Le pape à Fontamelden.

Le pape à Fontameticon.

XXAV. Coup d'œt rétes-portif-or la maretedes érénements mittaires en Espagne et
en Portugal, de 1809 à 1812.

NAXV, Rupture avec la Russie.

SAXVI. Campagne de Russie. (1812.)

SXXVII. Alexandre à Roscon. Le gouverneur Rostonellin. Résolution calcime.

Battalle de la Nocoba. S XXXVIII. Marche sur Moscott. Occupation de cette capitale par les Français. S XXXIX. Incondir de Moscott. Suites de ce

désarer. Napoléon attend vanirment des propositions de paus. Retraite des Françals. Le marchal Mortier fait sauler le Kremilio. 579 XL. Suite de la retraite des Français. Napo-

Fon à Smolensk. Comparation de Mallet. 201 X.L. Bepart de Smolensk. Affreuse situation de l'armée. Bataille de la Bérénna. Relour de l'empereur à Paris. 601

de l'empereur à Paris.

ALII. Réflexium sur l'issue desastreuse de l'expédition de Rume. Napoleon report les félicitations des granda corps de l'étal. Levée de trois cent cinquante mille hommes. Défection du général prussien d'Yorek. Murat abundonne l'arsnée. Ouverlure du corps législatit. XLIB. Jampague de 4815.

XLIV. Suite de la campagne de 1815. [63] XLV. Suite de la campagne de 1815. [137] XLVI. Butaille de Vacitan et de Lripolek. Béfection des Saxona. Issue désastreme de la campagne. Betour de l'empereur à Pa-

6.14

ris, 64 XLVII. Le s'mai compilimente l'empereur. Levée de troes ceut mille hommes. Réunion et dissolution du corus icapitalif. 63

et dissention on eorja regulatir.

MAVIII. Commencement de la campagne de

1814.

XLIA. Longrès de Chdiillon. Fin de la campagne de 1814. Entrée des alliés à Paris 678

400 I. Dechéanor-etablication de Napoléon, Rappel dos Bourbons, Adleur de Fontainebleau.

 Arrivée à Posto-Perrajo, Séjour à l'Be d'Elbe, Retour en France, Delarquement à Cannes, Marche trionn-baile sur Paris, 20 mars 18-5.
 L'I. Les Cell Jours.

Litt. Arriver de Napoléon à Bochefort, Leiire au peticer régent. Il se evad sur le Béllé ophon et fait valle pour l'Ampleterre. La conduite du ministère anglais à son égant. Contrates avec la vive aympatible que los témoigne la nation britannique. Napoléon proteste contre la destination que fui assigne le cabinet anglais. Il est embarque sur le Na lits upher land

et diagé sur Sandr-Hélène. LUV- La Iravesée. Arrisée à Sainte-Hélène. Séjour dans cette fle jusqu'au départ de Las-Cases. 753

LV. Halion-Love. Lutte journalière de Napolésa con re les prétentions et les procidés odienz du gouverneur. Souffrances et alfa sourcet de l'empreur. Las Cases forcé de se séparre de Napoléon. 764 LVF xx penuen. Hernières atméss de Napoléon. Sa morl.

FIN DE LA TABLE DES CHAPITRES.



. .

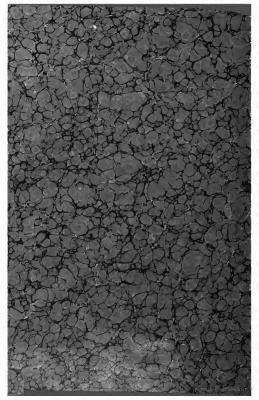

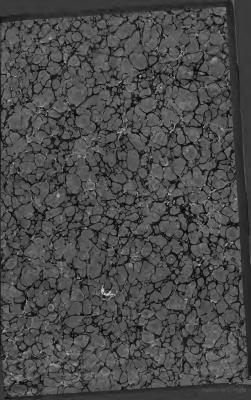

